# HYDRAULIQUE PHYSIQUE. -

Deux Exemplaires ont été déposés à la Bibliothéque impériale.

# (08229

## HYDRAULIQUE PHYSIQUE,

OU

### CONNAISSANCE DES PHÉNOMÈNES

QUE PRÉSENTENT LES FLUIDES,

Soit dans l'état de repos, soit dans celui de mouvement,

OUVRAGE ÉLÉMENTAIRE,

Renfermant l'Hydrostatique et l'Hydrodynamique.

### Par Joseph MOLLET,

Professeur de Mathématiques appliquées, et Doyen de la Eaculé des Sciences de l'Académie de Lyon; Professeur de Physique au Musée de la même ville; Membre de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon; et de la Société Académique de la ville d'Aix, département des Bouches-de-Alhône,

### A LYON,

Chez Ballanche père et fils , Imprimeurs , aux halles de la Grenette.

Et chez Yvernault et Camn, Libraires, rue St-Dominique.

181o.







### FAUTES à corriger.

Pag. 22, lign. 22, au lieu de sera bb', lisez sera aa'. Pag. 165, lign. 20, on obtient, ajoutez de l'action. Pag, 188, lign. 3. , 13. , 15. , au lieu de 25, lisez 24.

Pag. 203 , lign. 2 , et ajoutez 8."

Pag. 208, lign. 22, au lieu de ces parties, lisez ces pentes. Pag. 264, lign. 3, au lieu de cette hauteur, lisez cette vîtesse.

Pag. 276, dans la note, les signes = indiquent plutôt une raison qu'une égalité absolue, il n'y a de vraie équation que la dernière expression du temps.

Pag. 286, lign. avant dernière, il manque la lettre sous le premier radical.

Pag. 317, lign. 26, lisez ab1: bc1: ab: bd. Idem , lign. 28 , au lieu de ad , lisez bd.

Pag. 319, lign. 8, au lieu de 3, lisez 13. Pag. 342, lign. 1.re, au lieu de rétabli, lisez établi.

Pag. 461, lign. 7, au lieu du V, mettez le signe V Pag. 465, lign. 1.re, au lieu de ln, lisez lb.

### Dans les Figures.

Fig. 88 et 89, marquez l'axe du corps flottant des lettres a et b.

Fig. 90, l'axe du premier doit porter les lettres A et B, celui du second, a et b, et celui du troisième, a' et b'. Fig. 114, marquez d'un accent ' les lettres B, D, E. situées sur la verticale AF.

Fig. 149 , la lettre D doit être placée plus loin . à la rencontre de AB avec une perpendiculaire abaissée du point N.

Fig. 166, placez la lettre e à l'intersection de gm, avec l'arc ab.

Dans cette Fig. , le triangle rectangle de g donne de suite : eg2 = de2 - oh2. ce qui est plus court que ce qu'on trouve à la pag. 465.

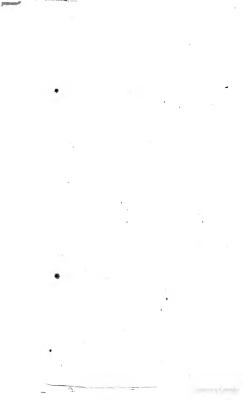

### PRÉFACE.

L'HYDRAULIQUE est une branche extrêmement importante des sciences physiques et mathématiques. Les phénomènes du mouvement et de l'équilibre des fluides, donnent lieu à un si grand nombre d'expériences curieuses, qu'ils entrent naturellement dans le domaine de la physique expérimentale. D'un autre côté, les lois qui régissent les fluides dans les deux circonstances du mouvement et du repos, ne peuvent être liées entre elles, et amenées à cet état d'unité et de simplicité qui constitue une véritable science, que par le secours de l'analyse et du calcul. La science des fluides tient donc en même temps à la physique et aux mathématiques ; aussi les physiciens ne manquent jamais de lui donner une place distinguée dans leurs cours : et tout ce que la géométrie a eu d'hommes plus habiles, se sont occupés du soin d'éclaireir, d'approfondir la théorie des fluides, et de l'établir sur des bases certaines.

Il ya donc sur cette matière deux sortes d'ouvrges. Dans les uns, on se contente de présenter au lecteur une suite de faits. Chaque proposition est suivié de la preuve expérimentale, et l'on passe sous silence tout ce qui ne peut pas être prouvé facilement de cette manière. Dans les autres, c'est d'abord un principe unique et fondamental d'où naît une série de théorèmes, démontrés par les méthodes géométriques et analytiques, et où les faits ne viennent que d'une manière accessoire à l'appui de la démonstration. Les premièrs ouvrages sont faciles à entendre, et sont à la portée de tout le

monde; mais ils pèchent généralement par le défaut d'ordre; ils sont plus ou moins incomplets, et l'on trouve même dans quelques-uns des contradictions et des erreurs. Les derniers infiniment plus méthodiques et plus profonds, sont par malheur hérissés de grandes difficultés, et ils exigent du lecteur des connaissances qui ne sont pas communes,

Occupé depuis long-temps de l'enseignement de la physique ; j'ai senti plus d'une fois le besoin d'avoir, sur la science de l'hydraulique, quelque ouvrage ou plus complet, ou plus élémentaire que ceux que nous possédons. J'ai donc cherché à recueillir sur ce sujet un système de connaissances exactes et méthodiques, et à leur donner une forme up tit les rendre intéressantes et facilement intelligibles. C'est dans cette intention que j'ai rédigé le présent Traité, et je le publie aujourd'hui dans l'espérance qu'il pourra être utile aux personnes qui se livrent à l'étude de la physique. T'el est le motif qui m'a porté à entreprendre cet ouvrage. Voici de quelle manière il est exécuté.

1.º Quoique je sois convaincu que ce n'est que

dans les ouvrages des mathématicieus que l'on peut puiser une connaissance eutière et parfaite de la science des fluides, Jai tâché néaumoins d'écarte de mon livre les formes abstraites des mathématiques. Jai craint que beaucoup de lecteurs n'en fuseent rebutés; cependant comme les formules algébriques simplient beaucoup l'expression d'un résultait, qu'elles sont pour ceux qui connaissent ce langage, un tableau àbrégé de toutes les conséquences renfermées dans un même principe; j'ai eu soin de donner cès formules dans de petites notes placées au bas des pages. Les jeunes mathématiciens auront ainsi la

satisfaction de faire quelques applications des connaissances qu'ils ont acquises; et ceux qui ignorent les mathématiques, ne seront point

arrêtés dans la lecture du texte.

a.º Cet Ouvrage étant un livre de pliysique, et pouvant méme un jour faire partie d'un cours complet sur cette matiere, j'ai cru devoir appuyer chaque proposition des preuves expérimentales les plus curieuses, et les plus probaites; afin que mes lecteurs n'ignorassent rien de ce qui est connu dans ce genre, et qu'ils fussent au fait de tout ce qui se voit dans un cours. Parmi les expériences rapportées par les différens auteurs, il s'en trouve quelques-unes, qui sont ou mal présentées, ou mal expliquées, dans des ouvrages d'ailleurs estimables ; j'ai soin de rectifier ces erreurs, et de donner la vertable explication des faits.

3.º Pour rendre la théorie plus facile à saisir, jen fais des applications fréquentes. Il n'y a pas un principe, dont je ne fasse voir les conséquences, pas une règle, dont je ne donne quelque exemple. Cette méthode m'a paru convenable pour la plupart des lecteurs : en même temps qu'elle facilite l'intélligence de la proposition, elle en fait sentir

l'utilité.

4.º Il. y a dans l'hydrodynamique, qui forme la seconde partie de ce l'raité, quelques propositions, dont la démonstration pourra paraître difficile. Mais la difficulté est dans la chose même, et il ne m'a pas été possible de la faire disparaître entièrement. Ceux à qui les raisonnemens employés dans ces circonstances, paraîtront trop abstraits, feront bien de s'en tenir d'abord aux résultats, sauf à revenir par la suite sur ces démonstrations,

qu'une seconde lecture ne manquera pas de faire

paraître plus claires, et plus intelligibles.

5.º Quelques endroits demandaient des développemens, ou amenaient des observations, qui ne pouvaient pas trouver place dans le texte. Je les ai renvoyés à la fin de l'ouvrage sous forme de notes. C'est là qu'on trouvera des détails sur l'expérience de 1,5 on, l'inflammation opérée par la compression subite de l'air, des recherches sur les écoulemens qui ont lieu en même temps par plusieurs orifices, la description de quelques machines propres à élever une partie de l'eau employée à les faire mouvoir.

L'auteur que j'ai le plus souvent consulté, celui qui m'a été le plus utile pour la composition de cet Ouvrage, c'est M. Bossut. Son hydrodynamique recommandable par la méthode dans la partie théorique, et par les faits dans la partie expérimentale, a par-tout été mon guide : sa marche a tracé la mienne; et si je me permets quelquefost d'ajouter, ou de c'hanger quelque chose, c'est toujours en subordonnant ma façon de voir,

à celle de cet illustre savant.

La nouvelle Architecture hydraulique de M. Prony est un trésor de science, et un ouvrage supérieur. Jai cu bien du regret, que les formes savantes adoptées par l'auteur, n'aient pas pu se concilier avec le langage simple et commun, que je devais employer pour mon objet.

Il ne me reste plus qu'à solliciter l'indulgence des hommes éclairés, entre les mains de qui ce livre pourra tomber. J'espère qu'ils ne verront dans lauteur que le désir d'être utile, et l'intention de rendre plus facile l'etude d'une partie tres-importante des sciences physiques.

nes-unportante des sciences physiques

### CONSIDÉRATIONS

Sur la nature des fluides, et notions préliminaires.

l'ous les physiciens admettent l'existence d'une force répandue généralement dans la nature; qui porte toutes les parties de la matière les unes vers les autres, et qui travaille sans cesse à les réunir. C'est cette force qui régit les planètes dans l'espace. et les empêche de s'égarer : c'est elle qui maîtrise ici-bas les corps terrestres, et les pousse sans relache vers le centre de notre globe : c'est cette force qui arrondit les corps célestes en sphères immenses, et les moindres particules de nos fluides en perles globuleuses : c'est elle dont l'action lente et tranquille faconne nos minéraux en solides réguliers et géométriques; et qui troublée, ou contrariée par les circonstances; produit cette multitude de corps de toutes les formes, et de tous les volumes. Cette force puissante et universelle, si elle existait seule, si elle pouvait exercer son action librement, et sans obstacle, ne ferait de tout cet univers, qu'une masse énorme sans mouvement et sans vie : mais combattue sans cesse dans le système du monde, par une force antagoniste, elle n'a d'autre effet que d'y maintenir l'ordre et l'équilibre; et contrariée sur notre globe de mille manières, elle ne produit dans les corps terrestres, qu'une cohésion variable, et qui peut toujours être détruite par quelque moyen.

Les corps que l'on appelle solides, sont composes d'un certain nombre de particules matérielles, plus ou moins étroitement unies par la force dont il est ici question. La physique démontre, que ces particules ne se touchent pas intimement. et par tous leurs points; qu'elles laissent entr'elles un grand nombre d'intervalles, ou vides, ou remplis de quelque matière subtile; et qu'on appelle des pores. Le nombre des pores, comme leur grandeur et leur forme, varie dans les différens corps, et l'on ne peut avoir à ce sujet aucune connaissance précise. On ignore également quel est le rapport entre la somme des particules matérielles d'un corps, et la somme des espaces vides, renfermés sous son volume : car il n'existe aucun corps entièrement solide, et qui pût servir de terme de comparaison. Tous les corps sont plus ou moins poreux; et l'on pense même généralement, que dans ceux qui sont le plus pesans, et dont les parties sont plus serrées, il y a encore plus de vide que de plein.

L'existence de ces pores prouve déjà, que la force d'attraction qui maîtrise toutes les parites de la matière, n'a pas pu avoir son plein et entier effet dans la formation des corps. Soit la figure de leurs premières molécules, soit les circonstances qui ont accompagné leur réunion, soit l'intervention de quelque puissance étrangère, cette forcè n'a pu produire qu'un contact imparfait, qu'une adhesion incomplete, qui varie dans le différens corps; et de-là naissent la dureté, la \*mollesse\*, la ducti!i.é, la ténacité, la fragilité, et toutes les propriétés des corps considérés par rapport à l'agrégation de leurs parties.

apregation de lema parties.

Outre les circonstances particulières qui ont pu modifier la force active et constante, qui produit la solidité dans les corps terrestres, il est une autre force également puissante, qui lutte sans cesse contre la première, et fait effort pour séparer, ce que celle-ci tend à réunir. Cette force dispersive, et pour ainsi dire, désorganisatrice, réside essentiellement dans l'élément du feu, connu plus généralement aujourd'hui sous le nom de matière de la chaleur. Quelle que soit la cause de son extrême mobilité, de sa prodigieuse activité, le feu réagit sans cesse contre les parties intégrantes de tous les corps; il les tient plus ou moins écartées, et s'oppose à leur rapprochement; et si cette action n'était à son tour continuellement modérée par la force attractive, dont il a d'abord été question, l'univers entier ne serait qu'un amas confus d'atomes incohérens.

Le feu pénètre donc tous les corps, et diminue, ou affaiblit le contact de leurs parties. Lavoisier a même soupçonné, et d'autres savans pensent comme lui, que les molécules des corps solides ne se touchent pas immédiatement, et qu'elles sont en quelque sorte isolées, même dans les corps les plus durs. Ce qu'il y a de certain c'est que le refroidissement est toujours accompagné d'une diminution de volume, et par consequent d'un rapprochement dans les parties du corps. Nous ignorons jusqu'où peuvent aller cette diminution, et ce rapprochement. A mesure que la chaleur diminue, que le feu se retire, la force d'attraction augmente, les particules matérielles se resserrent dans un plus petit espace; et il parait que, s'il était possible d'exclure tout-à-fait d'un corps la matière du feu, alors elles seraient dans le contact

le plus parfait; et le corps aurait toute la dureté, toute la solidité, que pourraient permettre la nature, et la configuration propre de ses parties. Mais ce degré d'un froid extréme et absolu, n'existe point sur notre globe : d'où il suit que la force de cohésion n'exerce nulle part son action toute entière, et qu'elle est par-tout plus ou moiss combattue par une force opposée et rivale.

Le fluide igné remplissant les pores de tous les corps, à mesure que la quantité ou l'agitation de ce fluide augmente, le volume des corps augmente aussi, et leurs molécules s'écartent de plus en plus. Enfin cet ennemi de l'union et du repos triomphe : les molécules se mettent en mouvement, et se séparent : la force qui les unissait, est suspendue par la force répulsive du feu; et le corps qui était solide, passe à l'état de fluide. La fluidité est donc l'état d'un corps, dont les molècules sont entre deux forces égales, et par conséquent dans une indépendance mutuelle. Ce qu'il faut de chaleur pour produire cet effet, varie dans les différens corps. Il en est dont on ne peut séparer les parties, que par un feu de la plus grande violence : d'autres au contraire cedent à une chaleur moyenne; et plusieurs même sont dans un état habituel de fluidité : il v a toujours sur notre globe, et dans nos climats, assez de chaleur pour empêcher la réunion de leurs parties, et maintenir leur mobilité et leur indépendance. Cependant ces mêmes corps exposés à un degré de froid suffisant, se convertissent en solides, et peuvent même acquérir une très-grande dureté. L'eau dans nos climats, se convertit en glace tous les hivers : le mercure même, qui paraît éminemment fluide, s'est durci en véritable solide,

au moyen d'un froid artificiel très-considérable; et l'on sait aujourd'hui, qu'il y a plus d'un endroit sur la terre, où la température naturelle des hivers est assez froide, pour fixer ce fluide si vif, et si mobile.

La solidité et la fluidité sont donc deux états, qui peuvent appartenir successivement à la même substance. Nous appelons solides tous les corps, dont les molécules sont unies entr'elles, sans pouvoir changer respectivement de place, et qu'on ne peut séparer que par un effort plus ou moins grand. On donne le nom de fluides à ceux dont les molécules, sans être neanmoins séparées, jouissent d'une indépendance, et d'une mobilité telles, qu'elles cedent au moindre effort, et changent indifféremment entr'elles d'ordre et d'arrangement. Qu'on broie un corps solide, on le divisera en fragmens de plus en plus petits : on pourra même le réduire en molécules si fines. qu'elles échappent sous les doigts : ce sera, comme on dit, une poudre impalpable, et qui coulera comme un fluide. Ce n'est point là cependant un fluide proprement dit : c'est un assemblage de corpuscules d'une extrême petitesse, mais séparés les uns des autres, et composés eux-mêmes de parties plus petites. Dans les véritables fluides au contraire, la division est poussée par la nature aussi loin qu'il est possible : les molécules sont désunies, sans être distantes ni isolées; elles sont libres, et indépendantes, sans cesser de tenir les unes aux autres avec une force, à la vérité peu considérable, mais que l'on peut encore mesurer. Un disque de verre appliqué contre la surface de l'eau, ne peut en être détaché que par un certain poids; et comme il emporte avec lui une mince

Cette réunion de deux gouttes d'eau en une, est un phènomène commun, qui demande néanmoins une explication. Je considère une goutte, quelle que soit sa petitesse, comme composée d'un certain nombre de molécules aqueuses, s'attirant toutes mutuellement avec une égale force, et par conséquent s'arrangeant nécessairement en forme de sphère autour d'un même centre. Maintenant que deux gouttes d'eau soient placées à côté l'une de l'autre, de manière à se toucher, à l'instant l'attraction réciproque des molécules en contact, commence à déranger l'équilibre existant dans chaque goutte. Les deux sphères se brisent pour un moment : mais les molécules aqueuses agissant toutes les unes sur les autres, s'arrangent aussitôt autour d'un même point, et forment encore une goutte sphérique d'un volume double. Voilà de quelle manière on peut concevoir, que s'opère la réunion des particules d'un même fluide.

Quoiqu'il soit reconnu anjourd'hui, que l'eau est une substance composée, on peut toujours se représenter ses particules comme globuleuses; et il suffit en effet pour que la chose soit possible, que les particules hétérogènes, dont la combinaison constitue le fluide aqueux, aient pu prendre cette forme en s'unissant. Une figure sphérique convient parfaitement à la grande mobilité de l'eau, quoiqu'on pût encore expliquer cette propriété,

par l'égalité d'attraction entre toutes ses parties. On voit en effet qu'à l'instant où une nolécule, pour obéir à une force supérieure, quitte la molécule voisine, aussitôt elle en trouve d'autres, qui l'attirent avec une égale force; de façon qu'on peut la considérer, comme étant toujours en équilibre, et n'opposant pour cette raison, aucune résistance à son déplacement. Ce n'est que lorsqu'on veut la détacher de la masse dont elle fait partie, qu'on aperçoit cette k'gere adhérence dont on a parlé, et qu'on sent qu'il faut employer quelque effort, pour opérer cette séparation.

Puisque la fluidité est le résultat de l'action du feu sur les molécules des corps solides, on peut croire que cette propriété est susceptible de différens degrés. En effet à mesure que la chaleur augmente dans un fluide, le volume du fluide augmente aussi : ses molécules s'écartent de plus en plus ; le reste d'adhérence qu'elles conservaient encore, s'affaiblit, et leur mobilité doit aussi devenir plus grande. L'on a remarqué, que l'adhésion du disque de verre était moindre, larsque la température de l'eau s'élevait; et que l'eau chaude s'échappant par un tuyau fort menu, fournissait dans un temps donné, un plus grand nombre de gouttes, que l'eau froide. D'ailleurs la chaleur, comme on sait, donne à l'eau la faculté de pénétrer, et de dissoudre plusieurs substances, sur lesquelles l'eau froide n'a qu'une action plus lente, ou même nulle. La chaleur paraît donc augmenter la mobilité et la subtilité des particules aqueuses. Mais si les proprietés physiques et chimiques des fluides sont modifiées par la chaleur, leurs propriétés mécaniques demeurent les mêmes

à toutes les températures, et cette cause est tout-

à-fait sans influence à cet égard.

Un corps solide ne devenant fluida, que parce que la matière du fen s'est introduite entre ses molécules, et a rompu les liens qui les unissaient entrélles, un fluide ne peut revenir à l'état de solidité, qu'autant que le feu est forcé de se retirer, et qu'll laisse agir la force d'aggrégation. Alors les parties se rapprochent, s'unissen entr'elles, et le volume des corps devient naturellement plus petit. Cependant il est connu que l'eau augmente de volume en se gelant. Ce fait particulier s'accorde mal avec le principe général qu'on vient d'établir. Voici comme je crois qu'on peut en rendre raison.

Il est certain que l'eau, comme tous les autres corps, diminue de volume en se refroidissant. Ce n'est que lorsqu'elle approche du terme, où elle doit prendre de la solidité, qu'elle cesse de se resserrer, et qu'elle commence à se dilater. Il paraît que cette marche rétrograde est due à la séparation de l'air, logé entre les molécules de l'eau : du moins la dilatation est-elle bien dimihuée, lorsque l'eau a été préalablement dépouillée de son air. Cet air qui n'occupait que des espaces insensibles et libres, tant que l'eau était fluide, et qu'elle possédait quelques degrés de chaleur, est force de sortir de ces petites cellules. lorsque les parties de l'eau se sont rapprochées à un certain degré, et qu'elle est sur le point de devenir solide. Mais en se retirant, l'air dont le volume devient alors sensible, force les molécules aqueuses de s'arranger dans un ordre, qui n'est pas celui où elles occupent le moins d'espace. Telle est la manière dont je crois, qu'il faut expliquer l'augmentation de volume remarquée dans l'eau, qui se convertit en glace.

Quand la chaleur est parvenue dans un fluide jusqu'à un certain degré, le fluide change alors de forme, devient invisible, et s'envole dans l'atmosphère. Cette transformation est un phénomène des plus intéressans, et dont on ne peut donner ici qu'une légère connaissance. L'eau échauffée jusqu'au degré de l'ébullition, nous offre cette conversion subite d'un fluide visible et palpable, en un fluide invisible, comme l'air, et jouissant de propriétés nonvelles. Dans l'eau liquide. les deux forces qui se partagent le domaine de cet univers, se font mutuellement équilibre, et se tiennent en balance. Dans l'eau en vapeur, la force répulsive du feu l'emporte sur la force opposée : le nouveau fluide fait effort pour s'étendre de plus en plus, et occuper un plus grand espace. On ne connaît point les limites de cette propriété expansive : on sait seulement que la pression de l'air, et la pesanteur empêchent la dissipation des molécules, que le feu repousserait de plus en plus, et disperserait, pour ainsi dire, à l'infini.

Il en est des substances terrestres à l'égard de cette nouvelle propriété, comme à l'égard de la simple fluidité; c'est-à-dire que certaines substances ne peuvent se volatiliser que par une chaleur excessive; que d'aintres prennent la forme de vapeurs, au moyen d'une chaleur modérée, et que plusieurs enfin sont constamment dans cet état aériforme par toutes les températures connues.

Parmi les substances que nous pouvons convertir en fluides invisibles, les unes reprennent leur première forme, dès qu'elles viennent à perdre la température, où elles l'avaient quittée; et celles-ci s'appellent simplement des vapeurs. Les autres perséverent dans leur nouvel état et s'appellent des gas. Lavoisier, et plusieurs physiciens molernes rejettent cette distinction, et comme les vapeurs et les gaz jouissent des mêmes prepriétés physiques, et se comportent à beaucoup d'egarda de la meme manière, ils les rangent dans la même classe, et ils pensent qu'il n'y a de difference entr'eux que dans la facilité plus ou moins grande, avec laquelle ils abandonnent la matière, du feu qui leur donne la forme aérienne.

Une observation importante, et que je me contenterai de présenter ici en passant, c'est que l'une
et l'autre fluidité paraissent dues, non seulement
à la force répulsive du feu libre, logé entre les
molécules des fluides, mais encore à une certaine
portion de feu combiné avec elles. Il parait qu'un
corps solide ne prend de la fluidité, et qu'un
fluide ne passe à l'état acriforme, qu'en absorbant
une certaine quantité de matière de la chafeur.
C'est au moins ce qui est prouvé pour la glace,
lorsqu'elle se résout en eau, pour l'eau, qui se
convertit en vapeur, et pour plusieurs autres substances. Mais comme cette considération est étrangèré
à notre objet, je n'en dirai pas davantage sur ce
sujet.

Les vapeurs se présentent quelquefois sous une forme visible, et qui tient le milieu entre les fluides coulans, et les fluides aériformes : tels sont les brouillards et les nuages. Dans cet état moyen, les vapeurs aqueuess ne forment plus un fluide à proprement parler, n'agissent plus à la manière des fluides, n'affectent plus la forme qui convient aux fluides ; elles sont alors un amas de

molécules isolées, distinctes, véritablement indépendantes, qui flottent dans l'air, qui suivent ses mouvements, et qui prennent toutes sortes de formes, dues au hasard, ou aux forces quelconques qui agissent sur elles. Ces vapeurs visibles, que M. de Saussure appelle vapeurs vésiculaires, parce que leurs molécules ressemblent à de petits ballons enflés par la matière du feu, paraissent être à l'égard des fluïdes invisibles, ce que sont les poudres et les sables à l'égard des fluïdes coulans.

Les véritables fluides dont on vient de faire connaître la formation, composent donc deux classes bien distinctes, les fluides visibles et coulans, et les fluides invisibles ou aériformes. La différence la plus importante qu'il y ait entr'eux, c'est que les uns sont absolument, ou à-peu-près, incomuressibles, et que les autres au contraire diminuent de volume par la compression, et se rétablissent dans leur premier état, lorsque la compression a cessé. L'eau et les fluides de la même classe. sont réputés incompressibles; du moins dans toutes les expériences qui ont été tentées à ce sujet, l'eau a paru opposer une résistance invincible, ou si elle a cédé, c'est d'une quantité si petite, qu'on peut bien ne pas en tenir compte. Au contraire l'air, et les autres fluides de cette espèce, peuvent être facilement réduits à un plus petit volume : mais ils réagissent contre la force qui les comprime, et s'étendent de nouveau, lorsqu'ils en ont la liberté. Tâchons de découvrir quelle peut être la cause d'une différence aussi marquée.

On a établi que les fluides coulans devaient être considérés, comme composés de molécules sphériques, conservant une légère adhérence entrelles, roulant, pour ainsi dire, sur des molécules de feu, dont l'attraction mutuelle est en équilibre avec l'attraction que les molécules du fluide exercent les unes sur les autres. La diminution de la quantité de feu peut bien obliger ces particules de se rapprocher d'avantage, la cause qui les tenait écartées étant aflaiblie : mais l'application d'une force extérieure ne peut produire qu'un rappro-

chement insensible, ou meme nul.

Tant que la température de l'eau est de quelques degrés au-dessus de la glace, son volume est réductible par le refroidissement : pourquoi ne l'est-il pas de même par l'action d'une très-grande puissance? Serait-ce par la raison que les molécules aqueuses ne pourraient alors se rapprocher, sans que la matière ignée qui les soutient, se condensat aussi, ou qu'elle fût chassée hors du corps? Dans le premier cas, le feu en se condensant, élèverait la température de l'eau, et tendrait à en augmenter le volume : d'où il suit que la force comprimante se nuirait alors à elle-même, et annullerait ainsi l'effet qu'elle pourrait produire. Dans le second cas, il y aurait bien réduction dans le volume du liquide : mais il paraît que le feu se meut dans ces substances avec trop de difficulté, et qu'il y adhère trop fortement, pour qu'aucun moven mécanique puisse l'obliger d'en sortir. Le feu ne pouvant donc céder en s'échappant, c'est lui qui dans les liquides, oppose à la compression une résistance insurmontable.

Ce n'est pas la méme chose, lorsque l'eau a changé de forme, et qu'elle a passé à l'état de fluide invisible. Cette nouvelle manière d'être lui donne de nouvelles propriétés, et sur-tout celle d'être compressible. Voici de quelle manière on peut se rendre raison de la chose. Si l'on observe ce qui se passe dans l'eau, lorsqu'elle approche du terme de l'ébullition, on remarquera qu'il s'élève du fond du vase une multitude de trèspetites bulles, qui ne parviennent pas d'abord jusqu'à la surface du liquide, et qui disparaissent dans la masse. Ces bulles sont la première origine d'un nouveau fluide. A mesure que la chalcur augmente, ces petits ballons grossissent; et enfin ils ont bientôt acquis assez de volume, pour s'élever au travers de l'eau, et se dissiper dans l'air. Cette matière donc qui agite le liquide, et le soulève en bouillons. est un fluide nouveau, qui se forme dans son sein; ou plutôt c'est l'eau elle-même sous une nouvelle forme, résultat de son union avec la matière du feu. Cette union est prouvée, soit par la fixité de la température de l'eau bouillante, dont la chaleur ne saurait augmenter, quelque soit l'activité du feu; soit par le refroidissement qui accompagne toujours l'évaporation, et qui indique assez, que la var ur en se formant, emporte avec elle une certaine quantité de chaleur.

La formation de la vapeur aqueuse nous explique celle de tous les fluides invisibles. Ils sont tous composés d'une substance quelconque unie · à l'élément du feu. Je me réprésente un fluide invisible, celui par exemple, qui se forme dans l'eau qui bout, comme composé de molécules isolées, toutes environnées de la matière du feu. Le fluide igné en détruisant l'aggrégation des parties, contracte lui-même une forte adhérence avec ces molécules qu'il a désunies, les enveloppe de toutes parts, et forme avec elles un nouveau fluide. dont il fait la partie la plus volumineuse, et dont la substance à laquelle il est uni, fait seule la partie pondérable.

Si telle est la constitution des fluides invisibles. on conçoit aisément d'où vient qu'ils sont compressibles et élastiques, au contraire des fluides coulans. En effet, lorsqu'on applique à un fluide de cette espèce une force extérieure, ses molécules constituantes (j'appelle ainsi la substance pesante) étant fort écartées entr'elles, et le feu qui les sépare, communiquant par-tout librement avec lui-même, ses molécules, dis-je, se rapprochent sans peine, parce que les particules ignées cèdent aisément, et se retirent plus loin avec promptitude, et sans que la température change sensiblement. Comme chaque particule constituante est enveloppée par la matière du feu, on conçoit que les parties de cette enveloppe, qui sont les plus éloignées du centre, y doivent tenir le plus faiblement, et qu'elles ne doivent opposer qu'une médiocre résistance à leur déplacement. Ainsi la compression doit produire dans le fluide une diminution de volume. Mais aussitôt que la compréssion acessé. les choses reviennent à leur premier état l'intervalle entre les molécules constituantes se rétablit tel qu'il était, parce que le feu rentre aussitôt dans les espaces qu'il avait abandonnés.

Cette idée sur la nature des fluides aériformes, et sur la cause de leur compressibilité et de leur élasticité, se trouve confirmée par quelques faits remarquables. On sait que la vapeur aqueuse fortement comprimée, reprend la forme de liqueur, sans que sa température se soit abaissée. On sait aussi que le thermomètre descend de quelques degrés , dans un vase dont on ôte l'air, et qu'il s'élève au contraire de quelques degrés, porsqu'on y laisse renter ce fluide. Mais ce que l'on me savait point encore, et 'ce que nous a appris une

belle expérience, due d'abord à un heureux haard, répétée ensuite, variée et perfectionnée à Lyon, par plusieurs amateurs de cette ville, c'est que l'air atmosphérique, et probablement tout autre fluide élastique, subirement et fortement comprimé, laisse dégager une quantité de chaleur assez grande, pour enflammer les matieres aisement combustibles. On voit clairement dans cette expérience nouvelle et intéressante, le feu qui enveloppe les particules pondérables de l'air, ag condensar en même temps que ce fluide, et ne pouvant pas, à cause de la prestesse du mouvement, s'échapper assez vite, produire une élévation de température, suffisante pour opérer la combustion. (Note 1.ºº)

Les fluides considérés relativement à leurs propriétés physiques, forment donc deux classes bien distinctes, les fluides compressibles, et les fluides incompressibles. Une difiérence aussi importante entre ces deux espèces de fluides, établit aussi dans certains cas une grande difiérence dans leur manière d'agir. Nous aurons soin de le faire

remarquer quand il en sera temps.

Les molécules des fluides étant comme libres et indépendantes, il suit que lorsqu'un fluide en mouvement vient frapper un corps, chacune de ses molécules fait, pour ainsi dire, son impression à part, et comme si elle était seule. C'est pour cette raison, que lorsqu'une masse d'eau tombe de quelque hauteur sur la tête d'un homme, cet homme n'en est point blessé; tandis qu'il l'eût été indubitablement, si cette eau avait été convertie en glace. Cependant si le fluide est en repos, s'il est renfermé dans un vase quelconque, on peut bit est renfermé dans un vase quelconque, on peut

alors le considérer comme formant un tout : il y a pour lui un centre de gravité, comme il y en a nn pour les corps solides, et sa manière d'agir en masse, est dans ce cas semblable à celle de ces derniers.

Le centre de gravité d'un corps est le point où semble résider toute la pesanteur de ce corps : c'est le point autour duquel toutes les parties du corps sont en équilibre. Lorsque le corps est également pesant dans toutes ses parties, le centre de gravité est le même que le centre de figure. Ainsi dans une masse d'cau quelconque, d'une température égale, le centre de gravité est au centre de figure, parce que la pesanteur de cette eau est par-tout la même. Ce n'est pas la même chose pour l'air, parce que sa pesanteur n'est point uniforme, et qu'elle varie dans ses différentes parties, suivant la pression qu'elles supportent. La geométrie enseigne à trouver le centre de gravité de certains volumes. On peut aussi trouver ce centre mécaniquement dans un grand nombre de circonstances, en cherchant le point, où un corps est en équilibre dans toutes les positions. Le centre de gravité des fluides incompressibles se trouve, en cherchant celui de la capacité où ils son contenus. Ce centre varie donc pour une même masse d'eau, selon la forme du vase qui la contient. Quant à celui des fluides compressibles, on le trouve de même lorsque leur masse est peu considérable.

Les fluides sont comme les solides, soumis à l'action de la pesanteur. Ils obéissent même plus complètement que ceux-ci au pouvoir de cette force. Un corps solide, posé sur un plan incliné à l'horizon, peut y demeurer en équilibre, retenu par la résis-

tance du frottement. Mais un flui le à raison de sa grande mobilité, s'écoule sur-le-champ, dès qu'il y a la moindre inclinaison. On sait qu'un moyen propre à reconnaître si un plan est, ou n'est pas dans une position horizontale, consiste à verser quelqug fluide sur ce plan : dans le cas où le plan ne penche d'aucun côté, le fluide reste dans l'endroit où on l'a versé; dans le cas contraire, il coule sur-le-champ du côté, où la pênte l'entraîne.

Cette grande mobilité des fluides est cause qu'ils ne peuvent se soutenir, qu'autant qu'ils sont appuyés par tous leurs points. Il faut les renfermer dans des réservoirs, des bassins, des vaisseaux; et s'il s'y rencontre quelque petite ouverture dans les parois, toute la partie du fluide qui est au-dessus, s'écoule par-là, entrainée par la pesanteur.

Quoique tous les fluides soient pesans, cela n'empêche pas que l'on ne puisse quelquefois les considérer comme soustraits à l'action de cette force générale. La pesanteur n'étant autre chose, que la tendance des corps vers le centre du globe terrestre, on conçoit lort bien, que les corps pourraient exister, à-peu-près tels que nous les voyons, sans cette tendance vers la terre. Cette abstraction est utile dans quelques circonstances, et les mathématiciens n'ont aucun scrupule à cet éeard.

On ne peut pas de même dépouiller les corps de la force d'inertie: celle-ci appartient essentiellement à tout ce qui est matériel. On entend par force d'inertie, la résistance qu'un corps en repos oppose au mouvement; et qu'un corps en mouvement oppose au repos, ou à un mouvement

plus lent, ou plus rapide. On ne saurait changer à cet égard l'cta d'un corps, sans employer pour cet effet une force plus ou moins grande, laquelle est détruite dans la puissance, par la résistance que le corps oppose à ce changement d'état. Dans le fond, la force d'inertie n'exprime que l'impuissance de la matière, et la nécessité d'employer une force pour produire un effect.

La force d'inertie est proportionnelle à la masse du corps, ou au nombre des particules matérielles dont il est composé. Il est évident, par exemple, que pour communiquer un même degré de vitesse à une masse double, il faudra employer, ct épuiser une force double. La pesanteur est bien aussi proportionnelle à la masse; mais cela ne fait point, que la pesanteur et la force d'inertie soient la même chose. Celle la ragit que dans un sens déterminé, de haut en has; l'autre agit dans tous les sens, et se fait sentir même dans un corps qui obéit actuellement à la pesanteur, et dont on ne peut changer la direction, accélérer ou rallentir la vitesse, qu'en employant une force différente de celle qui l'entraine.

Le volume d'un corps c'est la portion d'espace qu'il occupe; cet espace peut d'ailleurs être terminé d'une manière quelconque, avoir telle figure qu'on voudra. Le volume d'un corps solide demeure le méme, tant que la température est la même I en est de même dans le même cas, pour un fluide incompressible: mais si le fluide peut se comprimer, il faut de plus, qu'il ne se fasse aucun changement dans la pression qu'il supporte. La forme du solide ne peut point changer, tandis que la figure du fluide varie suivant la forme du vaisseau où il est reçu. La même quantité d'eau, contenue dans un vase ou prismatique, ou cylindrique, ou sphérique, occupe

toujours le même espace, quoique la forme en soit très-différente. Ce qui détermine la grandeur de l'espace occupé, c'est le nombre, et l'écartement des molécules. Tant que ces deux choses demeurent les mêmes, il est clair que le volume ne doit pas changer, quelque soit la disposition des surfaces,

par lesquelles il est circonscrit.

La masse d'un corps est, comme on a dit, le nombre des particules matérielles dont ce corps est composé. On ne peut avoir à ce sujet aucune connaissance absolue. Les parties intégrantes des corps sont d'une telle petitesse, qu'elles échappent à notre vue, même aidée des meilleurs microscopes. Tout ce qu'on peut savoir à cet égard, c'est qu'un corps a plus ou moins de masse qu'un autre corps, lorsqu'il exige pour être mû, l'emploi d'une force plus ou moins grande, ou ce qui est plus simple et plus précis, lorsqu'il pèse plus ou moins que celui-ci.

Le volume peut se déterminer géométriquement : la masse ne peut se mesurer que physiquement, et par comparaison. Le volume d'un corps s'exprimait autrefois en pieds-cubes, pouces-cubes, etc. : on l'évalue aujourd'hui en mètres-cubes, décimètrescubes, etc. : la masse se mesurait en livres, onces, etc. : elle s'exprime à présent en grammes, déca-

grammes, etc. (Note 2.0)

La densité d'un corps eat le rapport qu'il y a entre les nombres, qui expriment séparément la masse et le volume de ce corps. A mesure que la masse augmente, le volume demeurant le même, la densité augmente aussi : elle diminue, lorsque la masse devient moindre sous le même volume. Pareillement la densité change en plus ou en moins, selon que le volume diminue, ou augmente, sans qu'il se fasse aucun changement dans la masse. Quelquefois le mot de densité est opposé à rareté. Un fluide est plus dense, ou plus rare, selon que dans un même espace, il contient un nombre de particules matérielles plus ou moins grand.

La pesanteur et le poids sont deux choses différentes : la pesanteur est la force qui entraîne en bas tous les corps terrestres; le poids c'est l'effort que fait un corps pour obéir à cette force. La pesanteur est la mênie dans toutes les particules de la matière : on le prouve par l'expérience, où l'on fait voir, qu'une plume tombe aussi vite qu'un morceau de plomb, dans un espace dont on a ôté l'air. Chaque particule de matière fait donc un égal effort pour descendre vers le centre de la terre; et le poids absolu d'un corps n'est que la somme des efforts particuliers et égaux des molécules dont il est composé. On mesure le poids d'un corps, en le mettant en équilibre avec d'autres corps, pris arbitrairement pour servir de termes de comparaison. Le poids ne dépendant que du nombre des particules matérielles, n'a aucun rapport nécessaire avec le volume.

La pesanteur spécifique est le poids d'une matière quelconque sous un volume déterminé : elle est d'autant plus grande, qu'il y a plus de matière sous le même volume, ou qu'il y a moins de volume, pour la même quantité de matière. La pesanteur spécifique ne doit pas cependant être confondue avec la densité. Celle-ci est la cause, et l'autre est l'effet. Néanmoins on trouve quelquefois ces deux expressions employées indifféremment l'une pour l'autre. Les notions sur la masse, le volume, la densité, la pesanteur spécifique, seront éclaricies davantage par

la suite.

HYDRAULIQUE

# HYDRAULIQUE PHYSIQUE.

L'HYDRAULIQUE est la science qui traite des fluides. Son nom vient d'un mot grec, qui veut dire eau. L'eau est prise ici pour tous les fluides en général, parce qu'en effet elle est un des fluides le plus universellement répandus, et dont l'action nous est le plus utile.

Les fluides sont ou dans l'état de repos, ou dans celui de mouvement. De-là mât la division naturelle de l'hydraulique en deux parties : l'hydrostatique et l'hydrodynamique. La premiera traite de l'équilibre des fluides considérés dans eux-mêmes, et privés de tout mouvement. La seconde s'occupe de l'action des fluides tirés de l'état de repos, et obéissant aux forces qui agissent sur eux. On traitera ici successivement de l'une et de l'autre, avec le plus de clatté et de méthode qu'il sera possible.

### PREMIÈRE PARTIE

### HYDROSTATIQUE,

### PREMIÈRE SECTION.

E L'EQUILIBRE DANS UN SEUL ET MÊME FLUIDE.

CHAPITRE PREMIER.

6 1. LES fluides sont doués d'une si grande mobilité, que la moindre force suffit pour rompre l'équilibre de leurs parties. Mais je ne peuse pas que ce soit là une raison, pour y admettre une agitation continuelle, et toujours existante, même lorsqu'elle échappe à tous nos sens. On provait autrefois, et quelques physiciens croient peut-être encore anjourd'hui, que les fluides ne sont jamais dans un repos parfait, et que leurs molécules sont toujours plus ou moins agitées. Ce sentiment était fondé sur l'idée qu'on se faisait de la fluidité. C'est la matière du feu , disait-on , qui dissout l'union des particules des solides : c'est en heurtant avec violence contre ces, particules, que le feu parvient à les séparer, et à faire couler les corps les plus durs : la fluidité a donc pour première cause le choc et le mouvement de la matière ignée. Ce mouvement se transmet nécessairement aux molécules désunies. Un fluide est donc une substance dont toutes les parties sont actuellement poussées,

frappées, agitées par la matière du feu, et dans laquelle cette agitation persévère tant que dure l'état de fluidité. Si, ajoutait-on, ce mouvement essentiel venait à être suspendu, si les molécules demeuraient un seul moment dans un repos total, elles s'attacheraient aussitôt les unes aux autres, et le fluide se convertirait à l'instant en un corps solide. Telle était l'ancienne opinion sur la nature des fluides,

Le sentiment des modernes est un pen différent. C'est toujours la matière de la chaleur qui est la cause de la fluidité. Mais si elle produit quelquefois cet effet par sa grande agitation, elle le maintient toujours par la seule interposition de ses molécules entre celles du corps devenu fluide. D'un autre côté, on sait aujourd'hui que lorsqu'un corps solide passe à l'état de fluidité, il absorbe dans ce passage une certaine quantité de feu libre, qui se combine avec lui ; de sorte que le fluide diffère du solide, nonseulement par la plus grande quantité de matière ignée, contenue entre ses parties, mais encore par celle qui lui est étroitement unie, et qu'il doit perdre pour revenir à l'état de solidité. Le repos seul ne saurait donc être une cause suffisante pour faire rentrer une substance fluide dans la classe des solides, et rien n'empêche d'admettre la possibilité de ce repos dans les fluides; d'autant mieux que nous les voyons souvent dans un état où l'œil le plus fin ne peut y découvrir le moindre mouvement.

§ 2. Cela posé, nous pouvons établir comme loi fondamentale de l'hydrostatique, le principe suivant : Dans un fluide en repos, une molécule quelconque est également pressée dans tous les sens.

En effet, si cela n'était pas aiusi, si la pression. était plus grande d'un côté que d'un autre, la molécule serait obligée de céder à cette force supérieure, et de s'échapper vers l'endroit où elle éprouverait une moindre résistance. L'équilibre serait rompu : il y aurait du mouvement dans le fluide, ce qui est contre

la supposition. L'égalité de pression en tout sens ; et le repos de la masse fluide, sont donc deux choses qui vont nécessairement ensemble, et qui résultent l'une de l'autre; de sorte que le fluide est en repos, lorsque chacune de ses olécules est poussée également dans tous les sens, et réciproquement chaque molécule éprouve dans tous les sens des pressions égales, lorsque le fluide est en repos.

egaies, jorsque le niune est en repos. Le principe qu'on vient d'établir, et dont la vérité est si seusible, a été trouvé par Archimède, le plus beau géne, peut-étre, dont l'antiquité puisse se glorifier. M. Bossut l'a adopté avec raison, et il le considère comme le fondement de toute l'hydrostatique. Il nous servira pareillement de base; et toute la suite fera voir en effet, combien ce principe est fécond, et avec quelle facilité il rend raison de tous les phénomènes que présentent les fluides en repos.

Les fluides sont de deux espèces : fluides incompressibles, et fluides élastiques. Nous commencerons par les premiers.

#### CHAPITRE II.

Equilibre des fluides incompressibles, soumis à l'action d'une ou de plusieurs forces extérieures.

On a dit que l'on pouvait, par la pensée, déponiller les corps de leur tendance vers la terre, et les considérer comme non-pesans. Cette considération nous sera avantageuse pour le moment. Cherchons la condition d'équilibre dans un fluide qui n'aurait point de pesanteur, et qui par cette raison n'aurait pas besoin d'être contenu dans un vase

§ 3. Soit une masse quelconque, abcdefik (fig. 1. re), d'un fluide supposé incompressible, et sans pesanteur, ayant telle forme que l'on youdra. Si à chaque point de la surface du fluide, l'on applique perpendiculairement des forces égales qui agissent de dehors en dedans : 1.º toules ces forces se front mutuellement équilibre; 2.º leur action se transmettra librement, et sans perte, au travers de la masse fluide; 3.º chaque molécule éproisvera la nueme pression que si ces forces lui étaient immédiatement appliquées.

Les forces étant égales, il est évident qu'aucune d'elles ne pourra l'emporter sur une autre, qu'il y aurà par conséquent équilibre, et que le repos du fluide ne saurait être troublé, ni sa forme changée. Mais il faut donner à ceci plus de développement.

1.º Puisque les forces sont supposées éçales, il est visible que, considérées deux à deux, elles doivent se faire équilibre. Mais d'un autre côté, ces forces agissant perpendiculairement à la surface du fluide, si l'on suppose que la masse à laquelle elles sont appliquées, a une forme spluérique (fig. 2.º), les directions de toutes ces forces concourront en un même point, au centre de la sphère; et dans ce cas elles se détruiront toutes réciproquement, et la forme de la masse fluide, ni son volume ne seront point changés, puisqu'on l'a supposé incompressible.

si la masse contre laquelle agissent les forces, a une forme différente, comme serait celle d'un triangle irrégulier, a b c (fig. 5.5°); on ne voit pas d'abord aussi bien comment ces forces peuvent se contrebalancer, ni comment le fluide doit conserver sa nuême forme. Il semble, par exemple, que le nombre des forces qui agissent contre le côté be, étant plus grand, celles-ci dervaient avoir l'avantage, et que le triangle devrait se déformer. Mais 10° nesta bientôt tiré d'erreur, si l'on fait attention que ces forces auraient aussi une plus grande masse à mouvoir; et qu'il est par conséquent impossible qu'elles l'emportent que celles qui soutiennent les deux autres côtés, ab et a c, quoique celles-ci soient en moindre nombre.

Il est visible que certaines parties du triangle ne pourraient se rapprocher, sans que d'autres ne s'écartassent, et que les forces qui les soutiennent ne fussent obligées de céder, ce qui ne se peut pas. L'équilibre aura donc lieu, quels que soient le nombre et la disposition des forces; et la figure de la masse

fluide se maintiendra sans altération.

2.º L'action d'une force quelconque se trausmetra sans perte, et en tous sens, au travers du fluide, quelle que soit la grandeur de sa masse. Considérons en effet deux forces opposées l'une à l'autre, ket e (fig. 1.1°). Les molécules interposées étant incompressibles, doivent être regardées comme une verge inferible, qui établit la communication entre les deux forces, et qui traismet l'action de l'une à l'autre. Il est visible qu'aucune cause ne peut affaiblir cette action dans cette espèce de trajet. Ainsi les deux forces, quoique séparées par une file de molécules plus ou moins longue, sont dans le même cas que si elles sétaient inmédiatement opposées l'une à l'autre. Le fluide ne peut "donc ni altérer ni affaiblir leur action.

3.º Chaque molécule éprouvera la même pression que si toutes ces forces lui étaient appliquées immédiatement. C'est une chose qui est prouvée dans le cas des deux forces que nous venons de considérer. pour toutes les molécules qui se trouvent placées entr'elles. Chacune d'elles supporte évidenment leur action toute entière. Mais si au lieu d'établir la communication entre les deux forces, par le moyen d'un filet droit ke, nous concevons un filet fluide quelconque lc, ayant telle courbure, telles sinuosités qu'on voudra, et se terminant de part et d'autre aux points d'application des deux forces; il est visible que l'équilibre aura également lieu. Car en supposant le reste de la masse devenu solide, il n'existe aucune raison pour que cet équilibre soit troublé. Dans le cas où la masse est fluide, toutes les molécules qui

composent ce filet tortueux  $k\,l\,e$ , étant appuyées sur les molécules voisines, qui ne peuvent céder, elles transmettent encore l'action des forces rivales sans ancune perte, et éprouvent ainsi elles-mêmes cette

action toute entière.

Le raisonnement étant le même dans toutes les suppositions qu'on vondra faire ; il est donc vrai de dire, que l'action d'une force quelconque, appliquée à une masse fluide, se propage sans perte au travers de ce fluide dans toutes les directions; et qu'une molécule, quelque part qu'elle soit placée, supporté la même pression que si cette force lui était inmé-

diatement appliquée.

Cependant, lorsque plusieurs forces sont appliquées à une masse fluide, il ne faut pas croire que la pression supportée par une molécule, soit équivalenté à la somme de ces forces ; que si cette somme est par exemple de mille grains, et qu'on les suppose chacune appliquée à une des molécules superficielles de la masse fluide, une molécule intérieure soit comprimée par une force de mille grains. Non : elle ne doit et ne peut éprouver que l'action d'une seule force, qu'une pression équivalente au poids d'un grain, si telle est la valeur de chacune de ces forces. Toutes les autres ne font que soutenir l'action de celle-ci, et empêcher la molécule d'y céder. Des forces égales qui agissent les unes contre les autres, ne font que se soutenir mutuellement, et le corps au moven duquel leur action se transmet, est dans le même cas que si, étant appuyée de tous côtés, une seule de ces forces agissait sur lui.

§ 4. Il paraîtra peut-être surprenant, que l'action d'une puissance appliquée à un fluide, se trausmette au travers, sans éprouver acoun déchet. Mais, avec un peu de réflexion, on verra facilement que la chose ne saurait être autrement, et que cette action ne peut. éprouver aucun affaiblissement. En 'effet, une action ne s'affaiblit qu'en se divisant ; elle ne peut se diviser qu'antant qu'elle s'exerce contre divers obstacles, qui cèdent en partie chicum séparément. Mais le fluide étant incompressible, aucune partie ne peut cèder. Chaque molecule doit donc supporter l'effort entier de la puissance, et de la même manière que si êlle était seule ; chacune aussi doit le transmettre tout entier aux molécules voistues, et dans bute sorte de directions.

Comme le principe qui nous occupe est d'une trèsgrande importance, et que l'on sent d'abord quelque peine à l'admettre, qu'il me soit permis d'ajouter

encore ici quelque chose à ce suiet.

§ 5. Considérons, pour particulariser la chose, considérons la molécule immédiatement soumise à l'action de la puissance. Si elle était seule, elle aurait évidemment à soutenir cet effort tout entier; et elle ne pourrait le soutenir, et demeurer en équilibre, qu'autant qu'elle serait appuyée par tous ses points, et contre un obstacle capable d'opposer une résistance suffisante. Si l'on conçoit que cette molécule soit environnée, par exemple, de neuf autres molécules pareilles; il ne faut pas croire que l'action de la puissance puisse se diviser entre ces dix molécules, et que chacune n'ait ainsi à soutenir qu'un dixième de cette puissance; bien loin de là, chacune d'elles en supporte la totalité : car elles sont également incapables de céder; et les neuf molécules environnantes ne font, à l'égard de la première, que la fonction de points d'appui. Mais ces appuis out aussi euxmêmes besoin d'être souteurs avec une force égale à celle qui les pousse. Or, la force qui pousse chacune de ces neuf molécules, est la même que celle qui agit sur la première. Donc le dernier appui doit être, dans tous ses points, capable d'une résistance égale à la puissance, Douc l'action de cette puissance passe à lui sans aucune diminution, et les molécules intermédiaires éprouvent chacune cette action toute entière.

- Si l'on supposait que les dix molécules que l'on vient de cousidérer, ne portent chacane qu'un dixième de l'effort de la puissance, il s'ensuivrait que l'obstacle qui doit les soutenir, pourrait être dix fois moins fort que celui qui soutenait la première molécule lorsqu'elle était seule. Mais si l'on conçoit encore que ces dix molécules sont environnées de quatrevingt - dix autres; chacune ne portant plus qu'un centième de la puissauce dans cette hypothèse, l'obstacle n'aurait besoin que d'une force cent fois plus petite. En continuant de même, on voit qu'à mesure que l'obstacle s'éloignerait, la portion de la puissance qui passerait jusqu'à lui, diminuerait de plus en plus, et deviendrait à la fin insensible. Ainsi les molécules du fluide n'auraient plus aucun effort à soutenir. Une force s'anéantirait, sans produire aucun effet, et sans que rien la détruisit. L'équilibre existerait toujours, et serait le résultat d'une seule action, que rien ne contrebalancerait. Toutes ces conséquences étant évidemment absurdes, concluons qu'une force qui agit contre un fluide, ne peut s'affaiblir en se propageant au travers de la masse de ce fluide; et qu'elle se fait sentir toute entière à chacune des molécules qui composent cette masse, et à chacun des points de la surface qui la termine,

§ 6. Loraqu'un fluide remplit un vase fermé de toutes parts, si un seul point de la surface ul fluide, est soumis à l'action d'une puissance quelconque, chaque point de la surface intérieure du vase, suposés capable d'une résistance indéfinie, réagira avec une force égale coutre la puissance en question, et toute la masse fluide se trouvera dans le même cas que ci-devant. Tous les points de la surface du fluide éprouveront une même pression, comme si des forces positives égales agissaient sur eux. L'équilibre subsistera donce, et une molécule quelconque éprouvera la même pression que si cette puissance agissait directement et uniquement sur elle. Les molécules du fluide se

trouveront donc ainsi toutes également comprimées; et l'action de la puissance se tera sentir sur chacune d'elles sans diminution, et dans tous les sens. L'action d'une seule force en fera naître, pour ainsi dire, une multiude d'autres.

Si deux puissances agissent en même temps sur deux points différens du fluide, toujours supposé rensermé dans un vase; il y aura équilibre, et le fluide demeurera en repos, si les deux puissances sont égales et appliquées à des surfaces égales : ou si les puissauces étant inégales, les surfaces contre lesquelles elles sont appliquées, sont dans le même rapport que ces puissances. Dans ce dernier cas, on peut les concevoir con me décomposées en portions égales, et appliquées à chacun des élémens de la surface sur laquelle s'exerce leur action. Enfin, quel que soit le nombre des puissances et leur valeur, l'équilibre ne sera point troublé, tant que la grandeur de chaque puissance sera proportionnelle à la surface contre laquelle elle agit. Les molécules du fluide éprouveront encore des pressions égales dans tous les sens, et l'effort qu'elles supporteront sera équivalent à une de ces puissances, divisée par le nombre des molécules superficielles qui sont immédiatement soumises à son action. Cette conséquence est en quelque sorte opposée à celle qui termine le numéro précédent. On a vu là une seule force se multiplier, pour ainsi dire, elle-même, et faire sentir son action dans toute sorte de directions. Ici au contraire on voit une multitude de forces, agissant en même temps coutre un fluide, ne produire sur chaque molécule que la même pression qui résulterait de l'action d'une seule de ces forces. Ces deux conséquences sont fort importantes, et il est nécessaire de ne pas les perdre de vue.

Il suit encore des principes que l'en vient d'établir, que si un suide étant contenu dans un vase, on applique à l'ouverture du vase, et par le moyen d'un bouchon qui puisse entrer assez librement par cette ouverture, une force déterminée, comme serait un poids d'une livre; toute portion du fluide, toute partie du vase, de la même étendue que l'ouverture, éprouvera cette pression d'une livre, tout comme si elle était seule, et que cette force agit immédiatement. contre elle. Si l'on perce les parois du vase d'un ou de plusieurs trous de la même grandeur que son ouverture, il faudra, pour empêcher le fluide de s'échapper par là , et maintenir l'équilibre , opposer à chacun de ces orifices une résistance d'une livre, c'est-à-dire, une résistance égale à la puissance supposée. Enfin, si dans quelque endroit les parois du vase sur la même étendue, ne sont pas capables de cette résistance, le vase éclatera dans cet endroit, et le fluide se répandra. Ce résultat singulier tient à la nature même des fluides, à la petitesse, à la mobilité, à l'extrême dureté de leurs molécules.

§ 7. La pression qu'éprouve un fluide en repos, en se trasmettant jusqu'aux parois du visée, se fait toujours sentir à ces parois dans une direction qui leur est perpendiculaire. En effet, si elle agissait obliquement aux parois, elle ne pourrait être détruite eulièrement par leur réaction. Une partie de cette force rentrerait dans le fluide, et en troubleraît le repos : co qui est contre la supposition. Les lois de l'équilibre exigent donc que la pression se fasse sentir perpendiculairement aux parois, quelle que soit leur position. Les résistances qui ont à souteuir l'effort des puissances appliquées à un fluide, doivent donc aussi agit dans une direction perpendiculaire à la surface de ce fluide.

<sup>§ 8.</sup> Lus propositions que l'on vient d'établir et de prouver par le raisonnement, peuvent être confirmées par l'expérience. A la vérité nous ne pouvons recourir à un fluide sans pesanteur, comme ou l'a supposé en commençant : mais la pesanteur même des fluides que

nous emploirons, servira pour notre objet. Prouvons d'abord qu'une force quelconque agissant sur un fluide.

se fait sentir dans tous les seus.

Première Expérience. On prend un tuyau de verre ab (fig. 4.e) de 15 à 20 millimètres de diamètre. ouvert par les deux bouts. On le plonge verticalement dans l'eau, en tenant le pouce sur l'ouverture subérieure. L'air qui en remplit la capacité, empêche l'eau de s'y élever. On remarque seulement que le volume de cet air est un peu diminué, et que l'eau est montée de quelques millimètres dans la partie inférieure du tube : ce qui prouve déjà qu'il se fait un effort de bas en hant. Mais la chose est mise hors de donte , lorsqu'on débouche l'ouverture supérieure : car l'eau s'élance à l'instant dans l'intérieur du tuyau, et après plusieurs oscillations, elle se fixe à la hauteur de l'eau environnante. L'ascension rapide de cette colonne de fluide, ne peut, comme il est évident, être produite que par la pression que les colonnes latérales exercent du haut en bas.

On peut supposer que toute l'eau qui est au-dessous du plan horisontal cd passant par l'extrémité inférieure du tube, est dépourvue de pesanteur, d'autant mieux que son poids n'est pour rien dans l'effet qu'il s'agit d'expliquer. Alors tout le fluide supérieur conservant sa pesanteur propre, pourra être considéré comme une force qui agit sur la masse inférieure; dans une direction perpendiculaire à cd. La partie seule du fluide qui répond à l'ouverture b du tube, n'éprouve aucune pression semblable. Mais celle qui se fait tout autour, se propageant en tout sens dans la masse ced, supposée sans pesanteur, et les molécules dont cette masse est composée, étant appuyées par en bas et latéralement; cette force ne peut que les pousser de bas en haut dans l'intérieur du tube, dès qu'on laisse à l'air la liberté d'en sortir et de leur céder la place. La colonne élevée se fixe à la hauteur du fluide environnant, par la raison que ce

n'est qu'alors que l'équilibre est établi, l'eau inférieurs éproir ant ainsi par-tout une égale pression. Le même effet a lieu, et pour la même raison, quelles que soient la position et la forme du tuyau : ce qui prouve suffisamment que la pression est la même dans tous les sens.

Deuxième Expérience. La même vérité se démontre encore de la mauère suivante. On a un flacon (fig. 5-7) percé de trois petits trous, l'un-au fond, l'autre sur la côté, et le troisième dans la partie supérierre à la voûte du flacon. Ces trops étant bouchés, on remplit d'eau le flacon, et l'on siuste à son goulot us entonnoir de verre, que l'on remplit d'eau pareillement. L'on peut encore ici faire abstraction de la pesanteur du fluide contenu dans le flacon, et u'avoir égard qu'à celle de la colonne renfermée dans l'entonnoir qui le surmonte. Cette colonne , à raison de son poids, doit être considérée comme une force qui est appliquée à la masse du fluide, et qui la presse de haut en

Maintenant si l'on débouche le trou du fond l'eau s'écoulera sur-le-champ, et démontrera ainsi à l'œil, que la pression de la colonne supérieure s'est transmise dans le fluide dans le sens vertical de haut en bas. L'eau se serait bien écoulée de même, sans l'addition de cette colonne, parce qu'elle n'est point sans pesanteur, comme on l'a supposé : mais, ainsi qu'on le verra par la suite, la vitesse de l'écoulement est plus grande, dans ce cas, qu'elle n'aurait été sans cela. Ainsi la pression de haut en bas se fait bien certaiuement sentir ici : d'ailleurs ce n'est pas sur celle-là qu'on peut avoir quelque doute. On démontre également que la pression dans les fluides se fait sentir latéralement, en débouchant l'orifice pratiqué sur le côté du flacon : car on voit à l'instant l'eau s'élancer au-dehors avec une assez grande vitesse; et ce qui ne peut laisser lieu à aucune difficulté, c'est que cette vîtesse diminue à mesure que la colonne

comprimante s'accourcit. La pression de cette colonné s'exerce donc aussi dans le sens horizontal. En inclinant le vase de différentes manières, on reconnaît qu'elle agit de même dans toutes les directions diversement inclinées à l'horizon. Enfin si l'on ouvre l'orifice supérieur, l'eau s'élève aussitôt sous la forme d'un jet vertical, dont la hauteur diminue à proportion que le niveau s'abaisse : preuve que la pression résultante du poids du fluide supérieur, se fait aussi sentir verticalement de bas en haut. Il est donc prouvé par cette expérience, que l'action d'une puissance, appliquée à un fluide; se transmet en tout sens dans la masse de ce fluide; et l'on verrait qu'elle est la même par-tout et dans toutes les directions, s'il était possible de faire déduction de l'effet produit par le poids de l'eau contenue dans le flacon. Au reste, on observe que dans tous les cas l'eau prend à sa sortie une direction perpendiculaire à la paroi du vase; ce qui prouve que la pression contre la paroi se fait. comme on a dit, perpendiculairement à cette paroi.

On vient de voir la pression dans un fluide agissant successivement dans tous les sens, et changeant de direction selon la position de l'ouverture par laquelle on permettait au fluide de s'échapper. Mais il y a plus : cette pression se fait sentir à-la-fois dans toutes ces directions différentes, et avec la même énergie. En effet, qu'on ouvre en même temps les trois orifices; en avant soin d'entretenir l'entonnoir toujours également plein, on verra l'eau s'échapper à-la-fois par les trois ouvertures, suivant les mêmes directions qu'auparavant, et avec la même force que lorsqu'on les avait ouvertes séparément et l'une après l'autre. Une seule puissance produit donc ici un effet, qui se répète autant de fois qu'il y a d'ouvertures; ou plutôt qui se multiplie, comme on l'a dit, autant de fois que la surface où elle est appliquée, est contenue dans la surface intérieure du vase. On réserve

pour un autre temps quelques observations importantes sur la vîtesse de l'eau, sortant à-la-fois par plusieurs onvertures.

Troisième Expérience. Une troisième expérience peut servir encore à prouver l'égalité de pression dans tous les sens. On remplit d'eau une vessie (fig. 6.º) dans laquelle on a renfermé un œuf; et après l'avoir liée fortement, on charge cette vessie d'un poids considérable, comme de 25 à 30 kilogrammes; et l'on remarque que malgré une aussi lourde charge, l'œuf résiste complétement et n'est point écrasé. Or si cet œuf, mis hors de l'eau, était chargé d'un poids dix fois plus petit, il serait infailliblement brisé. Qu'est-ce qui le met donc, lorsqu'il est dans l'eau, en état de résister à une charge aussi considérable? c'est l'égalité de pression. L'œuf étant environné d'eau de toutes parts, et la pression agissant en tout sens dans les fluides, il se fait sur tous les points de la surface de cet œuf, des efforts égaux et qui se détraisent mutuellement. La résistance victorieuse qu'il oppose, est donc une preuve que les fluides transmettent également dans tous les sens l'action des puissances qui agissent sur env. Il ne faut pas croire que la matière qui remplit l'œuf. soit ici pour quelque chose : car l'expérience réussit de même avec un œuf vide.

Passons à d'autres considérations, et voyons quelles sont les conditions de l'équilibre dans les fluides tels qu'ils sont, c'est-à-dire, dans les fluides soumis à l'action de la pesanteur.

## CHAPITRE III.

Equilibre des fluides soumis à la seule action de la pesanteur.

§ 9. Dans un fluide pesant, supposé en repos, la surface supérieure est toujours dans un plan horizontal.

Monsieur Bossut déduit cette propriété des fluides pesaus, de l'égalité de pression. Nous la tirerons ici de la nature même de la pesanteur, et de celle des fluides. Un corps soumis à l'action de la pesanteur, ne peut, comme on sait, demeurer en repos sur un plan sans frottement, qu'autant que ce plan est perpendiculaire à la direction de la pesanteur, ou autrement parallèle à l'horizon : dans toute autre position, le corps descend plus ou moins vite le long du plan. C'est que la force de la pesanteur ne peut être entièrement détruite que dans le premier cas ; et que dans rous les autres, il lui reste une partie plus ou moins considérable de son action. Si l'on applique ce principe aux fluides, on verra que leur surface supérieure étant inclinée à l'horizon, la pesanteur des molécules ne saurait être anéantie; et à cause de leur grande mobilité et de leur indépendance mutuelle. elles pourraient rouler et descendre : d'où il suit qu'il n'y aurait point d'équilibre, et que le fluide ne pourrait pas être en repos, comme on l'avait supposé.

Au contraire, si la surface supérieure du fluide est parallèle à l'horizon, alors les efforts que sont toutes les molécules pour obéir à la pesanteur, se contrebalancent mutuellement. Elles ne peuvent ni se mettre en mouvement, ni se déplacer les unes les autres, et le fluide demeure en repos. L'équilibre

suit

suit donc nécessairement de ce que la surface du fluide est horizontale : il ne peut avoir lieu sans cette coudition. Donc dans un fluide soumis à la pesanteur, e4 qui est en repos, la surface supérieure est dans un plan horizontal.

Renarquez qu'il ne s'agit ici, que des masses de flaide dout la surface supérieure a une médiorre étendue. Autrement il faudrait dire, que cette surface forme, non un plan horizontal, mais une supface courbe, à laquelle la direction de la pesanteur est par-tout perpendiculaire. Ainsi les surfaces des grandes étendues d'eau, celle de l'océan, ont une courbure sphérique semblable à celle du globe terrestre, parce que la pesanteur se dirige par tout vers le centre de notre globe. Dans les petites étendues, la surface d'une eau tranquille est sensiblement plane et horizontale. Sa courbur n'est que d'un pied environ sur mille toises, ou d'à-peu-près huit centimètres sur une étendue de mille mêtres.

Cette loi d'hydrostatique éprouve une légère modification, lorsque l'eau est contenue dans un vase de verre : car on remarque alors qu'elle est un peu plus élevée vers les bords. Cet effet qui est très-horne, vient de l'adhérence que ce fluide contracte avec la matière du verre, et ne doit point entrer ici en considération. Nous établissons les lois de l'hydrostatique, indépendamment de ces petitre exceptions, dont l'examen et l'explication ne peuvent entrer dans notre plan.

### CHAPITRE IV.

De la pression que la pesanteur produit dans les fluides.

§ 10. DANS un fluide en repos et soumis à la seule action de la pesanteur, la pression qu'éprouve une molécule, est égale au poids du filet vertical, qui est au-dessus d'elle.

La molécule a, par exemple, ( fig.  $\tau$ . $^{\circ}$ ) ne porte que le poids du filet ab, et le porte tout entirer. En effet, supposons que toute la masse du fluide decienne tontàcoup solide, à Pexception de ce filet, ab: il est évident que l'équilibre ne sera point troublé pour cela, et que la molécule en question ne portera que le poids du filet, qui a conservé sa fluidité. Donc dans le cas où la masse demeure fluide, la même molécule ne supporte que la même pression.

L'on pourrait peut-être en raisonnant de même, faire voir que cette molécule porte le poids du filet ac, incliné de telle manière que l'on voudra. Mais dans ce cas-là même, la valeur de la pression ne change pas : car on sait que la pesanteur sur un plan incliné est à la pesanteur libre , comme la hauteur du plan est à sa longueur. Ainsi le filet de fluide ac, incliné à l'horizon, ne peut presser par son poids, qu'à raison de sa hauteur verticale, cd. Donc dans toutes les suppositions, une molécule n'eprouve d'autre pression, que celle qui est mesurées par le poids du filet vertical qui est au-desses

d'elle.

§ 11. Il pourraitse faire suivant la forme du vase, qu'une
molécule n'eût au-dessus d'elle aucun filet de fluide,
qui lui fût immédiatement appliqué. Si le vase avait,
par exemple, la forme représentée par la fig. 8.º, la

molécule a, se trouverait dans ce cas. Cependant elle n'éprouverait pas moins la même pression, que si elle portait en ellet un filet de la hauteur a b.

Par le point a, imaginez un plan horizontal ad: la molécule c, située dans ce plan, et placée audessous de l'ouverture du vase, porte évidemment le poids du filet ec. La pression qui en résulte se transmet sans perte, et en tout seus au travers du fluide. Elle parvient donc en entier à la molécule a, qui devant être également pressée de tous côtés, set donc dans le même cas que si elle avait au-dessus d'elle un filet de la hauteur ab. Donc eutin la pression que supporte une molécule, dans un vase de forme quelconque, doit toujours se mesurer par la ligne verticale, abaissée de la surface du fluide sur le plan horizontal, qui passe par la molécule que l'on considère.

§ 12. Puisque la pression dépend de la hauteur verticale du fluide, il suit, 1, º que octte pression ne peut pas être la même pour toutes les molécules qui composent une masse fluide : elle est plus grande pour celles qui sont plus abaissées au-dessous du niveau ; 2.º que toutes les molécules qui sout situées dans un même plan horizontal, supportent la niéme pression, laquelle est mesurée par la distance de ce plan à la surface du fluide.

La pression étant indépendante de la masse du fluide, une molécule d'eau éprouve dans un petit vase, la même pression qu'elle éprouverait dans le bassin le plus vaste, si elle est à la même distance du niveau.

L'effort que supporte un point quelconque de la surface intérieure d'un vase, se mesure aussi par lepoids du filet vertical de fluide qui lui répond. La raison en est, que la molécule qui est en contact avec lui, portant justement cette charge, doit comprimer ce point-la avec une force égale à celle qui s'exerce sur elle. La pression qui se fait contre une partie quelconque de la surface du vase, est pareillement indépendante de la quantité du fluide que le vase contient : ce qui d'ailleurs est démontré à l'œil par

l'expérience suivante.

Expérience. On prend un vaisseau (fig. 9.º), percé à son fond d'un orifice circulaire, et un tuyau de verre, ab, de même diamètre que l'orifice, et de la même hauteur que le vase. L'ouverture o est fermée en dehors au moyen d'un bouchon, qu'un poids P plus ou moins fort, tient appliqué contre elle. On monte d'abord le tuyau sur l'ouverture du fond, comme la figure le représente, et on le remplit d'eau, tout le reste du vase demeurant vide. On détermine avec soin quel est le poids nécessaire et suffisant, pour empêcher que le bouchon ne soit chassé hors de sa place, et que l'eau ne s'échappe, Il est clair que dans cette circonstance le bouchon soutieut tout le poids de la colonue, qui est au-dessus de lui, et que la force employée pour le maintenir, est précisément égale à ce poids. On ôte ensuite le tube; et avant rempli le vase d'eau à la même hauteur, on remarque que le même poids suffit encore pour empêcher l'écoulement. Cependant la masse du fluide dans ce second cas, est incomparablement plus grande que dans le premier. Mais puisque la pression est encore la même sur la même surface, il est bien prouvé que cette pression est indépendante de la masse du fluide, et que les colonnes latérales ne peuvent ni augmenter, ni diminuer cette pression. On énonce quelquefois cette propriété des fluides, en disant : que les différentes colonnes des fluides exercent leur pression indépendamment les unes des autres.

§ 13. Il est maintenant facile d'évaluer la pression qu'un fluide fait éprouver à une surface donnée. Si la surface est horizontale, cette pression est égale au poids d'une colonne de fluide, dont la base est la même que la surface donnée, et dont la hauteur est mesurée par la distance de cette surface à la ligne du niveau.

Ainsi une surface d'un pied quarré, ayant au-dessus d'elle un pied d'eu, pérouve une pression équivalente au poids d'un pied cube d'eau, ou de 70 livres environ. Pour une surface d'un décimètre quarré, et qui serait à un décimètre au-dessous du niveau, la pression serait d'un kilogramme.

Si la surface est ou verticale, ou inclinée à l'horizon. alors les filets du fluide qui répondent à ses différens points, ont des longueurs différentes; et pour évaluer la totalité de la pression, on prend la hauteur moyenne de tous ces filets, et l'on considère la surface comme chargée d'une masse de fluide, dont cette surface serait la base, et dont la hauteur serait égale à la distance de son centre de gravité à la ligne du niveau. Une surface verticale d'un décimètre quarré, et dont le centre de gravité se trouverait à un décimètre de profondeur au-dessous de l'eau, porterait encore un effort latéral d'un kilogramme. Il en serait de même pour une surface inclinée d'une manière quelconque. Mais il ne faut pas oublier que cette pression se ferait sentir dans une direction perpendiculaire à la surface. Si l'on veut connaître la valeur relative de cette pression dans tout autre sens, voici la manière de la trouver.

trouver.

Soit une droite, AB (fig. 10.8), inclinée à l'horizon, sur tois les points de laquelle sont appliquées perpendiculairement des pressions égales à CD ; on demande quelles sont les valeurs relatives de ces pressions dans le sens horizontal, et dans le sens vertical. Si du point C on même une ligne horizontale, et une ligne vertical en comprenant CD pour diagonale; on aura CE pour représenter la pression dans le sens vertical. Or, la pression absolue sur le plan AB étant exprimée par le produit AB multipliant GK, la pression que supportera la droite dans le sens vertical, sur d. et, celle qu'elle soutient dans le sens vertical, sur et, celle qu'elle soutient dans le sens vertical, sur et, celle qu'elle soutient dans le sens vertical, sura et, celle qu'elle soutient dans le sens vertical, sura et, celle qu'elle soutient dans le sens vertical, sura

pour expression AH mel similibrié par GK. C'est ce que, se déduit aisément de la millibrié de trinques CDE, ABH. La pression conte une surface dans un send donné, est donné égale du projection de cette surface sur un plan perpendicular à la direction donné, sur un plan perpendicular à la direction donné, est dou centre de gravité de la multiplié par la distance du centre de gravité de la multiplié par la distance du centre de gravité de la multiplié par la distance du centre de gravité de la multiplié par la distance du centre de gravité de la multiplié par la distance du centre de gravité de la multiplié par la distance du centre de gravité de la multiplié par la distance du centre de gravité de la multiplié par la distance du centre de gravité de la multiplié par la distance de la multiplié particular de la multiplié par la distance de la multiplié par la distance de la multiplié par la distance de la multiplié particular de la mu

même surface à la ligue du niveau.

6 14. Lorsqu'un fluide est contenu dans un vase, la somme des pressions verticales qui s'exercent contre les parois du vase, est égale au poids même du fluide que le vase contient; et la somme des pressions horizontales se réduit à zéro. En effet, soit un vase ABCD (fig. 11.º), d'une forme quelconque, entièrement plein d'un liquide, et MN le plan horizontal qui rase sa surface. Si l'on mène deux verticales, ac, a'c', infiniment près l'une de l'autre, a a' sera la projection horizontale des portions bb', cc' de la paroi du vase. La pression verticale sur cc' sera donc exprimée par aa' multipliant ac. Car cc' étant infiniment petit, la distance de son centre de gravité au niveau, peut être représentée par a c. De même la pression verticale sur bb' sera bb' multipliant ab. Mais comme cette dernière pression se fait de bas en haut, elle est par conséquent opposée à la première. Donc il faut prendre la différence de ces deux pressions, pour avoir celle qui a lieu réellement, et qui sera ainsi égale à aa' multipliant bc. Mais ce produit exprime le poids de la colonne fluide bb'cc'. Donc les pressions verticales sur les parties bb', cc' des parois. se réduisent au poids du fluide qui repose sur cc'. La même chose pouvant se dire des autres parties de la paroi du vase, il suit que la somme des pressions verticales que supporte un vase plein d'un fluide quelconque, est égale au poids absolu de ce fluide.

Pour trouver la somme des pressions horizontales, imaginons deux sections, rs, tu, faites dans ce sense et infiniment voisines l'une de l'autre. Si l'on coupe ces sections par des plans perpendiculaires, parallèles entr'eux, les petits parallélogrammes mm'nn', pp'qq', projetés sur un plan vertical quelconque, formeront des recciangles qui auront même hauteur, et dont les aires seront par conséquent dans le rapport des bases. Donc la pression horizontale sur le premier parallélogramme sera d la pression horizontale sur le second, comme mm' est d pp'. Les pressions horizontales sur les parties du coutour de la section tu, étant proportionnelles à l'étendue de ces parties, il suit (chap. 3.º) que toutes ces pressions se font mutuellement équilibre, et par conséquent qu'elles se réduisent à zéro, ou que le vase ne sera mb d'avourn côté.

Voyez pour les centres de pression la note troisième.

## CHAPITRE V

Equilibre d'un même fluide dans des vases qui communiquent entr'eux.

§ 15. Sorr un fluide pesant, contenu dans un vase quelconque, et pouvant communiquer avec un autre vase, par le moyen d'un canal horizontal ou incliné, n'importe: aussitét que la communication sera ouverte, ou verra le fluide passer du premier vase dans le second, et s'élever dans celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la hauteur où îl est descendu dans Pautre.

Expérience. On fait communiquer avec un vase rempir deau (fig. 1,2°) des tuyaux de verre, dont Pun est vertical, l'autre est incliné à l'horizon, et le troisième s'élève en serpentant; et l'eau parvient dans tous les trois à une même hauteur, à la hauteur de celle qui est contenue dans le vase.

L'explication de ce fait suit nécessairement de ce qui a été établi sur la pression des fluides, et sur la quantité de cette pression. Les molécules qui sont vers le fond du vase, en a par exemple, portent le poids du fluide qui est au-dessus d'elles, et transmettentcette pression aux molécules voisines. Dès que la communication est ouverte, les molécules qui répondent à la naissance du canal, pressées d'un seul côté, s'échappent vers l'endroit où elles éprouvent moins de résistance. Elles passent donc dans le canal ab, et arrivent à l'extrémiré inférieure du tuyau cd. Là la même pression qui les poursuit, pour ainsi dire, et agit toujours sur elles, les force de s'élever, parce que rien ne contrebalance son action de bas en haut, Parvenues enfin à la hauteur du fluide contenu dans le premier vase, elles cessent de monter davantage, et le fluide est alors arrivé à l'état d'équilibre. Cet équilibre, comme il est facile de le voir, ne peut avoir lieu, qu'autant que le fluide est à la même hauteur de part et d'autre : car c'est alors seulement que la pression est la même dans les deux vases, pour les molécules qui sont dans un même plan horizontal. La capacité, la forme des deux vaisseaux, l'inclinaison, les sinuosités du canal de communication n'ont ici aucune influence : parce que la pression est absolument indépendante de toutes ces choses.

§ 16. Cette propriété des fluides de se tenir au même niveau dans des vaies qui communiquent entreux, donne lieu à quelques applications utiles, 1, 9.5 l'on creuse la terre dans le voisinage d'un lac' ou d'une rivière, pesqu'à une certaine profondeur, on verta le la hauteur de celle du lac ou de la rivière. On la verra même suivre plus ou moiss promprement, les variations qui surviennent dans le niveau de celle-ci, selon que la communication sera plus ou moins libre. L'eau des rivières se filtre au travers des sables, par la pression des eaux supérieures : elle parvient ainsi dans les puits du voisinage, et s'élève iusqu'à la ainsi dans les puits du voisinage, et s'élève iusqu'à la mist dans les puits du voisinage, et s'élève iusqu'à la

hauteur nécessaire pour l'équilibre,

2.º En faisant usage de la même propricté, on peut savoir facilement, à quelle hauteur est la liqueur contenue dans un vaisseau de bois ou de toute autre matière non transparente. Il suffit pour cela d'adapter vers le fond du vaisseau, un tuyau de verre recourbé, et s'élevant verticalement. Le fluide, dès qu'il en aura la liberté, moutera dans ce tuyau à la même hauteur où il est dans le vaisseau. Ou bien l'ou plongera dans le liquide un tuyau de verre ouvert des deux côtés ; et posant ensuite le pouce sur son ouverture supérieure, on le retirera, et l'en trouvera dans son intérieur une colonne de fluide de la même hauteur que celui conteau dans le vaise, si toutefois le tube a été plongé insqu'au fond, et que son diamètre ne soit ni trop grand, in trop peit.

#### CHAPITRE VI.

# Du Nivellement.

§ 17. În est sonvent nécessaire de savoir, si deux points sont ou ne sont pas daos un plan horizontal; et do combien il s'en faut dans ce dernier cas. La proputété des fluides qu'on vient de considérer, fournit un moyen commode et sûr de parvenit à cette connaissance. On a un tuyau de fer blanc (fig. 15.\*) d'un mêtre environ de longueur, et coudé à angle droit à ses deux extrémités. Là sont mastiquées deux folcs de verre n'ayaut point de fond. Cet instrument s'appelle un niveau d'eau. Il est porté par un pied, de manière à se trouver là-peu-près à la hauteur de l'cil. On remplit d'eau le tuyau de fer-blanc, jusqu'à ce qu'elle s'élève de part et d'autre dans les deux fioles. La ligne ab qui rase les deux surfaces de l'eau, et ainsi qu'on l'à prouvé, une ligne horizontale. Si donc

in bottonia

on place l'œil à la hauteur de cette ligne, tous les objets que l'on appercevra dans son prolongement, seront tous dans un même plan parallèle à l'horizon. L'on pourra donc ainsi reconnaître aisément, qui sont ceux qui se trouvent plus ou moins élevés à l'égard de ce plan.

Niveler c'est déterminer de combien un point de la surface irrégulière du globe est plus éloigné qu'un autre du centre de ce globe. La terre étant couverte d'inégalités, les différens points de sa surface sont nécessairement à des distances inégales de son centre. D'un autre côté, à cause de la courbure du globe, deux points situés dans une même ligne horizoutale, sout aussi inégalement éloignés du centre. On trouve par le calcul, que si la distance entre les deux points est de mille toises, et que l'un des deux soit à la véritable surface de la terre, la différence de niveau est de onze pouces et un sixième de ligne ; c'està-dire que l'objet qui est à l'extrémité de cette ligne de 1000 toises', est plus loin du centre de la terre de près d'un pied. L'eau dans cette étendue s'abaisse naturellement de cette quantité au-dessous du plan horizontal, parce qu'elle doit prendre la même courbure que le globe terrestre. Pour une distance horizontale de 3000 mètres, la différence de niveau est de 72 centimètres.

Une de ces différences étant connue, on peut en avoir d'autres, lorsque la distance horizontale n'est pas fort grande, en faisant usage du théorème suivant, dont ou trouvera la démonstration dans la note 4.º Les différences de niveau pour des points placés sur une même ligne horizontale, sont entrelles comme les quarrès des distances qui séparent ces points.

§ 18. Pour niveler avec le niveau d'eau décrit ci-desus, voici la méthode que l'on suit et qui est représentée par la figure 14.º On part du point le plus élevé, où l'on fait planter un long piquet ou jalon. On en fait planter un autre à quelque distance, sur le chemin

par lequel on doit s'doigner, de manière qu'on puisse appercevoir l'un et l'autre d'un point que l'on choisit entre deux, et où se fait la première station. On se place donc dans cet endroit, et avec le niveau on vises successivement à l'un et à l'autre jalon ; on y fait maquer les deux points de mire, qui sont nécessairement dans la même ligne horizontale. L'on sait donc ainsi de combien la marque faite sur le second jalon, est élevée au-dessu du point de départ, c'est-à-dire du point où est placé le premier. L'on fait ensuige transporter celu-ci-au-delà du second sur la même route, et l'on se place encore entre deux, pour faire marquer deux nouveaux points sur l'un et sur l'autre. L'on continue de même, jusqu'à ce qu'on soit arrivée au terme le plus éloigné.

Il est visible qu'en suivant cette méthode, on a successiveme plusieurs lignes ou plusieurs plans parallèles à l'horizon, dont la distance verticale est donnée par les intervalles marqués sur les jalons. Si l'on est toujours allé en descendant, la somme de ces intervalles exprimera la quantité dont le point de départ est élevé au-dessus du point d'arrivée. Mais si l'on s'est trouvé quelquefois dans le cas de monter, il faudar etrancher la somme des intervalles ascendans, de celle des intervalles descendans, et le reste exprimera encore la distance verticale entre les deux points

extrêmes.

Il faut observer ici, que si la distance horizontale parcourue citat de mille toises, il faudrat augmenter d'environ un pied la différence de niveau trouvée par la méthode qu'on vient d'exposer. Ce qu'il faut ajouter dans tous les cas, est, d'après le théorème ci-dessus, proportionnel au quaré de la distance horizontale; de façon qu'on dira : le quarré de 5000 mètres est au quarré de sou mètres est au quarré de sou mètres est au parré de sou mètres est à la quantité cherchée, et qu'il faut ajouter. Cette règle n'est juste que dans les distances médiocres.

& 19. Le nivellement est sur-tout nécessaire , lorsqu'il s'agit de conduire l'eau d'un endroit à un autre. Puisque les fluides renfermés dans des vaisseaux qui communiquent entr'eux, s'élèvent toujours à la même hauteur; on voit qu'en prenant l'eau dans un bassin ou réservoir, ou peut la faire arriver en un lieu déterminé, pourvu que ce lieu soit plus bas que le point où on prend l'eau, et que l'eau sur sa route ne soit forcée nulle part, de s'élever au-dessus de ce point. Moyennant ces conditions, l'eau renfermée dans des tuyaux, viendra au lieu où on la veut;" et la longueur de la conduite, ses sinuosités, ses contrepentes ne l'empêcheront pas d'arriver à sa destination. On peut donc la faire descendre dans le fond d'un vallon, on circuler autour d'une montagne, ou gravir contre une hauteur : tant qu'elle sera renfermée dans des tuyaux, les lois établies exerceront leur action. et l'eau se rendra au lieu marqué. Ce n'est pas qu'elle ne puisse rencontrer quelques obstacles sur sa route; mais nous parlerons plus bas de ces obstacles, et des moyens de les faire évanouir : nons ferons pour le moment abstraction des causes étrangères, qui pourraient empêcher l'exécution de ces lois.

Les Romains ont fait rarement usage de cette propriétés de l'eau, de remonter à son niveau, après être descendue. Pour conduire ce fluide, et l'amener dans les lieux qui en avaient besoin, ils construssieut des aquedues, souteuns dans quelques endroits, par deux ou trois rangs d'archee, porés les uns sur les antres, afin de donner à l'éan, une peute à-peu-près uniforme. Il reste enorce en France et dans d'autres pays de l'Europe, des portions assez considérables de ces superbes ouvrages, dont la grandeur et la solidité étoment le génie des modernes. La construction de ces superbes contractuel de l'entre des modernes. La construction de ces superbes des l'est modernes. La construction de ces superbes des l'est modernes et des frais énormes, l'activités long, des travaux immenses et des frais énormes, l'assent culter le semble qu'il ent été facile de s'éparguer une partie de ces peines et de cette dépense, en faisant couler

Peau, dans des tuyaux cachés sous terre, et qui auraient suivi tottes les inégalités des lieux. Cette considération a fait croire à quelques-uns, que les Romains avaient ignoré que l'eau, quaud elle est renfermée dans des tuyaux, remonte toujours à son niveau. Mais ilt était sans aucune vraisemblance, qu'une propriété, dont on a tous les jours des preuves sous les veux, ait pu demeurer inconnue à ces peuples : il est même certain, et leurs aqueducs en foumisseat la preuve, qu'ils l'ont connue, et qu'ils ont su en titre parti, de sorte qu'il faut chercher ailleurs et dans des vues particulières, la raison de ces admirables et étonnantes constructions. (Note 5.º)

# CHAPITRE VII.

Loi fondamentale de la pression des fluides. Effets remarquables de cette pression.

On a vu que la pression qu'éprouve une portion quelconque de la surface intérieure d'un vase, ne dépend que de l'étendue de cette surface, et de la quantité dont elle est abaissée au-dessous du niveau; donc on peut conclure, que les finides pressent, comme on dit, en raison de la base et de la hauteur. Cette loi importante d'hydrostatique donne lieu à des résultats très-renarquables.

§ 20. 1.º On peut faire éprouver à une surface donnée des pressions égales, en employant des quantités très-inégales d'un même fluide. Il suffice ne flet que, à raison de la forme du vase, ces quantités inégales de fluide partiennent à la même hauteur au-dessus de la surface, contre laquelle se fait la pression. Une expérience fameuse, due au célèbre Pascal, met cette proposition hors de doute.

Expérience. A, B, C, (fig. 15, 16 et 17) sont trois vases d'égale hauteur, et dont le fond a la même largeur. Ce fond se bouche au moven d'un piston, que l'on retient en place par un poids convenable. Le vase A est cylindrique, c'est-à-dire, d'une largeur égale dans toute sa hauteur : le vase B va en s'élargissant de bas en haut; et le troisième C se rétrécit au contraire dans ce sens-là. Les capacités de ces trois vases sont évidemment très-inégales ; le second contiendra, par exemple, cinq ou six fois plus d'eau que le premier, et le troisième ciuq ou six fois moins. Cependant lorsqu'ils sont remplis d'eau à la même hauteur, on observe que le même poids est nécessaire dans tous les trois, pour reteuir le piston, et l'empêcher de céder à la pression qu'il supporte. Ce piston est donc poussé avec la même force dans les trois cas ; quoique le poids absolu de l'ean contenu dans chacun de ces vases, soit trèsdifférent.

Cette expérience, dont l'énoncé a quelque chose de surprenant et de paradoxal, demande à être expliquée avec détail; et elle le sera au moyen des principes établis ci-dessus. Premièrement dans le vase cylindrique, la pression sur le fond est évidemment égale au poids absolu de la colonne d'eau contenue dans ce vase, laquelle pèse toute entière sur ce fond: nulle difficulté à cet égard. Quant au second vase, la pression doit encore être la même; parce qu'on a fait voir (chap. 4.e) que les différentes colonnes fluides exerçaient leur pression indépendamment les nnes des autres. Ainsi le fond du vase B ne doit porter d'autre charge, que celle du cylindre d'eau qui lui répond, et qui a les mêmes dimensions que le vase A. L'effet ici doit être le même à cet égard. que si le reste du fluide était anéanti ou converti en glace. Ce fluide environnant est porté par les parois inclinées du vase, et ne peut par conséquent augmenter la pression sur le fond.

En vain voudrait-on objecter, qu'à cause de l'inclinaison des parois, la pression sur le fond pourrait être augmentée par le fluide latéral; les corps qui portent sur un plan incliné, ne pouvant perdre qu'une partie de leur pesanteur propre par la résistance de ce plan. Mais d'abord on a établi (chap. 2.º) que la pression des fluides, était toujours perpendiculaire aux parois, et égale au poids du filet vertical qui leur répond. En second lieu, si l'on considère une des colonnes latérales, eg, par exemple; la molécule e éprouvant la même pression que toutes celles qui sont dans la ligne horizontale ek, c'est-à-dire, une pression égale au poids du filet eg, le fluide qui est audessous de ek, ne peut donc pas supporter à raison de cette colonne latérale, eg, d'effort plus grand que celui qu'il supporte naturellement par l'action du fluide qui est au-dessus de lui. Le raisonnement est le même pour toutes les colonnes, qui se terminent en quelque point des parois inclinées du vase. Donc les colonnes latérales ne peuvent augmenter la pression sur le fond : donc cette pression ne dépend que du nombre, et de la hauteur des colonnes qui reposent sur ce fond; et par conséquent cette pression dans le vase B est, et doit être la même que celle qui a lieu dans le vase A. On pourrait considérer le cyliadre fluide de même diamètre que le fond, qui occupe le milieu du vase B, comme formant dans sa convexité la paroi d'un vaisseau annulaire, contenant le fluide latéral, dont l'action horizontale est détruite par la résistance de cette paroi,

Reste le troisième vaisseau. Celui-ci nous fait voir une petite quantité d'eau produisant un effort égal à celui d'une quantité beaucoup plus considérable; et c'est ici l'elfet le plus étonnant de l'équilibre des fluides. Voic de quelle manière on peut en rendre raison. Le vase C a la même hauteur que les deux autres : par conséquent la colonne centrale presse le point du fond sur lequel elle repose, avec la même

force que dans les deux autres vases. Cette press'on doit se transmettre tout autour sans aucune perte. Donc toutes les molécules qui sont répandues sur le fond du vase, se trouvent comprimées de la même manuère, que si elles portaient chacune le poids d'un filtet d'une égale hauteur; et comme elles rendent cette pression au fond qui les soutient, ce fond est donc poussé de haut en bas, avec une force équivalente au poids d'un cylindre d'eau de même diamètre que le fond, et de la même hauteur que la colonne centrale. L'effet est donc le même que si le vâse C avait par-tout la même largeur qu'il a au fond, et la pression ne doit par conséquent pas différer dans ce cas, de celle qui a lieu dans les deux autres vases.

Le même effet peut encore s'expliquer de cette autre manière. Les colonnes du centre exercent sur le fond une pression qui est certainement dépendante de leur hauteur. Mais les colonnes plus courtes qui les environnent, pressent aussi ce fond avec la même force. En effet, ces colonnes sont poussées de bas en haut par celles du milieu, avec une force capable de les élever à la hauteur de celles-ci; et si la paroi supérieure, eg, ou ik, du vase était percée quelque part, et qu'un tuyau vertical fût adapté à cette ouverture, on verrait la colonne qui y répond, monter aussitôt et parvenir à cette hauteur. Le fluide des côtés fait donc effort pour s'élever : il presse la paroi supérieure sur tous ses points : celle-ci réagit avec la même force, et transmet ainsi la même pression sur le fond. La puissance qui comprime un point de la paroi supérieure, est égale au poids du filet central, ln : c'est aussi là la mesure de la réaction que ce point exerce sur le fond. Donc le fond doit être poussé de haut en bas, comme si toutes les colonnes fluides avaient la même hauteur, lp, que la colonne du milieu.

On ajoute aussi le raisonnement suivant. Supposons que le piston dans le vase cylindrique, soit poussé de bas en haut avec une force, qui soit sculement suffisante pour surmonter le poids du cylindre fluide, abcd (fig. 15.e); la même force suffira pour le faire mouvoir de la même manière dans le second vase; parce que le piston n'aura à soulever que la seule colonne qui lui répond; et cette force sera encore nécessaire dans le troisième vase, parce que la résistance des parties eg, ik, de la paroi, remplace ici le poids du fluide, qui occuperait les espaces egch, ikdo. De plus il est évident que le fluide que le piston ferait sortir en s'élevant, aurait plus de vîtesse dans le vase dont l'ouverture est plus petite, et moins dans celui dont l'ouverture est plus large : de façon que la quantité de mouvement communiquée étant la même dans les deux cas, il n'est pas étonnant qu'il faille employer la même force. Ces considérations peuvent bien faire voir pourquoi la résistance est égale dans les trois vases, contre le mouvement du piston de bas en haut : mais ce qu'on a dit auparavant. explique mieux, à mon avis, pourquoi le fond, supposé sans mouvement, supporte dans le vase C la même charge, que si le vase était par-tout aussi large qu'il l'est au fond; et comment la pression sur ce fond, v est exactement la même que dans les deux autres vases.

§ 22. 2.º L'expérience de Pascal conduit à une conséquence fort singulière, qui est; qu'avec une médiocre quantité de fluide, on peut tenir en équilibre une force bien supérieure, ou surmonter une très-grande résistance. Cette conséquence énoncée comme problème à résoudre, aurait quelque chose d'incroyable, et semblerait d'abord présenter de l'impossibilité. Avec une livre d'eau et sans le secours d'aucune machine, soutenir l'effort d'une masse pesant 100 livres, ou même davantage. Avec une très-petite quantité d'eau renverser un obstacle qui résisterait à un effort de plusieurs quintaux. Cependant les principes établis ci-dessus fournissent aisément la solution de ces deux problèmes. Il suffit en effet de donner à cette petite quantité d'eau, la forme d'une colonne très-menue et très-haute, se terminant par en has en une large

The Land

surface. Alors' la pression contre cette surface sera la meine, que si la colonne fluide avait surtoute sa hauteur la même largeur qu'elle a à sa base; et par conséquent la pression sera équivalente au poids d'une masse d'eau, qui pourra peser cent ou mille fois plus que l'eau employée. L'expérience vient à l'appui de cette assertion.

Expérience. AB (fig. 18.º) est une espèce de soufflet, composé de deux panneaux ovales ou circulaires et égaux. Ces deux panneaux sont unis l'un à l'autre, au moven d'un cuir qui leur permet de s'approcher et de s'éloigner entr'eux. Un tuyau de métal, LN, recourbé, s'ouvre dans le soufflet, et porte un tuyau de verre, LD, qui s'élève verticalement à une hauteur plus ou moins grande. On charge le panueau supérieur du soufflet de plusieurs poids, formant un total de 50 ou 100 kilogrammes. Après quoi l'on verse de l'eau par le tuyau de verre ; et l'on voit en même temps ce fluide s'insinuer dans le soufflet, en écarter les panneaux, et soulever par conséquent tous les poids dont on l'avait chargé. L'eau de son côté se maintient dans le tuvau à une certaine hauteur D, qui est celle nécessaire pour l'équilibre.

C'est la petite colonne d'eau contenue dans le turau LD, qui soutient à elle seule toute la charge : elle la soutieut par la pression qu'elle exerce sur le fluide, qui est au-dessous d'elle. Cette pression qui se cominunique de proche en proche sans diminution, se fait sentir au fluide contenu dans le soufflet, et par son moyen, à tous les points du panneau supérieur. Ceux-ci sont donc tous poussés de bas en haut, avec une force égale au poids de cette colonne d'eau. répétée autant de fois que sa base peut être contenue dans la surface de ce panneau. La colonne d'eau étant donc supposée peser un kilogramme, si sa base peut aller cent fois, par exemple, sur l'étendue du panneau, l'effort qu'elle fera sera équivalent à un poids de cent kilogrammes, et suffira ainsi pour tenir en équilibre la charge supposée. Si l'ou

ajoute une nouvelle quantité d'eau, il en entrera davantage dans le souffiet; les panneaux seront plus écartés : mais la longueur de la colouue qui est au-dessus du niveau, sera toujours la même. Si la charge augmente ou diminue, la colonne s'élérera ous abaissera d'une quantité proportionnelle; et l'équilibre s'éta-blira toujours cutre la charge et la pression du fluide.

§ 23. La pression et le poids dans les fluides sont donc deux choses très-différentes. Le poids est quelque chose d'absolu, et qui ne pent éprouver aucune variation, tant que la densité et le volume demeurent les mêmes. La pression est une chose relative et qui peut varier beaucoup dans uue même quantité de fluide, suivant les circonstances. Une livre d'eau no pèse jamais qu'une livre, quelque forme qu'on lui fasse prendre : mais cette livre d'eau peut comprimer un corps avec une force équivalente à plusieurs centaines de livres, selon la manière dont elle agira, Lorsqu'on porte un vase rempli d'eau, l'on n'a d'autre effort à faire, que celui qui est nécessaire pour soutenir le poids du vase et le poids de l'eau qu'il coutieut. Mais si le fond du vase était mobile, pour l'empêcher de céder à l'effort du fluide, il faudrait quelquefois employer une force de beaucoup supérieure au poids de ce fluide. L'expérience suivante fouruit une seconde démonstration de la même vérité.

Expérience. On prend un tonneau, A B (fig. 19, e), dont les fonds puissent cédre sous un certain cffort. On le remplit d'eau, et l'on ajuste au trou de la bonde, un tuyau de quelques centimètres seulement de diamètre, et de 10 à 12 mêtres de longueur. On verse de l'eau dans ce tuyau; et lorsque le fluide est parreun à une certaine hauteur, les fonds du tonneau édatent avec fracas, et l'eau se répand aussitôt. Cependant si l'on pèse la quantité d'eau qui est nécessaire pour remplir le tuyau à la hauteur où le tonneau a éclaté, on trouve que son poids est tout au plus de quelques kilogrammes. L'addition

C :

d'une aussi petite quantité de fluide a donc suffi pour rompre des fonds, qui auraient pu résister à une charge de plusieurs quintaux. On est dans l'usage, pour assurer le succès de l'expérience, et se dispenser d'employer des tuyaux d'une excessive longueur, de couper un des fonds, et d'y mastiquer un carreau de verre. La resistance que ce carreau pett opposer, est ans doute peu de chose. Mais si le tuyau employé est d'un petit diamètre, la quantité d'eau nécessaire pour briser ce carreau est si petite, qu'il y a toujours une très-grande disproportion entre l'effet et la cause apparente; et qu'un carreau qui aurait pu porter une charge de 10 à 12 kilogrammes, est écrasé par quelques grammes d'eau.

Cette expérience qui cause toujours la plus grande surprise à ceux qui la voient pour la première fois, s'explique facilement. La colonne fluide qui s'élève au-dessus du tonneau, agit contre la surface des fonds, et les presse avec une égale force sur tous leurs points. Son action se répète autant de fois que l'on pourrait établir de colonnes semblables sur cette surface. La pression qu'elle produit, est donc la même que celle qui résulterait d'une masse cylindrique d'eau, de même base que l'un des fonds, et d'une hauteur egale à celle de la colonne contenue dans le tuyau vertical. Si l'on suppose donc que la surface du fond était d'un demi-mêtre carré, et que l'eau fût élevée de six mêtres au-dessus de son centre, l'effort que le fond supportait dans ce cas, était équivalent au poids de 3000 décimètres cubes d'eau, ou à 3000 kilogrammes. Ainsi la médiocre quantité d'eau qui remplissait le tuyau, augmentait à ce point la pression. one les fonds éprouvaient déjà par l'eau dont le topneau était rempli.

§ 24. Les expériences qu'on vient de rapporter, prouvent donc sans réplique, que les fluides, comme on a dit, pressent en raison de la base et de la hauteur. Par conséquent lorsqu'on fait élever l'eau à une grande



hauteur, par le moyen d'un tuyau, la pression que le fluide exerce, doit augmenter rapidement, et faire contre les parois du tuyau un effort très-considérable. Il ne faut donc pas s'étonner de voir ce fluide s'échapper souvent par des ouvertures imperceptibles, jaillir avec force par des passages qui le retenaient auparavant. ou même faire éclater les tuyaux, quoique le poids absolu de l'eau élevée soit en lui-même peu considérable. Aussi dans le cas d'une grande élévation, faut-il donner aux tuyaux une épaisseur, qui les mette en état de résister à la charge qu'ils doivent supporter. On trouve dans les Auteurs qui traitent de cette matière, et principalement dans l'excellent ouvrage de M. Bossut, la règle qu'il faut suivre à ce sujet, en ayant égard au diamètre des tuyaux, et à la hauteur de la colonne. Le diamètre des tuyaux entre ici en considération, 'non qu'il augmente la pression, mais parce qu'il influe sur la résistance que le tuyau peut opposer. Un tuyau de plomb de 6 pouces (ou 162 millimètres) de diamètre, et de 100 pieds (ou 32 [ mètres ) de hauteur, doit avoir à sa base au moins 5 lignes (ou 11 millimètres) d'épaisseur, pour pouvoir résister à la pression de l'eau dont il est rempli. Cette épaisseur doit diminuer comme la pression, en allant de bas en haut. (a)

<sup>(</sup>c) Soient E et E' les épaisseurs de deux tuyaux cylindriques, D et D' leur diamtiers. T et T' la trancité des matières dont ils sont composés, H et H' les hauteurs verticales des colonnes d'eau qu'ils contiennent : on aurs, E: E': "; - "; - ". Ta raison des diamtiers entre dans cette proportion, parce que la somme des forces qui egisent pour amnoir le tuyaux et le rompre, est événement d'autant plus grande, que la section intérieure du tuyau dans le sens horizontal, et elle-mire plus détande. Or, cette section est en raisontal, et elle-mire plus détande. Or, cette section est en raison expérience l'épaisseur qu'il faut donner à un tuyau dans un cas particuler, on pour ta touver celle qui convient dans tott antre cas.

### CHAPITRE VIII.

Statique des fluides compressibles et élastiques. Propriétés physiques de l'air.

On a dit ci-dessus ce qu'on devait entendre par compressibilité et étasticité : on a recherché la cause de ces deux propriétés, retissées aux fluides couluns, et dont jouissent la vapeur de l'eau, l'air, et toutes les espèces de gaz. Nous allons examiner les différences, que ces propriétés peuvent introduire dans l'équilibre des fluides qui en sont doués. Nous preudrons pour exemple l'air atmosphétique, dont l'action se fait continuellement sentir à nous, et uous intéresse par conséquent davantage. Nous commencercons par

établir ici les propriétés physiques de l'air.

§ 25. 1.º L'air est un fluide pesant. Cette propriété de l'air sur laquelle personne n'a de doute aujourd'hui, a été long-temps ignorée; ou du moins l'on a lougtemps mécounu l'action de ce fluide dans les effets qu'il produit journellement à raison de sa pesanteur. Il n'y a guère que 160 ans, que Toricelli, discine de Galilée, appercut le premier que le fluide atmosphérique était pesant, et qu'il exerçait par son poids une pression continuelle sur tous les corps. On savait que l'eau ne pouvait se sontenir dans un tuvau fermé à sa partie supérieure et vide d'air, que jusqu'à une hauteur de 32 pieds environ, ou à-peu-près onze metres : mais on ne connaissait point la cause qui la tenait ainsi suspendue au-dessus de son niveau, ni pour quelle raison elle ne pouvait pas s'élever à une plus grande hauteur. Pour expliquer cet effet, on se pavait de quelques mots vides de sens : on supposait une prétendue horreur de la nature pour le vide, horreur qui reconnaissait pourtant des limites, et qui n'allait pas, pour l'eau, au-delà de 32 pieds.

Toricelli soupçonna le premier que cet effet était dù à quelque cause physique; et que cette cause. quelle qu'elle fut, inconnue jusqu'alors, soutiendrait également un autre fluide, mais à une hauteur d'autant plus grande ou plus petite, que la densité de ce fluide serait plus petite ou plus grande que celle de l'eau. Il prit donc un tuyau de verre , ae (fig. 20.6), de 30 à 36 pouces (80 à 90 centimètres) de longueur, scellé par le bout à , et après l'avoir rempli de mercure, il le renversa l'ouverture en bas, dans une cuvette bc, remplie du même fluide. Aussitôt la colonne de mercure qui occupait toute la longueur du tuvau, s'abaissa d'une certaine quantité, et se fixa à la hauteur de 28 pouces ( 77 centimètres ) environ, au-dessus du mercure de la cuvette. En comparant cette coloune de 28 pouces avec la colonne d'eau de 32 pieds, Toricelli remarqua que leur poids était le même, en leur supposant le même diamètre ; et il en conclut, que c'était la même cause qui agissait dans l'un et l'autre cas, et qui soutenait le mercure, comme l'eau. En recherchant quelle pouvait être la puissance physique qui produisait ces deux effets, il lui parut qu'il ne pouvait pas y en avoir d'autre, que la pression et le poids du fluide atmosphérique. Il jugea donc que c'était l'air qui soutenait seul l'eau et le mercure au-dessus de leur niveau.

Cette vérité si simple aujoud'hui, fit alors beaucoup de sensition dans le mode savant. Plusieurs lorunes célèbres ; et eur-tout l'illustre Pascal, imaginérent diverses expériences, pour la démontrer d'une manière plus convaincante; et ne laisser lieu à aucune difficulté. On porta le tuble de Toricellis sur le sommet de quelques montagnes, et l'où vit la colonne de mercure s'accourcir à sur le savant de marche de mouveau, lorsqu'on descendait. On perça la partie supérieure du tuyau, et le mercure se précipita sur le champ et rentra dans la cuvette. On supprima l'action de

l'air sur cette cuvette, et la colonne fluide revint à son niveau. Enfin la pression de l'air atmosphérique fut prouvée de tant de manières différentes, que les phis obstines furent forcés de l'admettre. On apperçut alors la cause d'un grand nombre de phénomètes journaliers. On vit, par exemple, pourquoi l'on éprouve tant de difficulté à tierr le piston d'une seringue, dont l'ouverture est exactement bouchée : pourquoi en aspirant par un tuyau, dont l'extrêmité est plongée dans une liqueur, ou amène cette liqueur jusque dans sa bouche. On conçut le mécanisme simple et naturel par lequel l'enfant suce le lait de sa mère; etc. etc. Mais l'on reviendra sur ce sujet daus la seconde section : il nous sufift pour le présent, d'avoir établi que l'air est un fluide pesant.

§ 26. 2º L'air est compressible. Expérience. Qu'on prenne un bocal de verte (fig. 21.\*), long et étoit, et qu'on le plonge verticalement dans l'eau, l'ouverture en bas : l'on verra l'eau s'élever à quelque hauteur dans le bocal, et d'autaut plus qu'il sera plongé plus avant. Or, l'air remplissait auparavant toute la capacité du bocal, et aucune portion de ce fluide n'à pu s'en échapper par la mauiere dont il a été plongé dans l'eau. Si donc l'eau s'y est introduite, c'est que le volume de cet air a été diminué, ou réduit dans un plus petit espace par la pression de l'eau environante. L'air a donc été comprimé.

Prenez encore un tuyau de verre recourbé (fig. 22.°), dont les deux branches soient à-peu prés paraillèles. Bouchez-le exactement par un bout, et versez du mercure par l'autre branche. Vous verrez alors ce fluide s'élever dans la branche scellée, quoiqu'elle soit occupée par l'air, et que cet air ne puisse en sortir en aucune façon : seulement le mercure dans la branche scellée, se tiendra plus que dans la branche seellée, se tiendra plus que d'air lui opposera. Mais puisque ce premier fluide a pu y pénétrer, n'este pas une preuve évidente que l'air a cédé à l'elfort

que le mercure exerce contre lui, et qu'il s'est condensé, ou resserré dans un espace plus petit? On a bien d'autres preuves de la compressibilité de l'air:

mais celles là suffisent pour notre objet.

§ 27. 3.º L'air se comprime en raison des poids dont il est charge. Experience. On prend un tuyau ( fig. 23.e) semblable à celui dont on vient de parler, mais dont les deux branches sont d'une longueur très-inégale. La plus courte, ab, qui doit être d'un diamètre intérieur bien égal, est scellée hermétiquement (1) en b, et renferme une colonne d'air, que l'on intercepte au moven d'une petite quantité de mercure, dont on remplit la courbure du tuyau. On mesure la longueur de cette colonne d'air, et l'on verse ensuite du mercure par la plus longue branche, jusqu'à ce qu'il y en ait une hauteur de 77 centimètres au-dessus de celui qui s'est introduit dans l'autre branche. L'on remarque alors que la colonne d'air qui remplissait celle-ci, est diminuée de moitié. Or, 77 centimètres de mercure sont, comme on a vu, l'équivalent du poids d'une colonne atmosphérique. L'air renfermé dans le tuyau, eprouve donc une pression double de celle qu'il éprouvait auparavant; et son volume est justement réduit à la moitié de ce qu'il était. En ajoutant du mercure, on voit le volume de l'air diminuer toujours dans la même raison que la charge augmente; mais à mesure que son volume diminue, sa densité devient plus grande. L'on peut donc dire, que le volume de l'air est en raison inverse, et sa densité en raison directe des poids dont il est chargé.

La loi qui établit la diminution du volume de l'air proportionnelle à l'augmentation de la charge, s'observe

<sup>(1)</sup> On dit qu'un tuyau de verre est scellé hermétiquement, lorsqu'en faisant rougir au feu une de ses extrémités, on eu rapproche les parties, de manière à le fermer exactement.

exactement à tous les degrés moyens de compression, que l'on a pu faire aubit à l'air. On peut croire qu'elle aunait également lieu pour les degrés extrémes; c'est-à-dire, jusqu'au point que les molécules constituantes de ce fluide fusent dans un contact immédiat; auquel cas le fluide changerait de nature, et reuterait peut-être dans la classe des fluides coulans, pour deveuir incompressible comme eux.

Tous les efforts des physiciens n'ont pu jusqu'à présent amener l'air à ce degré extrême de condensation, et le forcer ainsi à paraître sous une nouvelle forme. Hales en faisant descendre à une grande profondeur dans la mer, un ballon de cuivre ouvert par en bas, et rempli d'air, a fait subir à ce fluide une pression équivalente à 32 fois le poids de l'atmosphère, et le volume de l'air a été effectivement réduit à une 32.º partie. Un savant, illustre de nos jours, en agissant dans d'autres vues, a fait entrer une once et demie d'air dans un espace de la capacité d'une pinte : ce qui suppose que l'air a pris une densité environ 40 fois plus graude que sa densité ordinaire, et que son volume a été par conséquent réduit à la 40.º partie de ce qu'il est naturellement. Dans une autre expérience, le même docteur Hales a fait éprouver à l'air une pressiou, qu'il estime 1500 fois plus grande que le poids de l'atmosphère : mais il n'a pas pu savoir, si le volume de ce fluide avait subi une diminution proportionnelle. Quoi qu'il en soit, l'air dans toutes les circonstances où il a été possible de mesurer la quantité dont il s'était condensé, a toujours paru suivre la loi établie ci-dessus : mais on n'a jamais pu l'amener à prendre une forme visible.

§ 28. 4.º L'air se comprime par son propre poids. Si Pon remplit d'air une vessie sur le sommet d'une haute montagne, de manière qu'elle soit perfaitement tendue; l'on verra à mosure que l'on descendra, la cessie se rider, se flétrir, s'affaisser de plus en plus: preure que l'air dont elle est remplie, se comprime à proportion que la colonne atmosphérique qu'il supporte, acquiert plus de poids en acquérant plus de longueur. Au reste, il est évident que l'air étant pesant et compressible, il faut qu'il céde à la pression

qu'il exerce sur lui-même.

Si l'on considère donc une colonne d'air atmosphérique, il est clair que cette colonne ne peut pas avoir la même densité sur toute sa hauteur : les parties inférieures étant plus chargées, seront plus denses : les supérieures le seront moins, par la raison qu'elles portent une moindre charge. Si l'on conçoit donc que cette colonne, dont la hauteur est égale à celle de l'atmosphère, est divisée en tranches horizontales d'un egal poids, ces tranches seront nécessairement d'une épaisseur très-inégale, et relative à la densité du fluide qui les compose. Si l'on divise la même colonne d'air en tranches d'égale épaisseur. les poids de ces différentes tranches seront de même très différens, et dépendront aussi de leur densité. Nous verrons par la suite quelles conséquences on peut tirer de ces principes.

§ 20, 5.º L'airest elastique, c'est-à-dire, qu'il réagit contre la force qui le comprime avec une force égale, et qu'il repreud son premier volume, lorsque cette force cesse d'agir. On provue cette propriété de l'air par une foule d'expériences. Lorsqu'on retire une partie du meronte employé pour comprimer l'air dans l'expérience du n.º 27, on voit la petite colonne d'air, réduité à un moindre volume par la pression qu'elle éprouvait, s'étendre de nouveau, acquérir plus de longueur, et repousser le mercure qui est au-dessous d'elle. L'air condensé dans la partie supérieure, ab, (fig. 24, e') d'un visseau à moitié rempli d'eau, classe cette eau par un tuyau, ed, dont l'extrémité plonge dans ce fluide, comme le montre la figure, et la fait élever en forme de jet à une hauteur plus ou moins grande, suivant le degré de sa condensation.

L'air resoulé et comprimé dans un fusil à vent, peut en s'échappant, laucer une balle avec une force comparable à celle de la poudre à tirer. Ce fluide peut donc produire par son ressort des effets étonnaus, et dont

on aurait peine à le croire capable.

§ 30. 6. L'air est expansif, c'est-à-dire, qu'il tend toujours à occuper des espaces de plus en plus grands. Le fluide atmosphérique chargé de sou propre poids, est dans un état habituel de compression. Il résiste à cette compression par son élasticité, et fait constamment effort pour se dilater. Aussitôt que l'on vient à diminuer la pression qu'il éprouve, on le voit s'étendre en esset, et repousser les obstacles qui s'opposent à son expansion.

Première Expérience. On enferme une bulle d'air a (fig. 25.°) dans un petit tuyau de verre, ab, scelle par un bout, rempli d'eau, et plonge l'ouverture en bas dans un vase aussi plein d'eau. On met ce petit appareil sur la machine pncumatique : on le recouvre d'une cloche de verre, cd, dont on tire l'air peu à peu; et l'on remarque en même temps, que le volume de la bulle d'air rensermée dans le tube, augmente de plus en plus, et qu'elle repousse l'eau qui est au-dessous d'elle : il peut même arriver que la bulle remplisse toute la capacité du tube et au-delà. Il est visible que cette dilatation vient de ce qu'en retirant l'air du vase, cd, on diminue la pression que cette bulle supportait auparavant, et qui lui était transmise au moyen de l'eau, qui servait à l'isoler.

Deuxième Expérience. On prend un flacon (fig. 26.4) à moitié plein d'eau, et au goulot duquel on a mastique un petit tuyau, qui descend jusque vers le fond du vase. Le bout supérieur du tuyau se termine par une très-petite ouverture. Cet appareil étant placé de même sous une cloche sur la machine pneumatique; à mesure qu'on fait le vide, on voit l'eau du flacon s'élancer comme un jet, qui va frapper la voûte du récipient, et le flacon se vide entièrement. Tandis que l'air de la cloche se raréfie par le jeu de la pompe, celui du flacon qui en est séparé par l'eau interposée, se trouvant moins comprimé, déploie son ressort contre ce fluide, et le chasse hors du flacon, pour pouvoir occuper un espace plus grand. Cette dilatation ne cesse que lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le flacon, ou plutô lorsque cet air est arrivé au même degré de rard/faction que celui de la cloche; et qu'il se trouve ainsi en équilibre avec lui. Au reste la machine peumatique elle-même ne produit son effet, qu'à raison de cette force expansive de l'air, qui se manifeste aussitôt qu'il y a quelque diminution dans la pression qu'il éprouve habituellement.

§ 31. La machine pneumatique (fig. 27.e), est ordinairement composée d'un cylindre de métal, ab, qui s'appelle le corps de gompe, et d'un bouchon, cd, qui est mobile dans l'intérieur du cylindre, et qui doit s'appliquer exactement contre ses parois : c'est le piston. Au-dessus du corps de pompe est une platine, ef, de métal ou de glace, sur laquelle on pose les vaisseaux où l'on veut faire le vide. La communication s'établit entr'eux et le corps de pompe, au moven d'un petit canal qui peut se fermer par un robinet ou clef, gk. Lorsque la communication étant ouverte, on baisse le pistou, le vide qu'il aurait laissé après lui en descendant, est aussitôt rempli par l'air du vaisseau, lop; cet air retenu de tous les côtés, excepté par un seul endroit, s'étend vers le cylindre, et acquiert ainsi un plus grand volume, en perdant de sa densité. On tourne alors la clef, et la portion d'air qui a passé dans le corps de pompe, ne pouvant plus rentrer dans le récipient, on la chasse au-dehors en remontant le piston : la clef est percée pour cet effet d'un trou oblique, qui donne issue par q à l'air refoulé. On répète le même jeu plusieurs fois de snite, et l'on parvient ainsi à expulser peu à peu la plus grande partie, ou la presque totalité de l'air contenu dans le récipient. Tout l'artifice de cette méthode consiste donc à présenter à chiaque fois à l'air renfermé dans la clocke, un espace libre vers lequel il puisse s'étendre; et l'on observe que ce fluide se dilate en effet à chiaque conp de piston; et qu'il est comme un ressort qui se déploie de plus en plus à mesure qu'il est moins comprimé.

Lorsqu'on pompe l'air contenu dans un vaisseau. l'air restant y devient de plus en plus rare : mais il en remplit toujours toute la capacité; et comme à chaque fois il ne sort qu'une fraction de ce qui était resté; il est évident qu'il n'est pas possible de chasser par ce moven la totalité de l'air renfermé d'abord dans ce vaisseau. L'évacuation d'un vase donné est d'autant plus prompte, que le corps de pompe a plus de capacité. En général lorsque l'on connaît la grandeur du vaisseau et celle de l'espace parcouru par le piston dans son abaissement, on peut trouver aisément quelle est la portion d'air chassée à chaque fois, et par conséquent ce qu'il en reste dans le récipient, après un nombre counu de couns de piston. Ainsi le récipient et le corps de pompe étant supposés avoir une égale capacité, les quantités d'air chassées successivement par le jeu de la machine, de même que les quantités d'air restantes, formeront la progression décroissante : 1, 1, 1, 1, etc. : ce qui fait voir qu'il restera toujours de l'air dans le récipient, quelque long-temps qu'on fasse jouer la pompe. (Note 6.°)

§ 52. L'air dans sa dilatation suit la même loi que dans sa condensation; c'est-à-dire, que son volume augmente justement comme la pression diutinue. On ne sait pas jusqu'où peut aller cette rard'action de l'air : mais il serait certainement ridicule de dire, qu'elle peut aller jusqu'à l'infini : car i s'ensuivrait qu'une quantité d'air donnée peut remplir un espace infiniment grand. Sans doute lorsque la cause qui tent écartées les molécules de l'air, ost

complètement satisfaite, alors ce fluide a reçu toute l'augmentation de volume, dont il était susceptible, et il cesse par conséquent de se dilater davantage. Les physicieus ne connaissent point ce terme, ou toute dilatation ultérieure devient impossible. Mais au moyen d'une bonne machine pneumatique, ils amènent ce fluide à un très-haut degré de raréfaction, et qui ne s'éloigne guère du vide absolu. Une machine qui fait descendre le mercure dans le tube de Toricelli, jusqu'à une ligne de son niveau, raréfie l'air 336 fois. ou lui fait occuper un espace 336 fois plus grand, ou enfin ne laisse dans le récipient que la 336. partie de l'air qu'il contenait : ce qui réduit aussi sa densité à 3/2. Il y a des machines qui font encore un vide plus parfait. § 33. 7.º L'air est raréfiable par la chaleur, et

condensable par le froid. Expérience. On a sur flacon de verre mince (fig. 26.5°), au goulot duquel est mastiqué un long tuyau de vérre, ouvert à ses deux bouts. L'extrémité inférieure du tuyau plonge dans un peu de liqueur placée au fond de la bouteille. On observe à quelle lauteur le fluide est arrêté dans le tube; et aussitôt qu'on applique la main sur le flacon, on voit le liquide s'élever de plus en plus dans le tuyau. Si l'on couvre au contraire le flacon d'eau froide ou de glace, la liqueur s'àsuisse de suite,

et une partie rentre dans le vase.

Le mouvement d'élévation ou d'abaissement dans la liqueur du tuyau , indique suffisamment ce qui se passe dans l'air du flacon. Cet air renfermé de toutes parts, ne peut s'étendre qu'en poussant la liqueur qui est au-dessous de lui, et la forçant de s'élever dans le tuyau. L'élévation de la liqueur prouve done la dilatation de l'air. Parcillement son volume ne peut diminuer sans que la liqueur ne descende, et que la colonne ne devienne plus courte. L'abaissement de la liqueur prouve done la condensation de l'air. Mais puisque la cheleur produit le premier de ces deux effets, et que le refroidissement produit le second ; il est donc prouvé que l'air se dilate ou se condense, selon que sa température s'élève ou s'abaisse.

§ 34. Si l'air a toute liberté pour s'étendre, sa force élastique demeure la même, quoique sa densité ait diminué. Si au contraire il est retenu par quelque obstacle, en s'échauffant il fait effort pour pousser cet obstacle; et sa densité demeurant la même, sa force élastique se trouve augmentée, d'autant plus que sa température est plus élevée : elle peut même aller iusqu'au point de briser ou de renverser cet obstacle, comme on le fait voir dans quelques expériences de physique. Si l'obstacle qui retient l'air est de nature à céder en partie, comme dans l'expérience ci-dessus: alors l'air pousse l'obstacle et s'étend un peu; et en même temps que son volume augmente d'une part, sa force élastique se trouve pareillement augmentée. Quand l'appareil est construit, comme le précédent, de manière que l'augmentation du volume de l'air soit peu sensible, on trouve que la force élastique de ce fluide est accrue d'un tiers, depuis la température de la glace fondante, jusqu'à celle de l'eau bouillante; c'est-à-dire qu'une masse d'air donnée, refroidie au zéro du thermomètre, étant en équilibre avec une colonne de mercure de 75 centimètres par exemple; le même air amené à la température de l'eau bouillante, serait capable de soutenir 100 centimètres de mercure.

Le froid produit sur l'air un effet opposé à celui de la chaleur. Les particules de l'air se rapprochent, son volume diminue et sa densité augmente : mais a force élastique ne chauge pas, et son équilibre demeure le même. Ainsi l'air contenu daus le flacon, se resserre en se refroidissant; et si l'air extérieur a la liberté de le suivre, il s'en introduit dans le vaisseau suffisamment, pour remplir le vide occasionné par la condensation du premier. Si la communication

communication ne peut se faire, comme dans notre expérience, que par le moyen d'un fluide interposé, aldrs une portion de ce fluide descend dans le vase; et l'air qui est au-dessous ne soutenant plus une colonne de la même longueur, a perdu une partie de sa force élastique, quoique sa densité ait augmenté. Un instrument destiné à mesurer le ressort de l'air par toutes les températures, s'appelle un manomètre.

La vapeur de l'eau, toutes les vapeurs et les différentes espèces de gaz, dont la découverte est due à la chimie moderue, jouissent des mêmes propriétés physiques que l'air atmosphérique, c'ext-d-dire, que ces fluides sont aussi compressibles, et élastiques; qu'ils se compriment d'autant plus, que la force qui agit sur eux est plus grande; qu'ils se compriment d'eux-mémes, et par leur propre poids, comme par celui des autres fluides avec lesquels ils sont mélés; qu'ils réagissent avec une force égale à celle qui les a comprimés; qu'ils se dilatent dès que la pression diminue; qu'ils se raréfient enfin par la chaleur, et se condensent par le fruid. (Note x-6)

# CHAPITRE IX.

Equilibre des fluides élastiques.

§ 35. Les lois de l'équilibre pour les fluides élastiques; sont les mêmes que pour les fluides incompressibles, 1.º Dans cette sorte de fluides, le repos et l'équilibre ne peuvent avoir lieu, sans que chaque molécule n'éprouve en tont sens des pressions égales. 2.º Si l'on applique à une masse quelconque d'un fluide élastique, supposé non pesant, des forces égales aut tous les points de sa surface, toutes ces forces se contrebalanceront mutuellement : mais la masse fluide

cèdera d'abord à leurs efforts et diminuera de volume, jusqu'à ce qu'elle poisse, par sa réaction, leur faire équilibre. Parvenue à cet état, chacune de ses noidecules éprouvera la même pression de tous les côtés, réapira avec la même force dans tous les sens, et le fluide sera en repos. Il faut donc considérer ici chaque molécule, daus ce rapprochement forcé, comme lutrant contre les puissances qui agissent sur elle; de laçon que l'action de celles-la. L'élastictie produit donc ici le même effet que l'incompressibilité absolue; et la forme de la nasse fluide est réduite, mais non changée.

3.º Quant à l'intensité de la pression supportée par le fluide, elle est la même dans tous les points de la masse comprimée : elle ne pent être nulle part plus grande ou plus petite que dans un autre endroit; et elle est égale à ce qu'une seule des forces supposées serait capable de faire supporter à une molécule, qui serait immédiatement soumise à son action. Il est facile de faire voir, comme on l'a fait ci-dessus pour les fluides incompressibles, que quel que soit le nombre des forces agissantes, quelle que soit la masse du fluide, chaque molécule, quelque part qu'elle soit placée, éprouve la même pression. La seule différence qu'il y ait ici , c'est que toutes les molécules cèdent également à cette pression, et réagissent également contre elle; et que l'effort des puissances comprimantes se transmet dans la masse au moyen de cette réaction. D'ailleurs dans le cas que l'on considère ici, plusieurs forces égales, quel que soit leur nombre, agissant contre des surfaces égales, ne peuvent pas produire dans une molécule de fluide, plus de tension qu'une seule de ces forces : parce qu'on peut les considérer toutes ; hors une, comme formant les parois d'un vase, qui renfermeraient le fluide, et qui opposeraient leur réaction à l'action de cette seule puissance.

Maintenant si la masse fluide est effectivement contenue dans un vaisseau d'une ouverture étroite, et qu'on applique à cette ouverture une puissance quelconque, qu'on peut concevoir agissant par le mayer d'un piston; le fluide se condensera d'abord, cèdera par-tout également; et lorsque son ressort aura été fendu, au point de faire équilibre à cette puissance, alors l'action de celle-ci se fera sentir dans toute la masse du fluide, sans perte et sans diminution; et tout se passera, comme on l'a dit pour les fluides incompressibles, c'est-à-dire, qu'il n'y aura aucuné partie du fluide, ou des parois qui le renferment, ayant la même étendue que l'ouverture, qui ne supporte l'effort tout entier de cette puissance, Si les parois sont quelque part et sur la même étendue, trop faibles pour résister à cette action, elles cèderont dans cet endroit, et le fluide s'échappera par là, (Note 8: )

§ 56. On a supposé que le fluide était non-pesant. Si on lui rend sa pesanteur naturelle, a lors le fluide agira en outre sur lui-même par son propre poids, et il se condensera par cette cause. Il agira de même par sa pesanteur sur tous les corps soumis à son action, et les comprimera de haut en bas, latéralement et dans tous les sens. Cette pression en tout sens de l'air atmosphérique, se démontre en physique par

diverses expériences.

Première Expérience. On prend un cylindre de verre (fig. 29.\*), dont l'ouverture supérieure est fermée par le moyen d'une vessie tendue, et liée fortement tout autour. On applique le cylindre sur la machine poeumatique, et l'on fait jouer la pompe. Aussitôt la vessie devient creuse: elle cède de plus en plus, et enfin elle éclate avec un grand bruit, écrasée par le poids de l'air supérieur. La pression de l'air de haut en bas, ne peut pas être démontrée par une expérience plus frappante.

Deuxième Expérience. La pression latérale peut être prouvée par une expérience semblable. On monte sur la machine pneumatique un ballon de verre mince (fig. 30.°), un peu applati sur le côté; et lorsque l'air intérieur a été raréfié au point convenable, le ballon est brisé par l'effort de l'air environnant. La pression latérale de l'air est démontrée pareillement par un effet familier et très-connu: c'est la suspension de la liqueur d'un tonneau mis en perce, lorsqu'on oublie de lui donner de l'air par le haut. Dans ce cas il est bien évident que c'est l'effort de l'air dans le sens horizontal, qui empêche la liqueur de couler.

Troisième Expérience. Enfin la pression de bas en haut se prouve d'une manière aussi simple et aussi convaincante. On prend un verre ou un bocal (fig. 31.º), que l'on remplit d'eau exactement : on applique un papier sur l'ouverture, et de façon à ne point laisser d'air entre deux : on renverse ensuite le bocal l'ouverture en bas, et l'eau demeure suspendue au milieu de l'air sans tomber. Ce qui soutient cette liqueur et l'empêche d'obéir à sa tendance vers la terre, c'est évidemment l'air qui est au-dessous d'elle. Le papier qui couvre l'ouverture du vase, n'a d'autre effet que d'empêcher que l'air et l'eau ne puissent passer en même temps par cette ouverture; ce qui précipiterait nécessairement celle-ci. Cette précaution serait inutile, si l'ouverture était assez petite, pour ne pas permettre le passage simultané des deux fluides. Pour que l'eau pût tomber quand le bocal est renversé, il faudrait qu'elle repoussat l'air, qui est au-dessous d'elle : mais cet air comprimé par le poids de l'air supérieur, peut faire équilibre à une colonne d'eau d'environ 11 mêtres de hauteur. Il a donc une force bien plus que suffisante pour empêcher la chute de l'eau, contenue dans un bocal de 2 à 3 décimètres de hauteur. (Note 9.º) Les fluides élastiques exercent donc aussi leur

pression dans tous les sens. L'air renfermé dans l'appartement le mieux clos, est comprimé par le poids de l'air extérieur, avec lequel il communique toujours par quelque endroit : à son tour il presse avec une égale force le plancher, les murs, le plafond. La pression de l'air contre une surface donnée, dépend de l'étendue de cette surfuce, et de la longueur de la colonne de mercure, que l'air peut soutenir à

l'adroit où la surface est placée.

§ 37. Dans les fluides élastiques, comme dans les autres, la surface supérieure est perpendiculaire à la direction de la pesanteur, dans le cas d'équilibre, et pour la même raison. Il suit de là, que l'atmosphère terrestre, comme l'océan, doit avoir une courbure semblable à celle de notre globe. La terre paraît avoir été fluide dans l'origine. Les matières solides dont nous la voyons composée aujourd'hui, ont été primitivement tenues en dissolution ou en suspension par quelque liquide, dans lequel elles nageaient. A cette époque toutes les parties du globe ont pris l'arrangement qui convenait à leur équilibre mutuel. Soumises à une même force, celle de la pesanteur qui les portait les unes vers les autres, elles ont dû se presser toutes autour d'un même centre; et la masse, avant de se solidifier, a pris en conséquence la forme d'une splière. Les colonnes fluides, considérées du centre à la surface, ont eu ainsi toutes la même longueur, et le même poids, et se sont mutuellement tenues en balance.

La figure de la terre serait parfaitement sphérique, si la pesanteur n'avait été un peu contraniée par la force centrifuge, résultante du mouvement journalier de rotation sur l'axe. Cette cause secondaire, en diminuant davantage la pesanteur des colonose équatoriales, leur a fait prendre plus de hauteur, et a donné à notre terre une forme un peu orale, mais qui ne s'éloigne pas beaucoup de celle d'une sphéro. Ou dit donc de la terre, que c'est un sphérode appliati aux poles, et élevé à l'équateur. Les colonnes l'undes n'ont plus la même longueur, de la surface au centre : mais leur poid sest néamnoins le même; celles qui sont plus longues ne pésent pas plus que celles qui sont plus courtes, et l'équilibre a toujours lieu.

L'atmosphère terrestre a une pareille courbure dans sa surface supérieure : la direction de la pesanteur est par-tout perpendiculaire à cette surface comme à celle des mers. Au lieu de tendre exactement vers le centre de la terre, cette direction s'en écarte un peu, plus ou moins, suivant le point de la surface que l'on considère, à cause que la terre n'est parfarientement sphérique. Il faut se garder de considèrer la pesanteur comme une certaine vertu, qu'on attribuerait au centre de la terre. Elle n'est autre chose que la résultante de toutes les attractions, que les molécules terrestres excreent sur un même corps : d'où il suit que la ligne suivant laquelle cette force se fait sentir, set dépendant de la forme que ces molécules ont prise ou reçue dans leur arrangement.

§ 38. Si l'on résume ce qui a été établi et prouvé dans cette section, concernant l'équilibre considéré dans un seul et même fluide, on trouvera que tout se réduit aux principes suivans : 1.º égalité de pression en tout sens, pour une même molécule; 2.º transmission sans perte, et dans toute sorte de direction, de toute force appliquée en un point quelconque de la masse d'un fluide ; 3.º pression produite par la seule pesanteur, toujours équivalente au poids d'un prisme du fluide, dont la base est égale à la surface pressée, et dont la hauteur se mesure par la distance du centre de gravité de cette surface à la ligne du niveau; 4.º élévation du fluide à un même niveau dans des vases qui communiquent entr'eux : 5.9 arrangement de la surface supérieure des fluides dans un plan horizontal, ou dans une courbe perpendiculaire à la direction de la pesanteur. Telles sont les lois de l'équilibre pour un même fluide. Passons à l'examen de celles qui concernent des fluides différens, agissant les uns contre les autres,

# HYDROSTATIQUE.

# DEUXIÈME SECTION.

ÉQUILIBRE DES FLUIDES DE DENSITÉS DIFFÉRENTES.

# CHAPITRE PREMIER.

Equilibre de divers fluides contenus dans le même vase.

§ 39. Soient plusieurs fluides ab, bc, cd, etc. (fig. 32.°); de densités différentes, renfermés dans un même vaisseau : 1.º ces fluides s'arrangeront entr'eux dans l'ordre de leurs pesanteurs spécifiques ; c'est-àdire, que les plus pesans seront au dessous, et les plus légers au-dessus. La pesanteur étant la même dans chaque molécule de matière, le fluide qui à volume égal, renferme plus de particules matérielles, fait un effort plus grand, pour obéir à la force qui l'entraîne en bas, et doit par conséquent se placer au-dessous des autres, lorsqu'il en a la liberté. Or, les fluides pouvant passer facilement les uns au travers des autres, doivent, au moins lorsque le vase qui les contient a quelque largeur, se placer dans l'ordre qui convient à leurs pesanteurs spécifiques. Ainsi le mercure se placera au-dessous de l'eau, l'eau audessous de l'huile, l'huile au-dessous de l'air.

La seule circonstance qui puisse changer cet ordre, c'est lorsque la communication entre des fluides de densités différentes, se fait par des canaux trop étroits, pour permettre que les deux fluides puissent passer en même temps : alors un fluide plus pesant peut demeurer suspendu au-dessus d'un fluide plus léger ; comme cela arrive , lorsqu'on veut introduire de l'eau dans un vase dont l'embouchure est trop petite, ou dont le goulot est trop exactement rempli par la queue de l'entonnoir (fig. 33.º). L'air dans ce cas demeure, comme on sait, dans le lieu qu'il occupe, et refuse de céder sa place à un fluide incomparablement plus pesant. On a vu quelque chose de semblable ci-dessus, lorsque pour prouver la pression, que l'air exerce de bas en haut, on a montré ce fluide léger soutenant l'eau, qui remplissait un bocal dont l'ouverture était tournée en bas.

2.º Les différens fluides contenus dans un même vase (fig. 5...?), ont tous leurs surfaces dans des plans parallèles à l'horizon. En effet l'équilibre ne peut avoir lien pour chacın de ces fluides, qu'autant que toutes les colonnes dont on peut le concevoir composé, ont leurs extrémités supéricures dans un plan horizontal. Les différens fluides se trouvent donc distribués en couches dont l'épaisseur est par-tout la même, à l'exception de celui qui occupe le fond du vase, et qui est obligé d'en prendre la forme. Si l'on excite quelque mouvement dans la masse des fluides, on les verra tous se mouvoir en commun, former les mêmes ondulations, et s'élever et s'abaisser de la même manière. Mais le repos rétabli, toutes les surfaces seront encore horizontales, comme auparavant.

3.º La pression qui se fait sur une portion donnée des parois du vase, est égale à l'élendue de cette portion, multipliée par la somme des poids des tranches fluides qui lui répondent. Aiusi l'ou cherchera séparément la pression, que chacun des fluides peut exercer contre la surface en question, et sous

une hauteur égale à celle qu'il a dans le vase; et l'on fera une somme de toutes ces pressions particulières, pour avoir la pression totale qui en résulte, Le fond d'une rivière ou d'un lac porte douc, outre le poids de l'eau dont il est couvert, celui des colonnes atmosphériques qui sont au-dessus.

4.º Si des fluides de densités différentes, renfermés dans un même vaisseau, sont agités et mêlés ensemble, le repos seul suffira pour les séparer et les rétablir dans le rang, que leur assigne leur pesanteur spécifique; pourvu toutefois que ces fluides n'aient entr'eux aucune affinité chimique ; et que leurs pesanteurs spécifiques aient entr'elles une assez grande différence. Du mercure, de l'eau, de l'huile, de l'air, contenus dans une fiole (fig. 34."), agités et mêlés ensemble, se démêlent sur-le-champ, 'et retournent à leur première place, dès qu'on cesse d'agiter le vase.

§ 40. Il n'en est pas de même de l'eau et de l'esprit de vin. L'on peut, avec quelque précaution, verser ces deux liqueurs l'une sur l'antre, l'esprit de vin sur l'cau, saus qu'elles se mêlent ensemble. Dans cette position, on pourra les distinguer en teignant l'une des deux de quelque couleur, ou seulement par la différence de leur transparence. Elles peuvent rester ainsi assez long-temps séparées et sans se confondre: mais si l'on renverse une ou deux fois brusquement le tube qui les contient, les deux liqueurs se mêlent aussitôt, et s'unissent si intimement, que le repos, ni aucun moyen mécanique ne peuvent plus les séparer. C'est que ces deux fluides ont une très-grande disposition à se combiner et à former un nouveau composé, qui ne peut être détruit que par des moyens chimiques,

l'areillement on peut avoir le vin et l'eau, séparés dans un même vase. Le vin étant d'ordinaire plus léger que l'eau, si on le verse tout doucement sur cette deruière liqueur, soit en le faisant tomber sur un morceau de liége, soit en le faisant couler lentement le long des parois du vase, on le verra

s'étendre sur l'eau, sans se mêler avec elle. Il y a plus : qu'on prenne un de ces petits vases (fig. 35.\*), auxquels pour la raison qu'ou va voir, on a donné le nom de passevin; et qui sont composés de deux capacités à peu-près égales, placées l'une au-dessus de l'autre, et communiquant entr'elles par un tuyau vertical, court et d'un petit diamètre : qu'on remplisse de vin la capacité inférieure, et qu'on mette de l'eau dans l'autre. Aussitôt on verra un double courant s'établir dans le canal de communication : une colonne d'eau descendra dans le réservoir inférieur; une colonne de vin montera dans le réservoir supérienr : les deux liqueurs passeront l'une au travers de l'autre, sans presque se mêler; et au bout de quelque temps elles auront changé mutuellement de place. Le vase d'en haut se trouvera rempli de vin, et celui d'en bas sera en grande partie occupé par l'eau. En cachaut ce dernier dans une boite, comme dans la figure 36.0, l'on pourra donner à cette petite expérience l'apparence d'un prodige.

L'eau et le vin peuvent donc se trouver séparés dans un même vase, à cause de la différence de leurs pesanteurs spécifiques : mais si l'on verse brusquement ces deux liqueurs l'une sur l'autre, alors elles se mêlent si bien, qu'on ne peut plus les séparer par le repos. La raison qui empêche qu'on ne puisse dissoudre parlà cette union, c'est que la différence des pesanteurs spécifiques est trop petite, pour que cette cause puisse surmonter la résistance qui vient du frottement des particules fluides, et opérer ainsi leur séparation. Lorsque le mélange est fait, chaque molécule de vin est engagée entre des molécules d'eau; et quoique les parties des fluides soient douées d'une très-grande mobilité, cette mobilité ne suffit pas dans ce cas pour les dégager, et faire remonter le vin à la surface.

La viscosité est encore une cause, qui peut s'opposer à la séparation des fluides d'une densité même assez inégale. Ainsi l'air demeure quelque temps engagé dans le blanc d'œuf battu, dans la crême fouettée, l'huile dans l'eau, etc. Abstraction faite de ces causes particulières, les fluides dont la densité est différente. se séparent par le repos, et s'arrangent suivant l'ordre de leurs pesanteurs. Pour conserver le vin, l'usage est dans les pays méridionaux, de le mettre dans de grandes bouteilles de verre, et de verser par dessus un peu d'huile, qui forme une couche de quelques lignes d'épaisseur, et qui interdit ainsi toute communication avec l'air. Lorsqu'on veut ensuite tirer la liqueur. on ajoute dans le vase quelque peu de vin, qui se plaçant au-dessous de l'huile, fait monter celle-ci, et permet ainsi de la recueillir et de la séparer du vin. On fait à-peu-près de même dans les laboratoires de chimie, pour séparer deux liquides d'inégale pesanteur : on les verse toutes deux dans un entonnoir, qu'on tient bouché avec le doigt ou autrement. Lorsque les liqueurs se sont bien séparées, on débouche l'entonnoir : la plus pesante s'échappe d'abord, et l'on arrête l'écoulement sitôt qu'elle a passé; l'on reçoit ensuite la plus légère dans un autre vase,

§ 41. Mais la plus heureuse application que l'on ait faite de cette loi, se trouve dans la construction du niveau à bulle d'air (fig. 37.1). Ce niveau est formé d'un tuyau de verre, de deux décimètres environ de longueur, bien cylindrique, scellé à ses deux extrémités, et rempli d'une liqueur qui puisse résister au froid sans se geler. In remplissant le tuyau, on a soin d'y laisser un petit. vide, occupé par une bulle d'air, a. Cette bulle tend toujours par sa légéreté à s'élever au-dessus de la liqueur; et elle se porte vers l'un ou l'autre bout du tube, des que celui-ci est incliné dans un sens ou dans un autre. Ce n'est qu'autant que le tuyau est dans une position parfaitement horizontale, que la bulle peut se tenir en a, au milieu de sa longueur. On peut voir dans l'Architecture hydraulique de M. Prony, les moyens de donner à cet instrument plus de sensibilité et plus de précision.

#### CHAPITRE IL

Equilibre de deux fluides différens, contenus dans des vases qui communiquent entr'eux.

642. Si deux fluides de densités inégales, et contenus dans des vaisseaux différens, communiquent entr'eux par leur partie inférieure, il y aura équilibre, lorsque leurs hauteurs verticales au dessus du plan de communication, seront en raison inverse de leurs densités; c'est-à-dire, lorsque la hauteur du fluide le plus léger contiendra la hauteur du plus pesant, autant de fois que la pesanteur spécifique de celui-ci contient la pesanteur spécifique du premier. Il est évident en effet, que dans ce cas les molécules des deux fluides qui sont en contact au point de leur jonction, sont également pressées de part et d'autre, et ne peuvent par consequent se mouvoir d'aucun côté. Cette condition d'équilibre a lieu, quelles que soient la forme et la capacité des deux vases, la forme et la position du canal, qui établit la communication de l'un à l'autre. L'expérience peut rendre cette vérité plus sensible.

Expérience. On prend un tuyau de verre (fig. 36.º), recourbé, et dont les deux branches son ordinairement parallèles. Ou verse du mercure dans le tuyau, de manière à en remplir la courbure, et jusqu'à ce que le fluide s'élève d'un centimètre environ dans chaque branche. On marque le niveau du mercure au moyen d'un fil; et l'on ajoute ensuite de l'eau dans une des deux branches. On observe alors que le mercure s'élève dans la branche opposée, en même temps qu'il s'abaisse dans la première. En mesurant la longueur de la colonne d'eau introduite, et celle de la petite colonne de mercure qui lui fait équilibre, on trouve

que ces longueurs sont à-peu-près dans le rapport de 13; à 1; c'est-à-dire, que si la colonne d'eau a, par exemple, 13 centimètres et demi de longueur, gello de mercure sera d'un centimètre, à compter du niveau le moins cleve.

Le mercure est en équilibre avec lui-même dans toute la partie, obo, qui remplit la courbure du tube. Il n'y a donc que la portion, o 1, qui s'élève au-dessus de la ligne, oo, qui ait besoin d'être soutenue. Ce qui la soutient, c'est l'eau qui est dans la branche opposée, depuis o jusqu'à 13; et comme la pesanteur de l'eau est environ 131 fois moindre que celle du mercure, il est nécessaire pour l'équilibre, que ce premier fluide parvienne à une hauteur 135 fois plus grande, ainsi que l'expérience le fait voir. Les deux branches du tube pourraient être, l'une verticale et l'autre inclinée à l'horizon, l'une étroite et l'autre fort large, que le même effet aurait également lieu. Dans le cas d'équilibre, les hauteurs verticales seraient toujours en raison inverse des densités; et si le canal de communication, au lieu d'être horizontal, était incliné d'une manière quelconque, cela n'introduirait eucore aucune différence : l'on ne commeucerait de même à compter que du niveau le plus bas.

# CHAPITRE III.

Quelques applications du principe établi dans le chapitre précédent,

LE principe que l'on vient d'établir et de prouver, renferme plusieurs conséquences importantes et quelques applications utiles, que nous allons faire connaître.

§ 45.1.º L'on peut en tirer un moren fort simple de comparer entre'lles les pesanteurs spécifiques de deux liqueurs. On a un tuyau de verre, abc, (fig. 39.º) recourbé, à branches parallèles et d'égales longueurs. A la courbure du tuyau est soudé un bout de tube, auquel on adapte une petite pompe, pq. On fait plonger les deux branches du tuyau dans deux vases, posés sur un même plan horizontal, et contenant des liqueurs différentes, dont le uiveau est a-peu-près le même. Tirant ensuite le piston de bas en haut, on voit à l'instant les deux liquides s'élever dans leur branche respective, mais à des hauteurs différentes: la plus pesante s'élevant tambié.

On sent aisément · la raison de cette différence. L'élévation du piston a rarché également l'air, qui remplissait les deux branches du tuyan, et qui ne pouvait avoir aucune commonication avec l'air environnant. Celui-ci comme plus fort, a poussé les liqueurs dans l'intérieur du tube; et la quantité dont chacune de ces liqueurs éest élevée, est la mesure de cet excès de force. Il faut donc que les hauteurs des deux colonnes liquides, élevées au-dessus de leurs niveaux respectifs, soient en raison inverse de leurs densités. Donc ces hauteurs feront commaître le rapport

des pesanteurs spécifiques des deux liqueurs. On indiquera par la suite des moyens susceptibles de

plus de précision.

§ 44. 2.º La colonne de mercure suspendue au-dessus du niveau dans le tube de Toricelli, nous fait connaître à chaque instant le poids de la colonne d'air. qui s'étend jusqu'aux limites de l'atmosphère; mais cela n'est exactement vrai, qu'autant que l'espace, ab, (fig. 40."), qui reste entre le mercure et la voûte du tube, est absolument purgé de tout air, Si quelque portion de ce fluide "venait à s'introduire dans cet espace, les conditions de l'équilibre changeraient surle-champ, et la colonne de mercure s'abaisserait. Ce ne serait plus ce fluide seul, mais ce fluide aidé de l'action d'un air plus ou moins raréfié, qui soutiendrait la pression atmosphérique; et par conséquent la longueur de la colonne mercurielle ne saurait demeurer la même. La quantité dont le mercure descendrait dans ce cas, peut se déterminer aisément, lorsqu'on connaît la grandeur de la partie vide du tuyau, et le volume de l'air introduit.

D'après ce qu'on a dit plus haut sur l'élasticité de l'air, une protion d'air, quelque petite qu'elle soit, a, quoique détachée de la masse, une force capable de soutenit environ 76 centimètres de mercure, tant que son volume demeure le même. Mais si son volume augmente, si elle vient à s'étendre dans un espace libre, alors elle perd de sa force autant qu'elle gage en volume; et l'on peut toujours savoir ce qui lui reste de la première, quand on sait de combien le

dernier s'est accru.

Prenons douc un tube (fig. 40.8) préparé à la manière de Toricelli, et supposons que l'espace vide ab, audessus du mercure, que je fais cylindrique pour plus de simplicité, ait douce centimetres de longueur. Si l'on introduit dans ce tuyau une petite colonne d'air du même diamètre que le tube, et de la longueur de trois centimetres; cet air s'élévera au travers du

mercure, viendra s'établir au-dessus, et à raison de sa dilatabilité, remplira tout l'espace vide, ab. Sous son premier volume, cette petite colonne d'air pouvait soutenir, je suppose, 76 ceutimètres de mercure. Ce volume étant devenu quatre fois aussi grand, la force de cet air sera réduite au quart, et ne pourra plus représenter que 19 centimètres de mercure. C'est donc avec cette force, que l'air introduit repoussera de haut en bas, le mercure qui est au-dessous de lui, et qui s'abaisserait effectivement de 19 centimètres, si l'air supérieur pouvait conserver sa même force : mais cet air toujours dilatable, doit remplir l'espace que le mercure abandonne, et perdre ainsi une nouvelle partie de sa force. La colonne mercurielle s'abaissera donc d'une moindre quantité, et s'arrêtera au point où la force élastique de l'air dilaté, jointe au poids du mercure restant, sera en équilibre avec la pression de l'atmosphère. On trouve dans la supposition présente, que la colonne s'abaisserait seulement de 10 centimètres et deux dixièmes à-peu-près. On obtiendrait ce résultat par le seul tâtonnement : mais le calcul le donne plus promptement et avec plus d'exactitude. (b)

§ 45. 3.º Une colonne d'air de la hauteur de l'atmosphère, étant en équilibre avec une colonne de mercure du même diamètre, et de 28 pouces environ de hauteur;

<sup>(</sup>b) Soit à la hanteur du mercure dans le tube de Toricelli, hauteur qui exprime la force distaique de l'air au moment de l'expérience; a la longueur de l'espace vide; b' celle de la petite colonne d'air introduite, de même diamètre que le truya; x la quantité dont le metre doit s'abaisser. On trouvera la force élatique de l'air dilaté dans le haut du tube, en disant ;

a+x:b::h: bh

Cette force élastique de l'air intérieur plus lo mercure restanf, devant faire équilibre à la pression atmosphérique, on aura l'égalité:  $h - x + \frac{h}{a+x} = h$ .

d'où l'on tire d'abord  $x^a + ax = bh$ ; et enfin  $x = -\frac{1}{a}a + \sqrt{bh + a^a}$ . Tele est la formule qui donne l'abaissement du mercure.

si la densité de l'air était la même à toutes les distances de la terre, il serait Tacile d'avoir la hanteur absolue de la masse aérieune, dans laquelle nous sommes plongés. On a trouvé que l'air pesait environ onze mille fois moins que le mercure. Donc en calculant d'après la règle établie ci-dessus, on avrait pour la colonne d'air en équilibre avec une colonne de mercure de 28 pouces, on zemille fois cette quantité de 28 pouces, on 25667 pieds, on à-peu-près deux licutés. Mais ainsi qu'on a vu, la densité de l'air va en diminuant de bas en haut : la hauteur de la colonne atmosphérique est donc plus considérable que ce qu'on vient de trouver.

Pour déterminer cette hauteur, s'il est possible, il faut se rappeler que l'air jouit de la propriété de se condenser proportionnellement aux poids dont il est chargé. Donc si l'on considère une colonne atmosphérique, comme composée de tranches d'égale pesanteur, et capables de soutenir chacune me ligne de mercure; les densités de ces tranches diminueront de plus en plus, à mesure qu'elles seront plus élevées; et teur volume ou leur épaisseur ira en augmentant de bas en haut. On pourra trouver l'épaisseur de chaque tranche de la mauière suivante.

Les 26 pouces de mercure, (car nous sommes forcés ici, et nous le serons dans plusieurs autres circonstances, de faire usage des anciennes mesures), les 28 pouces de mercure convertis en lignes, donnent 356 lignes. La colonne d'air sera donc partagée en 356 tranches d'égale pesanteur. La première tranche a été trouvée par M. Deluc, de 12 toises et denine; c'est-àdire qu'en passant du point ou le mercure est à 356 lignes, à c'elu où il n'est plus qu'à 353 lignes on est monté verticulement de 12 toises et denine. Or, cette première tranche est chargée du poids des 355 qui ront au-dessus, et dont chacune équivant à une ligne de mercure. Si l'on veut donc avoir l'épaisseur de la seconde tranche, qui ne soutient que le poide des 334

placées an-dessus d'elle, comme les volumes ou les épaisseurs sont en raison inverse des charges supportées, on dira : 334 est à 335, comme 12 ; sont à un quatrième nombre, qu'on trouve être 12,537 : ce qui veut dire, que cette seconde tranche aurait environ de plus que la première, 37 millièmes de toises, ou à-peu-près 2 pouces et 8 lignes. En opérant de même, on aurait l'épaisseur de toute autre tranche, d'après la base fonrnie par M. Deluc, ou en choisissant une autre base quelconque. C'est ainsi qu'on trouve en partant du même résultat que ci-dessus, que le mercure n'étant plus qu'à 191 lignes sur le Pichincha, un des points les plus élevés où l'on soit parvenu sur la terre, l'épaisseur de la tranche d'air qui répond en cet endroit à une ligne de mercure, est de 22 toises et 4 pouces environ.

Dans toutes les proportions qu'il faut faire, pour avoir l'épaisseur des différentes tranches atmosphériques, on voit que les deux termes moyens sont toujours les mêmes : donc on n'a famais qu'à diviser un produit constant par les hauteurs successives du mercure, converties en lignes. Ainsi l'épaisseur de L'avant-dernière tranche, c'est-à-dire de celle qui ne soutient qu'une ligne de mercure, est de 4187 à toises, ou d'à-peu-près deux lieues. La dernière tranche n'étant chargée d'aucune autre, le même principe donnerait à celle-ci une épaisseur infinie, pursque le divisent serait ici zéro. Mais l'on a déjà observé. que l'on ne pouvait point admettre dans un fluide élastique quelcouque, une dilatabilité sans bornes. La dernière tranche doit donc être limitée, quoiqu'il ne nous soit pas possible d'en déterminer l'étendue.

L'on a considéré chaque tranche comme chargée seulement du poids de celles qui sont an-dessas d'elle, sans avoir égard à son propre poids. Cependant la tranche aurait eu par elle-même une certaine densité; de sorte que sa densité réelle se compose de celle qui lui est propre, et de celle qui lui est communiquée par la pression des tranches supérieures. Aiosi l'on peut regarder la première tranche ou la plus basse, comme chargée du poids total des 336 tranches; et alors le dividende venant de la multiplication de 336 par 12½, sera le nombre 4200, au lieu de 4,187; et et lelle sera aussi l'épaisseur de la tranche qui soutient la dernière ligne de mercure.

Dans la première supposition, on avait négligé le poids de la tranche que l'on considérait : dans la seconde on lui doane trop d'influence, puisque la partie supérieure de cette tranche ne porte point le poids de la totalité. Il convient douc pour plus d'exactitude, de prendre un terme moyeu, et d'employer pour sividende le nombre 4/194, et pour diviseur le nombre des tranches supérieures, augmenté d'une demi-unité.

Si au lieu de diviser la colonne atmosphérique en portions capables de soutenir une ligue de mercure, on la conçoit partagée en un nombre de tranches double ou quadruple, équivalant chacune à une moitié, ou à un quart de ligne de mercure; on aura de la même manière l'épaisseur de chacune de ces tranches, et l'on pourra également trouver, quelle est la hauteur de l'avant-dernière. Cette hauteur sera dans tous les cas, égale, au dividende 4/194; c'est-d-dire, quelle sera toujours de ce nombre de toises: mais elle soutiendra, ou une ligne de mercure, ou une demi-ligne, ou un quart de lique, suivant le nombre des tranches que l'on aura imaguie dans la hauteur de Vatmosphère,

C'est en calculant d'après ces principes, que M. Deluc trouve qu'à une hauteur de onze lieues, l'air ne peut plus soutenir qu'une ligne de mercure; et qu'à 17 lieues de hauteur, il en rexte encore de quoi soutenir un 10.7 de ligne. Mais la hauteur absolue de notre atmosphère ne saurait être déterminée par ce moyen. Néanmoins cette méthode nous apprend, qu'à une hauteur de onze lieues, l'air est dans le même état de rardfaction, où peut l'amener une

excellente pompe pneumatique; et qu'au-delà de dixsept lieues, on doit trouver, sinon un vide absolu, au moins un fluide d'une extrème rareté, et à-peuprès incapable de produire quelque action sensible. Ce résultat s'accorde assez bien avec celui qui se tire

de la durée des crépuscules.

§ 46. On sait que la lumière qui précède le lever du soleil, et celle qui suit le coucher de cet astre, sont produites par la réfraction et la réflection. que les rayons solaires éprouvent dans les parties supérieures de notre atmosphère. Le commencement du crépuscule du matin et la fin de celui du soir, dépendent de la hauteur de l'air au-dessus de la surface de la terre. L'on peut donc par la durée du crépuscule, calculer la hauteur de l'atmosphère terrestre, au moins de la partie de cette atmosphère, qui est capable de réflechir, et de réfracter la lumière. C'est en partant de ce principe qu'on a trouvé, que l'enveloppe aérienne qui est autour de la terre, devait avoir environ dix-luit lieues de hauteur. Ce n'est pas à dire pour cela, qu'il n'y ait plus rien au-delà de cette limite ; car d'après l'élévation présumée de quelques aurores boréales, qui sont assurément un phénomène terrestre, on a pensé qu'il y avait jusqu'à une distance de deux ou trois cents lieues de notre globe, un fluide très-rare, oui est le lieu où se passent ces sortes de météores.

# CHAPITRE IV.

# Du Baromètre.

§ 47. Le baromètre est un instrument destiné à nous faire connaître les variations qui arrivent continuellement dans la pesanteur de l'air. L'eau conserve assez constamment son même poids, ou si elle éprouve quelque changement à cet égard, c'est toujours fort peu de chose. Il n'en est pas de même du fluide atmosphérique : une colonne d'air ne conserve pas long-temps la même pesanteur, et quelquesois cette pesanteur varie de plus d'une 30.º partie, dans l'espace de quelques heures. Le baromètre est l'instrument qui nous a fait connaître ces étonnantes variations,

et qui nous sert tous les jours à les observer.

On a donné au baromètre des formes différentes : mais cet instrument est pourtant le même quant à l'essentiel. C'est toujours une colonne de mercure renfermée dans un tuyau de verre de 85 à 90 centimètres de longueur, scellé à son extrémité supérieure, et plongé par le bout ouvert dans une cuvette pleine de mercure, ou recourbé par en bas, de manière à porter lui-même un réservoir à moitié plein de ce fluide, ou enfin formant simplement le sifon à deux branches inégales et parallèles. Voyez les figures 41, 42, 43 et 44, qui représentent différens baromètres. Cet instrument n'est donc au fond autre chose que le tube de Toricelli. C'est la pression de l'air atmosphérique qui y soutient la colonne de mercure ; et I'on peut dire qu'il nous fournit une preuve-permanente de la pesanteur de l'air.

Entre l'extrémité supérieure de la colonne de mercure, et la voute du tube est un espace vide, dans lequel il ne doit rester aucune portion d'air. On sent combien cette condition est essentielle, pour que le mercure parvienne à toute la hauteur qu'exige la pression de l'atmosphère. Pour exclure entierement Pair de la partie supérieure du barometre, on fait bouillir le mercure dans le tube même : tout autre moyen serait absolument insuffisant, et il resterait toujours dans le haut du tube quelque peu d'air, qui génerait l'action de l'air extérieur. On reconnaît au reste qu'un baromètre est bien purgé d'air, lorsqu'en l'inclinant doucement, le mercure vient frapper un coup sec contre le verre, et y demeure exactement appliqué.

Des baromètres construits avec cette attention, se tiennent à la même hauteur dans un même endroit, et dans le même temps : mais un même baromètre placé dans un certain lieu, se soutient à des hauteurs différentes dans des temps différens; ce qui prouve que la pesanteur de l'air est sujette à varier. En effet l'abaissement du mercure dans le baromètre ne peut avoir d'autre cause, qu'une diminution dans la force qui le soutient, c'est-à-dire, dans la pression, et le poids de la colonne atmosphérique : pareillement l'ascension du mercure ne peut reconnaître pour cause, qu'une augmentation dans la pression de l'atmosphère. Ces changemens continuels dans la pesanteur de l'air ont beaucoup occupé les physiciens : ils ont cherché à les expliquer de différentes manières. Voici ce qu'il y a de plus probable à ce suiet.

6.48. L'atmosphère est comme un vaste récipient, ob s'élève et à masse tout ce qui s'échappe de la surface de la terre. L'eau monte continuellement de toutes les parties du globe, sous la forme de capreur. La vapeur aqueuse est un fluide élastique, plus léger que l'eau, plus léger même que l'air, et qui s'élève d'abond au travers de ce dernier fluide, à raison des a légèreté. Parvenue dans l'atmosphère, la vapeur aqueuse paraît s'y fondre, s'y dissondre, sec ombier avec l'air, et composer.

avec lui un nouveau fluide, plus léger que l'air pur; comme l'esprit-de-vin uni à l'eau, forme un composé moins pesant que l'eau pure. Il suit de-là, que lorsque l'air est très-sec, comme il arrive ordinairement par le vent du nord, le baromètre se tient plus haut, parce que la colonne atmosphérique, étant alors presque toute composée d'air pur, est par conséquent plus pesante. Au contraire lorsque l'air est chargé d'humidité, comme cela arrive ordinairement par les vents du midi, le baromètre doit se tenir plus bas, par la raison que l'air atmosphérique, uni à une grande quantité de vapeurs, en devient alors nécessairement plus léger. C'est donc le plus ou moins de vapeurs aqueuses, répandues et dissoutes dans l'atmosphère, qui fait varier la pesanteur de l'air; et qui par suite, est aussi la cause des variations du baromètre.

L'explication générale qu'on vient de donner des changemens continuels qu'éprouve la pesanteur de l'air, demanderait des développemens qui ne sont point du ressort de cet ouvrage. J'observerai seulement par occasion, et comme une confirmation de cette théorie, que dans les lieux d'où l'on peut découvrir quelques montagnes fort éloignées, il arrive communément que ces montagnes sont visibles par les vents du sud, et qu'on ne peut les appercevoir, lorsque c'est le vent du nord qui souffle. C'est une chose qui se remarque sur-tout à Lyon, d'où l'on découvre souvent la grande chaîne du Mont-Blanc, éloiguée d'une quarantaine de lieues. Si le vent du midi commence à souffler, même s'il est orageux, et quoique le ciel soit couvert d'épais nuages, on apperçoit les sommets de ces hautes montagnes, qui se dessinent avec beaucoup de netteté au bord de l'horizon : mais si c'est le vent du nord qui souffle, bien que le ciel paraisse pur et parfaitement serein, le bord de l'horizon est ordinairement voilé et nébuleux, et l'œil ne saurait découvrir ces sommités éloignées. La cause de ce phénomène n'est pas difficile à trouver,

Lorsque l'air est comme ou dit, saturé d'humidité, quand les vapeurs sont entièrement foudues et dissoutes dans ce fluide, il résulte de cette parfaite dissolution, un milieu très-homogène, et que la lumière péuètre avec facilité; de plus de nouvelles vapeurs cessent alors de s'élever, et rien ne trouble la transparence de l'air. Les couches supérieures, qui peuveut contenir une humidité surabondante, sont obscurcies par des nuages; tandis que les couches inférieures, dont la densité est uniforme, et la transparence parfaite, permettent d'appercevoir dans l'éloignement les sommets glacés du Mont Blanc. Quand l'air est sec, au contraire, il aspire avec force les vapeurs de la terre : ces vapeurs traversant continuellement les parties basses de l'atmosphère, et se trouvant dans un état de dissolution imparfaite, il résulte de leur mélange avec l'air, un fluide d'une densité inégale, qui arrête les rayons de lumière, et intercepte ainsi la vue des objets éloignés. Or, l'abaissement et l'élévation du mercure dans le baromètre s'accordant avec ces différens états de l'air, le système d'explication établi sur ce sujet, en acquiert encore plus de probabilité.

§ 49. L'illustre Leibnitz regardait bien aussi l'eau atmosphérique, comme la principale cause des variations du baromètre : mais il expliquait ces variations d'une toute autre manière. Il établissait d'abord, que l'air est d'autant plus pesant, qu'il contient une plus grande quantité de vapeurs, et qu'il devient plus léger, à proportion qu'il est plus parsaitement dépouillé de toute humidité. Il supposait ensuite que le baromètre ne commence à descendre, que lorsque les vapeurs aqueuses devenues plus pesantes que l'air, commençaient à tomber au travers de ce fluide. En effet, disait-il, lorsque les plus petites gouttes d'eau commencent d'obéir à la pesanteur, l'air n'est plus obligé de soutenir tout leur poids, puisqu'une partie de ce poids produit son effet, et les entraîne en bas. L'air étant donc moins chargé, sa pression se trouve

diminuée, et le baromètre descend lorsque la pluie commence. Il moute au contraire dans le beau temps, parce qu'alors l'air a à soutenir toutes les vapeurs aqueuses, qui s'élèvent continuellement dans son sein; et que devenant ainsi de plus en plus pesant, il exerce aussi une pression de plus eu plus grande, sur le mercure du baromètre.

Leibnitz appuyait cette explication de l'expérience suivante : Mettez en équilibre au bras d'une balance un long tuyau rempli d'eau (fig. 45.º). Faites plonger dans cette eau une pet te balle de plomb, suspendue au moven d'un fil au bras même de la balance. L'équilibre bien établi, et la balance en suspens, coupez ou brulez le fil : la balle de plomb tombera aussitôt au travers de l'eau, et l'on verra le bras opposé de la balauce, l'emporter pendant quelques instans. L'équilibre sera rompu durant la chute de la balle, et ne se rétablira que lorsqu'elle sera arrivée au fond du tuyau. Le vase plein d'eau sera donc plus léger, pendaut tout le temps que la balle mettra à descendre au travers de ce fluide; et le bras où il est suspendu, sera pendant ce temps, déchargé d'une partie du poids de la balle. (Note 10.º)

Cétte expérieuce est certaine : mais l'application qu'on en veut faire aux vapeurs contenues daus l'atmosphère, n'est pas justr. On se figurait autrefois, que la vapeur aqueuse n'était autre chose que de l'eau tréadivisée, et réduite en molécules extrémement petites, conservant toujours leur presanteur propre, et ne demeurant suspendues dans l'air qu'à raison de cette grande division, et à cause du frortement qu'elles y éprouvaient. Il est bien certain que, si l'eau pouvait se soutenir dans l'air sous la forme liquide, la pression de l'atmosphère, Jorsque l'eau serait ainsi souteuse, devrait être plus grande, que lorsque cette eau tomberait librement au travers de l'air. Mais la vapeur de l'eau est tout autre chose que l'eau elle-même, Il est reconnu aujourd'hui, que cette vapeur est un les treconnu aujourd'hui, que cette vapeur est un

fluide d'une autre nature que l'eau, et qui résulte de sa combinaison avec la matière du feu; ce fluide s'élève et se soutient dans l'air, parce qu'il est naturellement plus léger que l'air; et il paraît qu'il peut s'unir à lui par dissolution, et s'en séparer suivant les circonstances. Le principe de Leibnutz n'est donc point admissible.

D'un autre côté la manière dont il explique les mouvemens du mercure, suppose que le barmètre nu descend qu'au moment où commence la pluie dans les parties supérieures de l'atmosphère; ce qui ne s'accorde point avec l'observation : car nous voyons souvent le mercure descendre par le temps le plus serein, et où l'air paraît le plus pur; et souvent au contraire nous le voyons remonter pendant la pluie. Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails sur ce sujet : il nous suffit d'avort indiqué quelle est l'influence des vapeurs aqueuses sur la pesanteur de l'air.

§ 50. Il est nne seconde cause également puissante, qui modifie aussi sans cesse le poids et la densité du fluide atmosphérique, c'est la chaleur. L'air, comme on a vu , se dilate et s'étend lorsqu'il s'échauffe ; il se condense et se resserre, quand il se refroidit. Si l'on considère donc la colonne atmosphérique qui pèse sur le mercure du baromètre ; qu'on suppose que cette colonne vient à s'échauffer, plus que celles qui l'entourent : alors elle s'élèvera au-dessus de celles-ci, se versera sur elles; et contenant elle-même une moindre quantité d'air, elle exercera une moindre pression, et le baromètre descendra. Si au contraire la colonne en question se condense par le refroidissement, son sommet s'abaissera : les colonnes voisines se versant sur celle-ci, elle contiendra une plus grande quantité d'air, et pressera avec plus de force le baromètre qui montera. Telle est la manière dont la chaleur paraît devoir influer sur les mouvemens du baromètre.

6 51. La hauteur du mercure dans le baromètre étant dépendante de la température de l'air, et de la plus ou moins grande quantité de vapeurs qu'il contient; il suit que cet instrument est propre à nous faire connaître à chaque instant l'état de l'atmosphère, et à nous apprendre, si l'air qui est au-dessus de nos têtes, est plus ou moins près d'abandonner les vapeurs qu'il soutient. Cette connaissance ne saurait être indifférente, puisque c'est l'état de l'air qui fait le beau et le mauvais temps. Nous avons le beau temps, lorsque l'air étant pur, et ne contenant que peu de vapeurs bien dissoutes. l'atmosphère jouit de toute sa transparence, et laisse arriver jusqu'à nous les rayons du soleil. Nous disons au contraire que nous avons mauvais temps, lorsque l'air étant surchargé de vapeurs, ces vapeurs se condensent en nuages, se convertissent en pluie, nous dérobent la vue du ciel, et interceptent l'action bienfaisante des rayons solaires. Or, les mouvemens du baromètre étant liés avec ces différens états de l'air, il est visible qu'ils peuvent servir à annoncer les changemens relatifs qui s'opèrent dans le fluide atmosphérique. Ainsi la descente du mercure annonce un temps couvert, les vents du snd, la pluie ou la neige: son ascension, au contraire présage un temps serein, les vents du nord, la sécheresse ou le froid : des mouvemens brusques en sens opposés indiquent des variations et des inégalités semblables dans le temps. Les prédictions du baromètre ne sont pas infaillibles sans doute : mais elles sont si souvent confirmées par l'événement, sur-tout quand on ne leur donne pas plus d'extension qu'il ne faut, qu'on doit les regarder au moins comme fort probables. Aussi les physiciens, et même ceux qui ne le sont pas, observent-ils souvent cet instrument, qui se trouve aujourd'hui par-tout, et dont on a reconnu que les indications peuvent être fort utiles dans beaucoup de circonstances.

# CHAPITRE V.

De la mesure des hauteurs par le moyen du baromètre.

Outras l'utilité du baromètre pour les observations journalières, et l'annonce des chaingemens de temps, on a imaginé depuis assez long-temps de l'employer à un autre usage, et de s'en servir pour mesurer la hauteur des montagues, et en général l'élévation d'un lieu au-dessus d'un autre lieu, et au-dessus du niveau de la mer. Voici comment on a pu parvenir à ce but.

§ 52. Nous avons ci-dessus divisé, par la pensée, une colonne d'air atmosphérique en tranches d'égale pesanteur, et équivalentes à une ligne, ou à une demi-ligne de mercure. On a observé que dans cette supposition, les volumes des tranches étaient nécessairement inégaux, de même que leurs densitées; que les volumes allaient en augmentant de bas en haut, et les densités en diminuant. Mais si l'on partageait la colonne atmosphérique en tranches d'égale épaisseur, alors ce serait les poids de ces tranches qui varieraient de l'une à l'autre; et ces poids, ainsi que les densités, fraient en augmentant de haut en bas, suivant une certaine loi qu'on peut découvir ainsi.

Soit a la d'ensité et le poids de la première tranche, de la tranche supérieure; et supposons que la pression de cette tranche augmente la densité et le poids de la deuxième, de la 100.º partie de a: on aura donc pour le poids de cette deuxième tranche, a plus  $\tau_{55}$ , ou a multiplée par  $(1+\tau_{55})$ ; ce qui s'écrit de cette mauière, a  $(1+\tau_{55})$ . Maintenant la troisième tranche aurait aussi un poids, et une densité naturellement

On démontre encore la même proposition de la manière suivante. Appelons A le poids entier de la colonne atmosphérique; B le poids de la même colonne, moins la première tranche inférieure; C celui de la colonne, moins les deux premières tranches; D celui de la colonne, moins les trois premières tranches, et ainsi de suite. La première tranche ne portant que le poids B, ne sera comprimée qu'en vertu de cette charge, et son poids absolu sera exprimé par A moins B. De même la deuxième tranche n'est chargée que du poids C, et son poids absolu est B moins C. Or, les poids des tranches sont relatifs à leurs densités, et ces densités sont proportionnelles aux charges que les tranches supportent. On a donc les proportions suivantes : Le poids ou la densité de la première tranche est à la charge qu'elle porte, comme le poids ou la densité de la deuxième tranche est à la charge qu'elle soutient ; ou en langage plus précis : A - B : B : : B - C : C. On aura de même pour la deuxième et la troisième tranche, B-C:C:: C-D: D: et ainsi des autres. Or, il est facile de conclure de là, que A : B :: B : C :: C : D :: etc. ; et par conséquent que les poids et les densités des tranches d'égale épaisseur, forment une progression géométrique décroissante de bas en haut : ce qu'il fallait prouver,

6 53. Cela posé, puisque la colonge de mercure contenue dans le baromètre, est par-tout en équilibre avec la colonne atmosphérique qui repose sur l'endroit où le baromètre est placé; le poids de l'air supérieur peut donc toujours être représenté par la longueur de cette colonne de mercure. Or, en faisant usage des anciennes mesures, le baromètre étant supposé à 29 pouces, ou 348 lignes sur le bord de la mer, cette hauteur du mercure exprimera le poids de toute la colonne d'air, qui s'étend depuis cet endroit jusqu'aux limites de l'atmosphère. Si l'on s'élève ensuite de 12 toises et demic au-dessus de ce point, le baromètre ne se soutiendra plus qu'à 347 lignes; et cette colonne de 347 lignes représentera de même le poids de tout l'air supérieur. Quant au poids de cette première tranche de 12 toises et demie d'épaisseur, il sera exprimé par une ligne de mercure, ou par la différence entre les hauteurs absolues 348 et 347.

Si Don s'élève une seconde fois d'une pareille quantité, le baromètre descendra encore, mais non pas d'une ligne toute entière : car cette deuxième trache étant de la même épaisseur que la première, et se trouvant chargée d'un moindre poids, ne peut pas être de la même pesanteur. Si l'on représente par l'antité le poids de la première, on trouvera celui de la seconde tranche; en disant : comme 3,8 est à 3,37, ainsi le poids de la première tranche est au poids de la deuxième. Ce poids sera donc expinué par la fraction 4½, « (d). La première trache répondant à une ligne de mercure; la seconde ne répondra qu'un 141, « (due ligne; et le baromètre ne s'abaissera que de cette quantité; pour une seconde ascension de 124 toises : il se tiendra donc à que

<sup>(</sup>c) On voit que nous supposons à chaque tranche, une densité uniforme, et telle que l'exige la hauteur du baremètre au bas de cette tranche.

hauteur de 346 lignes et 31r., de ligne; et cette colonne de mercure exprimera encore le poids de tout

l'air supérieur à cette seconde station.

On aurait de même le poids de la troisième tranche. dont l'épaisseur est toujours de 124 toises, en faisant une semblable proportion : 347 est à 346 341. comme le poids de la deuxième tranche est au poids de la troisième. Mais le poids de la deuxième, comme on vient de voir , est exprimé par la fraction 117.4: celui de la troisième se tronvera donc en prenant les 117., de cette même fraction; ce qui donne pour résultat la fraction 12778. Cette fraction de ligne indique encore la quantité dont le baromètre doit s'abaisser, pour une troisième ascension égale aux précédentes. A cette nouvelle station , la colonne de mercure serait de 345 lignes et 121154.e. de ligne. Un semblable calcul donnerait successivement le poids de toutes les tranches, la quantité dont le mercure devrait s'abaisser à chaque fois, et par suite la hauteur où il se soutiendrait à toutes les stations.

Les abaissemens du baromètre à mesure qu'on s'élève au-dessus du niveau de la mer, représentant les poids des tranches successives que l'on traverse, et ces poids formant, comme on a vu, une progression géométrique décroissante; il suit que ces abaissemens, ou les différences de hauteur dans la colonne de mercure, forment pareillement une progression géométrique, dont les premiers termes, pour notre division de la colonne atmosphérique en tranches de 124 toises, sont 1, 34ff, 34ff83, etc. La raison qui règne dans cette progression, c'est la fraction 34ff c'est-à-dire, que chaque terme se forme en multipliant le terme

précédent par cette fraction.

Pareillement les hauteurs du mercure dans le baromètre expriment les poids, qui compriment les différentes tranches inférieures, et qui praduisent leurs densités. Ces hauteurs doivent donc aussi former inte progression géométrique : et en effet les nombres 348, 347, 346 Tir, 345 Tirlir, etc. sont en progression, et la raison qui règne dans cette progression, est encore la fraction 117.

§ 54. Maintenant, puisque les hauteurs du baromètre forment une progression géométrique, à mesure qu'on s'élève de quantités égales, et que les degrés d'élévation forment aiusi une progression arithmétique : l'on peut déjà appercevoir entre ces deux choses une relation importante, au moyen de laquelle, l'une étant connue, il serait possible d'en conclure l'autre. Cette relation est semblable à celle qui existe entre les nombres et leurs logarithmes. On sait que les logarithmes sont des termes qui forment une progression arithmétique, lorsque les nombres auxquels ils appartiennent sont eux mémes en progression géométrique. Les logarithmes ont des propriétes intéressautes, qu'il n'est pas de notre objet de considérer ici. Il s'agit seulement de faire connaître l'usage qu'on en fait, pour trouver la hauteur des montagnes par l'observation du baromètre.

Les quautités dont on s'élève successivement dans l'atmosphère, avant avec les hauteurs du mercure dans le baromètre, la même relation que les logarithmes ont avec les nombres, il suit que les différences de ces logarithmes serout proportionnelles aux différences d'élevation au dessus du niveau de la mer, ou de tout autre point fixe pris à volonté. Si donc on a déterminé par une mesure directe l'élévation d'un lieu au-dessus de ce niveau, l'on pourra trouver la hauteur d'un autre point au-dessus du premier. par une simple proportion, lorsqu'on connaîtra les hauteurs du baromètre dans ces deux endroits. Par exemple, M. Bouguer a trouvé que sur la montagne du Pichincha, dans le Pérou, le mercure ne se soutenait qu'à 15 pouces 11 lignes; et que dans un autre endroit appelé Carabourou, il se sontenait à 21 pouces 2 lignes 1. Par une mesure géométrique, le premier poste est élevé au-dessus du second, de

# DEUXIÈME SECTION.

1208 toises. Maintenant sur la montagne de Choussat, le mercure était à 17 pouces 10 lignes : il s'agit de trouver l'élévation de ce troisième poste au-dessus

de Carabourou.

Pour cet effet on convertira d'abord en lignes les hauteurs du mercure observées dans ces trois endroits. et l'on aura 191 lignes pour le Pichincha, 214, pour Choussai, et 2541 pour Carabourou. On cherchera ensuite dans les tables de Lalande, par exemple, les logarithmes de ces trois nombres, qui sont respectivement: 2,28103, 2,33143 et 2,40611. On retranchera de ce dernier chacun des deux autres, et l'on trouvera les deux restes, 12508 et 7469; après quoi l'on fera la proportion: 12508 est d 7469 comme 1208 toises, hauteur mesurée du Pichincha sur Carabourou, est d 723 toises, élévation de la montagne de Choussai Telle est la hauteur au-dessus du même endroit. donnée par le baromètre, résultat qui ne diffère pas d'une toise de celui qui a été trouvé par une mesure

géométrique.

§ 55. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir une hauteur dejà connue : les logarithmes peuvent encore douner directement, et sans aucun secours étranger, les hauteurs des lieux au-dessus d'un niveau convenu. Voici de quelle manière. Les nombres 348, 347, 346, etc. exprimant les hauteurs du baromètre de ligne en ligne, les différences des logarithmes de ces nombres, indiqueront les élévations successives, lorsqu'on saura quelle est l'épaisseur de la première tranche, ou de celle qui répond au premier abaissement d'une ligne. Or, comme on l'a déjà dit, M. Deluc a trouvé par expérience qu'à une certaine température, et à partir du niveau de la mer, le baromètre étant à 29 pouces. la première tranche répondant à une ligne de mercure. était de 12 toises. Mais la différence entre les logarithmes des nombres 348 et 347, étant de 1250, il se trouve justement que cette différence exprime l'épaisseur de cette première tranche, ou la hauteur

manu Co

de la seconde station au-dessus du niveau de la mer, en centièmes de toise: car en séparant les deux derniers chiffres du nombre 1250, on a 12 et 50 certièmes, ou 12 et demi , qui est cette hauteur exprimée en toises. Les différences des logatithmes peuvent donc donner directement les différences des hauteurs. Voici la méthode que l'On suit pour cela, batteurs. Voici la méthode que l'On suit pour cela.

S'il s'agit de déterminer la hauteur d'une montagne. on place au pied de la montagne ou dans le voisinage. un observateur muni d'un bon baromètre. On s'élève ensuite jusqu'au sommet, portant avec soi un autre baromètre, dont la marche ait été comparée auparavant à celle du premier et bien vérifiée. A une heure convenue, on observe les baromètres dans les deux stations, et l'on note avec soin les hauteurs observées. On réduit ensuite ces hauteurs en lignes : on cherche dans les tables des logarithmes, ceux qui répondent à ces deux nombres de lignes : on les retranche l'un de l'autre ; et si les logarithmes n'ont que cinq chiffres après la virgule, ou sépare sur la différence trouvée, le premier chiffre à droite; et l'on a ainsi la hauteur demandée, exprimée en toises et dixièmes de toise. On séparerait deux chiffes sur la droite, si les logarithmes avaient six chiffres après la virgule, et trois s'ils en avaient sept : les chiffres séparés seraient des centièmes de toise dans le premier cas, et des millièmes dans le second. Telle est en général la méthode pour trouver les hauteurs par le moyen du baromètre : mais il se présente ici quelques observations à faire.

§ 5.6., o Ce n'est qu'à une certaine température, que la première ligne d'abaissement dans le baromètre, répond à une élévation de 12½ toises, et par conséquent que les différences des logarithmes donnent directement les différences de niveau. M. Deluc avait trouvé que cette température était de 16½ degrés au thermomètre, dit de Réamur, et qu'il serait plus juste d'appeler le thermomètre de M. Deluc. Il est

reconnu aujourd'hui, que M. Deluc s'est trompé à cet égard; et que cette température est à très-peu près de 12 degrés au même thermomètre. Mais à un degré de chaleur plus grand ou plus petit, l'épaisseur de cette première tranche ne peut plus être la même, et les différences de niveau ne sont plus égales aux différences des logarithmes. Il est évident qu'une augmentation de chaleur en raréfiant l'air, doit donner à cette tranche une hauteur plus grande; et qu'un abaissement de température doit au contraire diminuer cette hauteur. Or, la dissérence ontre le logarithme de 348 et celui de 347, étant toujours de 1250, cette différence aura besoin d'être augmentée ou diminuée de quelque chose, pour donner l'épaisseur de la première tranche, selon que la température sera au-dessus ou au-dessous de 12 degrés. Il en sera de même de toutes les autres différences des logarithmes répondant à d'autres hauteurs du baromètre.

M. Deluc établit que pour chaque degré du thermomètre, au-dessus ou au-dessous du terme fixe, il faut augmenter ou diminuer la hauteur donnée par les logarithmes, de la 215.º partie de cette hauteur. Cette correction est plus exactement de zizo, pour chaque degré, dont la température moyenne de l'air diffère du douzième degré de la division de Réaumur. On trouve cette température moyenne, en ajoutant ensemble les températures observées aux deux extrémités de la tranche que l'on veut mesurer, et prenant la moitié de cette somme.

2.º Pour que la première tranche atmosphérique, qui doit répondre à une ligne de mercure, ait une épaisseur de 121 toises, il faut, comme on a dit, que la pression soit de 29 pouces, ou 348 lignes. Sous une pression moindre, cette épaisseur devient plus grande : mais aussi la différence des logarithmes devient proportionnellement plus grande; de sorte que la grandeur de la pression est ici une chose indifférente; et les logarithmes donneront toujours par leurs simples différences les véritables hauteurs, lorsque la température moyenne sera de 12 degrés, ou au moyen de la correction ci-dessus, lorsque cette température sera différente.

3.º La chaleur a aussi quelque influence sur la longueur de la colonne mercurielle, contenue dans le baromètre. Le mercure en s'échauffant perd de sa gravité spécifique, et la colonne s'allonge. Le contraire a lien, lorsqu'il se refroidit. M. Deluc a oncore trouvé, que du terme de la glace fondante à celui de l'eau bouillante, une colonne de mercure de 27 pouces s'allongeait de 6 lignes. C'est 35 m de ligne pour chaque degré du thermomètre. Une colonne plus longue ou plus courte, augmenterait proportionnellement plus ou moins. En preuant donc pour température fixe celle de 12 degrés au thermomètre de Réaumur, et pour pression constante celle de 27 pouces, il faudra en observant la hauteur du baromètre à chaque station, ajouter ou retrancher à cette hauteur, autant de fois 25.00 de ligne, que la température du baromètre aura de degrés au-dessous, ou au-dessus de la température fixe; en avant d'ailleurs égard à la grandeur de la pression. L'exemple suivant servira à éclaircir ce qu'il peut encore y avoir d'obscur ici.

\$5.7. Supposons qu'à l'endroit le plus has, le baromètre se tienne à 28 pouces, et que la température y soit de 17 degrés. Sa hauteur véritable ramence à 12 degrés, serait donc moindre de ‡&s, ou de fa de ligne, si la pression s'était trouvée de 27 pouces s'aeulement : mais une colonne de 28 pouces à du éprouver un allongement plus considérable par le même degré de chaleur. On trouvera cette quantité en multipliant 1, par s'i, ee qui donue ici 7 fa., c'est donc de ½, a de ligne, qu'il faut diminuer la hauteur observée au point le plus bas. Si l'on suppose ensuite qu'au point le plus bes. Si l'on suppose ensuite qu'au point le plus bes chevé le baromètre se tenait à qu'au point le plus elevé le baromètre se tenait à

21 pouces, et que sa température était de 6 degrés seulement; il faudra augmenter cette hauteur, pour la ramener à la température fixe, de 18.41 ou 26.41 de ligne, multipliés par 14, ce qui donne 20.00 ou un peu plus de f de ligne. Les deux hauteurs du baromètre, telles quelles auraient été par la température convenue de 12 degnés, sont donc, l'une de 27 pouces 11 lignes et He, et l'autre de 21 pouces o lignes et # : ou la première de 335 H., lignes, et la seconde de 252 lignes. Cherchant les logarithmes de ces deux nombres, on trouve 525836 pour l'un, et 401969 pour l'autre. La différence 1238,7, donne 1238 toises et 47 centièmes, pour la quantité dont la seconde station est élevée au-dessus de la première, saus égard à la température de l'air. Maintenant si l'on suppose que cette température a été de même dans les deux stations, de 17 degrés, et de 6; on ajoutera ces deux nombres, et prenant la moitié de leur somme, on aura 115 pour la température moyenne de la tranche mesurée. Il faudra donc ôter de la hauteur trouvée, la moitié de la 212.º partie de cette même hauteur; ce qui la réduira à 1235,55 toises. Cet exemple suffit pour faire voir, comment l'on doit se conduire dans tous les cas semblables. (d)

 $x = 18595 \left(1 + \frac{T+r}{\delta\omega}\right) \log \left\{\frac{H}{h + \frac{h(T-r)}{\delta\omega}}\right\}$ 

se et la hanteur cherches; T et i sont les températures de l'air dans les deux stations; T et i' celles du mercure dans le bormètre; H et la hauteur du boromètre au point le plus bas; à celle observée au point le plus bau. Le nombre : 8359 et un nombre constant, qui exprime des mitres. Ainsi en faisant usage de cette formule, la hauteur demande se trouve exprimé en meutres de cette especa. Les températures sont prises au thermomètre consignade, ou dividé on top partie de la glace fondante a l'esta souillante.

<sup>(</sup>d) Les règles à suivre pour avoir les hauteurs au moyen du baromètre, sont renfermées dans la formule suivante, qui est due au célèbre Laplace.

C'est vers le milieu du jour, qu'il faut faire les observations du baromètre, pour déterminer avec plus d'exactitude les hauteurs des montagnes; au lever du soleil, les résultats seraient irrégulièrement trop grands, et le soir ils seraient trop petits.

Telle est la règle générale, et les corrections qu'il faut lui appliquer, pour trouver la hauteur verticale d'une montagne, au moyen du baromètre. On a fait l'application de cette méthode à un assez grand nombre de points, dont on avait mesuré l'élévation par des moyens géométriques; et dans toutes ces applications, l'observation du baromètre a donné à peu de chose près, le même résultat que l'opération géométrique. On peut donc employer avec confiance le baromètre

Si l'an veut faire l'application de la formule à l'exemple apporté dians le texte, au trouver d'about  $T+z=3\varepsilon_1$  è par conséquent 18393 (+  $\frac{T_0+v}{1}$ ) = 1944. La hauteur H est de 336 lignes, et  $\lambda$  de 252. Les températures du mercre ayant été apposées les nirimes que celles de l'air, T-t' vant  $13\varepsilon_1$  et  $\lambda^{-1}$   $\frac{T_0}{2}$   $\frac{T_0}{2}$  . Si l'air de 254, d'air de 254, d'air d'air

La formule rapportée à la toise de France, et aux degrés de Réaumur, est

$$x = 9457 \left( t + \frac{T+t}{424} \right) \log \left\{ \frac{H}{h + \frac{h(T-t)}{4250}} \right\}$$

La formule ci-dessus a été considérablement perfectionnée par son illustre auteur. Il y a fait entrer en considération les variations de la peranteur dépendante de la latitude et de l'élévation au-dessus du niveau de la mer. Elle est donc à présent :

 $\pi = 18393^{\text{mar.}} (1 + 0,002845, \text{ cos. z.L}) \left(1 + 2 \frac{(i+i')}{1000}\right) \left[(1 + \frac{i'}{4})\right]$  log.  $\frac{h}{h} + \frac{\pi}{4}$ , 0,868589], Lest la latidude;  $i \in I'$  sont les températures dans les deux stations;  $h \in h'$  les hanteurs corrigées du baromètre; a le ravon de la lettre exprimé en mètres. On mettra pour dans les

a le rayon de la terre éxprimé en mètres. On mettra pour x dans le second membre, la bauteur approchée, ou la valeur qu'on obtient en égalant à zéro le premier membre.

D. San Corel

à cet usage, pourvu qu'il soit construit avec le soin convenable. Quand il n'est question que de hauteurs médiocros, et d'un à-peu-près, on peut lorsque la température moyenne ne s'éloigne pas beaucoup de 12 degrés, et que la hauteur du mercure au point le plus bas, est aux environs de 27 pouces et trois quarts; compter treize toises, pour chaque ligne dont le baromètre est descendu. Si l'on veut plus de précision, onfera usage des logarithmes, et de la correction indiquée.

§ 58. C'est par le moyen du baromètre, et en suivant la même méthode, que l'on trouve l'élévation d'un pays, d'une ville au-dessus du niveau de la mer. Par des observations répétées pendant un temps plus ou moins long, on détermine quelle est la hauteur moyenne du baromètre dans ce pays, ou dans cette ville. On sait aussi quelle est sa hauteur moyenne au bord de la mer. La différence des logarithmes de ces deux hauteurs exprimées en lignes, donnera la différence de niveau. C'est ainsi qu'on a tronvé que Paris était élevé de 15,9 toises on 34 mêtres, au-dessus de l'Océan; et Lyon de 76 toises ou 148 mètres au-dessus de la Méditéranée. La hauteur movenne du baromètre au bord de la mer est de 28 pouces 2 lignes et 2 dixièmes (763 millimètres): elle est à Lyon de 27 pouces 8 lignes et 3 dixièmes (748 millimètres); et à Paris de 28 pouces o lignes 8 dixièmes ( 760 millimètres. ) ( Note 11.º )

#### CHAPITRE VI.

Des altérations qu'éprouve l'équilibre de l'air par l'inégale température de ses différentes parties.

Lorsou'on a recherché qu'elles étaient les densités des différentes couches de l'atmosphère, on a supposé tacitement que la température était la même sur toute sa hauteur. Or, c'est ce qui n'est pas. L'observation nous a appris, que la chaleur diminue à mesure qu'on s'élève au-dessus du niveau de la mer; et c'est sans doute pour cette raison, que le sommet des hautes montagnes est dans toutes les saisons. et. dans tous les climats, convert de neiges et de glace. une colonne d'air n'a donc pas la même température sur tous les points de sa hauteur : la chaleur y diminue graduellement de bas eu haut, et suivant une loi qui ne nous est pas connue. Mais comme la charge dimiuue aussi dans le même seus, il suit que dans l'état de repos et d'équilibre, 'les tranches les plus basses sont aussi toujours celles qui ont le plus de densité, quoiqu'elles soient pénétrées de plus de chaleur. Néanmoins cette inégalité de température doit un peu déranger la loi des densités.

§ 50. Lorsque l'action du soleil, ou le concours de quelque circoustance particulière, vient à dilater les couches intérieures de l'air, de manière à les rendre plus légères que les couches supérieures, alors l'équilibre est ro, pu : le repos ne jeut plus avoir lieu; et l'air plu léger, parce qu'il est plus chaud, s'élève, tands une l'air plus froid et plus pesant desceud vers la terre; comme ou a vu dans une expérience rapportée ci-desus, le vin monter au

travers de l'eau, et l'eau descendre pour prendre la place du viu. On voit un effet semblable, loraqu'on plonge au milieu de l'eau froide, une fiole de verro mince, pleine d'une cau très-chaude, et qu'on a cu soin de teiudre de quelque couleur, pour pouvoir la distinguer de l'eau environnante. On remarque facilement que l'eau cliaude monte au travers de l'eau, froide, comme plus légère, et qu'elle vient s'établir à la surface du vase, tands que l'eau froide descend dans la fiole, et vient prendre la place de la première, La transmisoin de la chialeur ne se fait pas assez promptement dans l'eau, pour établir dans ce fluide une densité uniforme ; et les parties dout la température est inégale, demeurent assez long-temps séparées, et sans se méder intimément.

La même chose a lieu pour l'air : celui qui est chaud se mêle difficilement avec celui qui est froid. Il s'élève au travers de celui-ci, sans lui communiquer beaucoup de sa chaleur; et l'autre descend au travers de l'air chaud, sans s'échauffer sensiblement. Ces mouvemens opposés de l'air arrivent fréquemment dans l'atmosphère : mais nous en sommes tous les jours témoins dans les cheminées de nos appartemens. L'air chaud s'élève continuellement par le tuyau, et l'air froid accourt sans cesse vers le foyer, pénétrant par toutes les ouvertures qu'il peut trouver. Si le tuyau de la cheminée a beaucoup de largeur, et que l'air extérieur ait d'ailleurs un difficile accès dans l'appartement, il s'établit dans ce tuyau un double courant, d'un air chaud, qui monte par le milieu, et d'un air froid qui descend par les côtés. La chaleur détruit donc l'équilibre de l'air, en changeant le rapport des densités de ses différentes couches; le refroidissement produit le même effet en sens contraire.

§60. On a su profiter de cette tendance sonoter, que la chaleur communique à l'air, pour, pröduire divers effets utiles. 1.º On renouvelle l'air dans les lieux bas et fermés, en établissant à leur ouverture supérieure un foyer garai d'un tuyau vertical qui descend jusque vers le fond. On allume du feu dans ce foyer: l'air supérieur s'élève, et celui du tuyau monte pour prendre sa place, tandis que l'air extérieur descend tout autour du tuyau pour remplacer celui-ci.

La chaleur naturelle produite par une réunion de personnes, fait aussi prendre à l'air un mouvement ascensionnel. C'est pour cette raison qu'on établit des dômes, des soupiraux, dans les salles où doivent être rassemblées un grand nombre de personnes. Si . dans un lieu pareil, on place à la partie la plus élevée d'une fenêtre, un moulinet, ou uue espèce de ventilateur (fig. 46.4), composé de plusieurs plans triangulaires rassemblés en forme de roue, posés obliquement, et en recouvrement les uns sur les autres, et séparés par un petit intervalle, on verra ce ventilateur tourner avec une grande rapidité, lorsque beaucoup de personnes seront réunies dans ce lieu. L'air échauffé, qui s'élème toujours comme plus léger, s'échappera au-dehors par les petits passages existans entre les lames obliques du ventilateur, et lui communiquera aiusi un mouvement de rotation oni agitera l'air intérieur et l'entrainera avec encore plus de facilité. On connaît cette espèce de tournebroche qui se place dans l'intérieur des tuvaux de cheminée, et qu'on appelle tourne - broche à fumée. Ce n'est point la fumée qui est la cause de son mouvement, mais l'air échauffé qui se meut de bas en haut avec beaucoup de rapidité.

2.º M. Montgolfer a imagine le premier d'employer la même actiou du feu sur l'air, pour élever dans l'atmosphère des masses très-pesantes, et fournir à l'homme le moyen d'entreprendre des voyages au travers des airs. Il était connu depuis long-temps que l'air échauffé tend à monter, et qu'il moute ea effet lorsqu'il eu a la liberté. On savait pareillement que l'effort qu'il fait pour s'élever est d'autant plus

grand, qu'il est plus fortement chauffé, Mais M. Montgolfier apperçut le premier, que si cet air claud et raréfié par la chaleur était renfermé dans une enveloppe, cette enveloppe et tout ce qu'on y attacherait, seraient enlevés, pourvu que le poids de tout l'appareil fut inférieur à la force ascensionnelle de cet air. C'est ce qu'il obtint en effet dans ses premiers essais, et ce qu'il obtint en effet dans ses premiers essais, et ce qu'il exécuta en grand à Lyon en 1785. Mais l'on reviendra par la suite sur cet objet intéressant, et sur cette brillante et fameuse expérience.

3.º M. Jeandeau, de Genève, a essayé de tirer un autre parti de la propriété qu'on a reconnue à l'air, de se dilater très-promptement par la chaleur, et de se condenser de même par le froid. Quoique son invention soit moins intimément liée avec notre sujet, et qu'elle m'ait pas eu d'ailleurs le succès qu'elle semblait promettre, je pense néamoins que d'elle semblait promettre, je pense néamoins que

c'est ici le lieu d'en dire un mot.

§ 61. La chaleur raréfie l'air; mais la flamme le chasse de tout l'espace qu'elle occupe elle-même. Concevons donc une capacité sphérique, ou à-peu-près (fig. 47.\*), portant dans sa partie inférieure un cylindre vertical cd, ouvert à ses deux bouts, et plongeant dans l'eau d'une cuve. Ou'un réchaud e soit établi au milieu de cette capacité, et que deux ouvertures y soient pratiquées, l'une au sommet en f, et l'autre sur le côté en g, fermant toutes les deux par des soupapes qui s'ouvrent de dedans en dehors. Si les soupapes étant ouvertes, on allume dans le réchaud des matières qui fassent beaucoup de flamme, sur-le-champ l'air dilaté s'échappera, et il ne restera dans l'appareil qu'une partie de celui qui y était d'abord. Supposons maintenant que les soupapes se ferment, la flamme s'éteindra à l'instant; l'air dilaté se condensera en se refroidissant : une injection d'eau froide pourra même accélérer cette condensation. Il se fera donc un vide dans le vase, et l'air extérieur exercera sur toute

la surface du vaisseau un effort, dont l'effet serait d'écraser la machine, si on ne lui donnait pas une solidité suffisante. D'ailleurs, comme la partie inférieure de l'appareil est ouverte, et communique avec l'eau par le moyen du cyliudre cd, l'eau sera poussée dans le vase par la pression de l'atmosphère, et elle s'y élèvera jusqu'à une hauteur telle, que la réaction de l'air intérieur, plus le poids de la colonne d'eau, élevée, soient en équilibre avec la pression de l'air atmosphérique. Si le tuyan n'a pas trop de longueur. le vase recevra lui-même une certaine quantité d'eau qui se répandra dans l'intérieur, et dont le poids s'ajoutera au poids de l'appareil. Le vase ab étant donc suspendu à l'extrémité d'un levier lk, mobile sur le milieu de sa longueur, il descendra avec toute la force que peut lui communiquer cette augmentation de poids, et il pourra soulever aiusi une masse, plus ou moins pesante attachée à l'autre extrémité du levier.

Maintenant, si l'on conçoit que les soupapes s'ouvrent an moment où la machine est arrivée au point le plus bas. l'eau qui était entrée retombera sur-lechamp; l'air remplira de nouveau la capacité du vase, et l'appareil remontera par l'action du contrepoids. Si le mouvement est assez prompt, et qu'il reste dans les matières combustibles assez de chaleur, le feu se rallumera, et les choses recommenceront dans le même ordre. L'on pourra douc, par ce moyen, communiquer à une certaine masse un mouvement alternatif en deux sens opposés. Cette invention de M. Jeandeau n'est pourtant encore qu'un essai dout il ne paraît p.s qu'on puisse aisément faire quelque application utile. D'autres physiciens ont également cherché à tirer parti de la force que l'air développe au moment où on lui applique un haut degré de chaleur. Leurs tentatives ont été suivies d'un succès, qui a obtenu, l'approbation de l'Institut de France. Il n'est pas de notre objet d'entrer dans de plus grands détails à cet égard.

#### CHAPITRE VII.

Des pompes les plus usitées.

§ 62. Les pompes sont des machines à clever l'eau, Comme ce fluide est sans cesse nécessaire pour nos besoins, on a imaginéun assez grand nombre de moyena pour le tirer des réservoirs, où il est naturellement contenu, et le porter jusqu'aux lieux où sa prèsence nous est nécessaire. Ces inventions sont généralement désignées sous le nom de pompes. Les pompes, comme machines, semblent d'abord appartenir à l'hydrodynamique: mais comme nous les considérons ici principalement sous le rapport de l'équilibre, c'est dans ette première partie qu'elles se trouveront plus naturellement placées.

Il y a plusieurs espèces de pompes : Pompes élévatoires , pompes aspirantes , pompes foulantes, à double corps, etc. Nous décrirons ici successivement, celles qui nous paraitront mériter plus d'attention.

Les pompes sont généralement composées, 1.º d'un cylindre creux de métal AB (fig. 48, 5.0., 5.5.), qu'en appelle le corps de pompe; 2.º d'un bouchou mobile pq, appelé le piston, qui doit remplir le diamètre intérieur du cylindre, et qui peut en parcourir la longueur; 3.º de deux tinyaux, dont l'un EF établit la communication entre l'eau du réservoir et le corps de pompes, et l'autre GK sert à porter l'eau à sa destination; 4.º deux soipapes, 1.0, qui sont de petites portes s'ouyrant dans un sens, et retembant dans l'autre sens par leur propre poids. Toutes ces pièces ne se trouvent pas dans toute sorte de pompes, et il y a des pompes qui en cut d'autres. On a uras et il y a des pompes qui en cut d'autres. On a uras et il y a des pompes qui en cut d'autres. On a uras

94

soin de le faire remarquer, à mesure que l'occasion se présentera.

§ 63. 1.º Pompes élévatoires. Soit un cylindre ou corps de pompe AB (fig. 48.º) entièrement plongé dans l'eau; et concevons qu'au moyen d'une espèce d'étrier TR, on puisse communiquer au piston pq un mouvement alternatif de haut en bas : si le piston est percé à son centre d'une ouverture garnie d'une soupape I, qui se lève de bas en haut, il est facile de voir qu'au moment où le piston descendra, il passera par cette ouverture une colonue d'eau qui s'élèvera au niveau de celle du réservoir, ou du puits MN, et se mettra ainsi en équilibre avec l'eau environnante. La soupape se fermant eusuite par son propre poids, l'eau qui est au dessus sera soulevée lorsque le piston remontera, et elle passera dans le tuyau montant GK, en ouvrant une autre soupape, O, placée à l'origine de ce tuyau : celle-ci permet aussi à l'eau de monter ; mais elle s'oppose de même à son retour. En abaissant de nouveau le piston, il passera une seconde colonne d'eau, qui sera ensuite poussée, comme la première, dans le tuyau montant, pendant la levée du piston. Cet effet se répétera durant tout le temps que le piston sera en jeu, et la colonne d'eau élevée augmentera de plus en plus.

Il est visible qu'avec une pompe de cette espèce, on pourra potter l'eau à telle hauteur qu'on voudra rien ne peut limiter ici cette hauteur, que la force de l'agent qu'on est dans le cas d'employer. En effet, cet agent est évidemment obligé, quand le piston remonte, et que la so.pape O est par conséquent ouverte, de soulever toute la colonne d'eau qui est au-dessus de ce piston. Or, les principes étails cidessus nous appreunent que, quel que soit le diamètre du tuyau montant, C'est toujoura d'après celui du piston qui sert de base à la colonne fluide, et d'après la hauteur, verticale de cette colonne, qu'il faut mesurer la charge à souteuir. Si le piston a, par

exemple, 3 pouces (8 centimètres) de diamètre, et que l'eau soit parvenue à 50 pieds (16 ; mètres) de hauteur, il faudra que l'agent soit capable de souteuir, ou plutôt de mettre en mouvement une colonne d'eau de 8 centimètres de grosseur, et de 1625 centimètres de hauteur. Or, le centimètre cube d'eau pesaut un gramme, le poids de cette colonne est de plus de 81 kilogrammes. Telle est la masse qui, dans ce cas, doit être soutenue. Mais pour la mettre en mouvement et surmonter son inertie, ainsi que la résistance du frottement, la force nécessaire devra être beaucoup plus considérable. On ne gagne rien du côté de la force, en faisant le tuvau montant d'un diamètre plus petit que le corps de pompe : mais par ce moyen on diminue beaucoup les frais de construction, et on se procure l'avantage de communiquer à l'eau une plus grande vîtesse; ce qui est utile dans bien des circonstances.

\$66. Dans les pompes qu'on vient de décrire, l'agent n'a ancun effort à faire quand le piston descend, puisque l'eau supérieure repose alors sur la soupape O, qui est fermée pendant ce temps - là, et que la pression de l'eau environnante soulève toute seule la soupape I, pour faire passer l'eau dans le corps de pompe. Le jeu de la pompe élévatoire est donc partagé en deux temps, l'un pendant lequel l'eau est soulevée, et l'agent obligé à un effort plus ou moins grand, et l'autre pendant lequel il se repose, pour ainsi dire, et oi l'eau reste sans mouvement. Le service de cette pompe est donc aussi alternatif, et elle ne peut fournir de l'eau que par intermittent.

Pour obtenit un produit continu avec cette pompe, comme avec les autres, on a eu recours à un artifice fort ingénieux, et qui paraît dù M. Belidor. Au lieu de faire passer l'eau de suite dans le tuyau montant, on la fait arriver d'abord dans une capacité de (fig. 49.5) pleine d'air, et traversée dans sa partie supérieure par ce tuyau, qui saille en dedais d'une propérieure par ce tuyau, qui saille en dedais d'une

certaine quantité, comme on le voit dans la figures L'air de ce réservoir n'a plus aucune communication avec l'air extérieur, sitôt que l'eau a atteint le bout inférieur de ce tuyau : mais à mesure que la quantité d'eau augmente dans ce réservoir, l'air qui est audessus se trouve comprimé de plus en plus; et enfin la force de son ressort devient capable de pousser l'eau dans le tuyau montant. Cette force élastique ne se déploie que successivement; et pendant que l'agent se repose, et que le piston descend, elle continue de pousser l'eau et de la faire sortir par l'extrémité supérieure du tuyau. Ce mécanisme, comme il est évident, ne peut augmenter le produit de la pompe : il ne fait que répandre sur un temps plus long la sortie de la même quantité d'eau ; mais il sert à rendre égal et continu un écoulement qui, sans cela. aurait été inégal et intermittent. La capacité ab, où l'air se trouve emprisonné, s'appelle un réservoir d'air. On l'a appliqué à presque toutes les pompes.

Les pompes élévatoires, telles qu'on vient de les décrire, sont d'une assez grande simplicité; et il est facile de voir, d'après leur construction, qu'elles ne peuvent jamais manquer leur effet. Mais il n'est pas toujours possible de placer le corps de pompe dans l'eau même du puits : la plupart du temps il doit être placé à quelque hauteur au-dessus; et alors la pompe ne peut plus être simplement élévatoire, et elle ne peut le devenir, que lorsque l'eau est parvenue jusqu'au piston. Voyons comment on peut l'élever jusque là.

\$ 65. 2.º Pompes aspirantes. Soit encore un corps de pompe AB (fig. 50.°) placé à quelque hauteur audessus d'un puits CD, avec lequel il communique au moven d'un tuyau descendant EF. Le tuyau est garni d'une soupape I, et le piston est encore percé , suivant sa longueur, d'une ouverture qui se ferme également par une soupape O. La première chose à faire dans une pompe ainsi placée, c'est de faire parvenir l'eau

jusqu'à la base du piston. Pour obtenir cet effet, on a imaginé de se servir du poids de l'atmosphère, et de chasser l'air qui est au-dessous du piston et qui remplit le tuyau EF, par des raréfactions et des condensations alternatives; et voici de quelle manière.

Supposons d'abord que le piston soit placé en F (fig. 51.º) auprès de la surface de l'eau, et qu'il soit tiré de bas en haut, suivant FE; il est certain que l'eau le suivra et s'élèvera avec lui de plus en plus, sans l'abandonner, pourvu que son élévation n'excède pas 10 ou 11 mêtres, suivant l'état de l'atmosphère. C'est la pression de l'air qui pousse l'eau à la suite du piston. Toutes les colonnes de liqueur que l'on peut concevoir dans le puits CD, sont toutes chargées du poids d'une colonue d'air équivalente à 11 mètres d'eau : celle-là seule qui répond à l'onverture inférieure du tuyau, se trouve déchargée de cette pression, lorsque le piston se meut de bas en haut. Elle doit donc s'élever pour l'équilibre; et l'on voit en même temps qu'elle ne doit s'arrêter qu'à une hauteur de 32 pieds environ, ou près de 11 mètres.

A mesure que l'eau monte dans ce tuyau, l'effort qu'il faut employer pour faire marcher le pistoa augmente de plus en plus. Dans le commencement, l'on n'a à vaincre que la résistance qui vient du frot-tement: l'air qui pèse au-dessus du piston, est contrebalancé par celul qui presse la surface de l'eau. Mais à proportion que la force de celui-ci s'emploie à soutenir une colonne d'eau plus longue, le poids ou la pression du premier se fait sentri davantage sur la tête du piston; au point que si la hauteur de l'eau était de 11 métres, alors, pour élever davantage le piston, il flaudcait surmonter tout le poids de l'air supérieur, ou, ce qui est la même chose, celui d'une colonne d'eau de 11 mêtres de longueur.

. Dans la supposition qu'on vieut de faire, l'eau arriverait de suite et par un seul coup de piston, à la hauteur demandée, pourvu qu'elle fit moindre que 71 mètres. Mais les choese ne peuvent pas être ainsi : il serait trop difficile d'avoir un cylindre d'une suffisante longueur: on ne peut pas donner au piston une marche aussi étendue. Ce n'est donc que peu à peu, et successivement, que l'on peut faire arriver l'eau à la hauteur requise.

6 66. Supposons donc toujours le piston au point le plus bas de sa marche, en A, par exemple (fig. 50.0), et élevé de trois ou quatre mètres au dessus de l'eau, avant au-dessous de lui un tuvau EF de cette longueur. rempli d'un air qu'il faut chasser, et qui est en équilibre avec l'air extérieur. Si l'on vient à élever le piston de A en B, l'air inférieur se répandant aussitôt dans un espace plus grand que celui qu'il occupait. perdra de sa densité, et par conséquent de sa force. La colonne d'eau qui répond à l'orifice du tuvau. moins chargée que les autres, s'élèvera et passera dans ce tuyau, en soulevant la soupape I, que je suppose placée à son entrée; et elle y montera à une hauteur telle que son poids, joint à la force élastique de l'air compris entre l'eau et le piston, fasse équilibre à la pression atmosphérique. Cette élévation de l'eau dans le tuvau resserrera d'abord l'espace où l'air s'était étendu ; mais le piston , en descendant iusqu'en A, le diminuera encore bien davantage, vu que l'eau élevée ne peut plus rentrer dans le puits, la soupape étant retombée de suite par son propre poids. Cet air , réduit ainsi à un moindre volume , et devenu plus dense que l'air atmosphérique, se trouvera avoir une force suffisante pour soulever la soupape O placée au centre du piston, et une partie de cet air s'échappera au dehors : l'air restant rentrera en équilibre avec l'atmosphère, et reviendra ainsi à sa première densité.

Le premier coup de piston aura donc chassé une partie de l'air , et élevé une colonne d'eau d'une certaine longueur. En remontant le piston une seconde fois , l'air resté se dilatera de nouveau : une nouvelle quantité d'eau entrera dans le tuyau ; et lorsque le piston descendra, une seconde portion d'air s'échappera dans l'atmosphère. Le même effet se répétant à chaque fois, l'air qui remplissait l'espace EF se trouvera totalement chassé, et l'eau arrivera jusque dans l'intérieur du corps de pompe. Alors les choses se trouveront dans le même cas que précédemment ; c'est-à-dire que lorsque le piston descendra . l'eau passera au travers en ouvrant la soupape O, et viendra s'établir au-dessus; et quand le piston remontera, il soulèvera l'eau qui aura passé, en même temps que celle qui est dans le puits entrera dans le tuyau par la soupape I. La pompe deviendra donc élévatoire : auparavant elle était aspirante. Lorsque l'eau est élevée, comme on vient de l'expliquer, on dit qu'elle est élevée par aspiration.

Le temps nécessaire pour faire arriver l'eau jusqu'au corps de pompe dépend, 1.º de la distance de ce corps de pompe dépend, 1.º de la distance de ce corps de pompe à la surface de l'eau du puits: plus cette distance est grande, plus il faut de temps à l'eau pour la frauchit; 2.º de la capacité du tuyau d'aspiration: plus il scrat difincile de l'évacuer entièrement; 3.º de l'espace que le piscon parcourt dans sa marche: plus il fera de chemia en montant ou en descendant, plus l'air qui est au -dessons éprouvera de variation dans sa densité, et plutôt aussi il sera classé au dehors et remplacé par l'eau. Toutes ces considérations sont importantes, lorsqu'on veut établir une pompe asspirante de la company de la comportante pompe asspirante de la compositante.

rante.

§ 6.7. Il peut arriver dans une pompe aspirante, que Pecu s'arrête quelque part dans le tuyas E.F., et qu'ells refuse absolument de monter plus haut. On conçoit en effet que lorsque l'air intérieur restant ne peut pas, par l'abaissement du piston, acquérir une densité plus grande que celle de l'air extrieur, alors le premier nu peut plus sortir, et la pompe ne saurait.

produire son effet: mais cela n'arrive que lorsqu'elle a été mal construite, et que les parties en ont été

mal proportionnées.

On peut trouver une règle au moyen de laquelle la capacité du tuyan d'aspiration, le jeu du pisson, et sa distance au niveau du puits étaut donnés, on puisse juger si la pompe fera ou ne fera pas son effet. Bézout qui a traité cette question, a trouvé qu'en supposant la pompe et le tuyan d'aspiration de même grosseur, si le carré de la moitié de la plus grande hauteur du piston au-dessus du niveau, exprinée en mêtres, est plus grand que 11 fois le jeu du piston, il y a deux points ou l'eau peut s'arrèter. Dars le cas contraire, l'eau ne peut jamais cesser de monter à chaque coup de piston, jusqu'a ce qu'elle soit arrivée dans le corps de pompe (c). (Note 12-6)

Lorsqu'une pompe a le défaut dont il est ici question, et que l'eau s'artète dans son ascension, il faut ou augmenter la marche du piston, ou diminuer le diamètre du tuyau d'aspiration, ou placer le corps de pompe plus près de la surface de l'eau. Aiast un moyen plus simple et plus sur encore, consiste à placer la soupale 1, non au tiveau de l'eau, mais à la jonction du tuyau descendant avec le corps de pompe. Par-là il in'y aura que la portion d'air qui l

<sup>(</sup>c) Suit h Intervalle, supposé d'un diamètre (gal, entre le niveau dis puits, set la base du pièton, l'erquit est le plus déveix x celti qui este entre le soume de la lonne élevée, et le piston dans le même ces; à le jeud pièton de la lonne élevée, et le piston dans le même ces; à le jeud pièton de la lonne élevée, et le piston dans le même ces; à le jeud pièton de la lonne élevée, et le piston dans le même ces; à le jeud pièton de la lonne de l'au réant h, cette force, quand le piston est un plus haut, sera (-1). La hauteur de la le colonne de l'experiment de la le colonne de l'experiment de la lonne de l

TOL

a passé dans ce corps de pompe, qui soit condensée par l'abaissement du piston et elle le sera toujours assez, si le piston descend jusqu'à la soupage, pour s'échapper dans l'atmosphère. Quant à l'air qui est ai-dessous de cette soupage, il conservera le degré de raréfaction que la levée du piston lui a fait prendre; el l'eau qui a passé dans le uyau y demeurera, soutenue par la même force qui l'a elevée, au-dessus de son niveau. Au reste, cette pompe, sup-posée défectueuse, poursait encore servir telle qu'elle est, en commençant par remplir d'eau le tuyau d'assipiration, et se débarrassant aiusi de l'air qui s'oppose à l'élévation de l'eau.

§ 68. Le produit de la pompe aspirante se mesure, de mêmê que celui de la pompe élévatoire, par l'aire de la base du piston, l'espace qu'il parcourt dans l'un de ses mouvemens, et le nombre de coups qu'il frappe dans un temps connu. Il est évident qu'avec ces trois choses on déterminera toujours aisément la quantité d'eau que la pompe peut fournir, Le service de la pompe. aspirante est également intermittent, lorsqu'on n'y ioint pas un réservoir d'air. L'effort de la puissance s'évalue aussi de la même manière, avec cette différence, que lorsque le piston monte, elle est obligée de soutenir non-seulement le poids de l'eau qui est au-dessus de ce piston, mais encore le poids de celle qui est au-dessous, jusqu'au niveau du puits. En effet, cette dernière colonne est soutenue par la pression de l'atmosphère, dans le moment qu'on lève le piston, puisque la soupape inférieure est ouverte pendant ce temps-là : or, cette portion de sa force que l'air emploie pour cet effet, doit s'ajouter au poids de la colonne supérieure; car il ne peut plus alors faire équilibre. qu'à une partie de la pression qui s'exerce sur la tête dn piston. Ainsi, la charge de la puissance est toujours égale au poids total de la colonne d'eau, prise depuis le niveau du puits, jusqu'à son extremité supérieure. G 3

6 60. On a observé que le corps de pompé ne pouvait pas être placé à plus de 11 mètres au-dessus du réservoir. La raison en est que l'eau devant s'élever dans le tuyau d'aspiration par la seule pression de l'air atmosphérique, et cette pression n'étant guère équivalente qu'à nne colonne d'eau de cette hauteur, on ne peut pas prétendre que cette cause puisse porter l'eau à une hauteur plus grande. La distance du corps de pompe au réservoir doit même être presque toujours au-dessous de cette limite, parce que la pression de l'air est sujette à varier, et qu'elle est d'ailleurs plus petite, à proportion qu'on est plus élevé audessus du niveau de la mer. Au reste, la moindre hauteur du baromètre dans un lieu donné, fait toufours connaître quelle est la plus grande distance verticale, que l'on peut mettre entre la base du corps de pompe et le niveau du puits. Mais il convient que cette distance soit la moindre possible, tant pour assurer le succès de la pompe, que dans la crainte que l'air venant à s'insinuer par quelques gerçures dans le tuyau d'aspiration, elle ne se trouve, par cet accident, tout-à-fait hors de service.

§ 70. Quoique la pression de l'atmosphère ne puisse soutenir qu'une colonne d'eau continue de 11 mètres de hauteur, néanmoins cette pression peut porter à une hauteur beaucoup plus grande quelques portions successives de ce fluide. On raconte qu'un ferblantier de Séville, ignorant quelle était l'influence de l'air atmosphérique dans les pompes aspirantes, avait consitruit une pompe de cette espèce, au moyen de laquelle il prétendait élever l'eau par aspiration , jusqu'à une hauteur de 18 mètres. Dépité de voir qu'il ne pouvait en venir à bout, et que tous ses efforts étaient inutiles, il lança avec force son marteau, qui alla pat hasard frapper le tuyau d'aspiration, et y fit un trou. Mais voilà qu'à l'instant même, l'eau arriva à la hauteur désirée de 18 mètres, et où, jusque-là, il l'avait attendue vaiuement. Ce singulier résultat se répandit bien vîte; et l'on fut d'abord fort surpris de voir l'eau parvenir, par la seule pression de l'atmosphère, à a une hauteur de 18 mètres. Mais en y réfléchissant un peu, on apperçut bientôt la cause de ce phénomène, et l'on reconnut qu'il n'était nullement en opposition avec les principes de l'hydrostatique.

Supposons en effet que l'eau fût parvenue à 11 mètres dans le tuyau d'aspiration (fig. 52.e), et que le trou fait accidentellement à ce tuyau se soit trouvé: placé à trois mêtres au-dessus du niveau. A l'instant où l'air a pu s'introduire par cette ouverture, l'eau qui était au-dessous, a dù se précipiter dans le puits, et il n'est resté au-dessus qu'une colonne de 8 mètres. Mais comme la puissance de l'air est équivalente à 11 mètres d'eau, cette colonne de 8 mètres n'a pas pu faire équilibre à cette force : l'action de l'air a donc été supérieure, et elle a poussé l'eau subitement jusqu'à l'extrémité du tuyau. Ce n'est même pas à la hauteur de 18 mètres que cette colonne se serait arrêtée, si le tuyau eût eu plus de longueur : dans ce cas , comme il est facile de le comprendre, l'eau serait parvenue jusqu'à la hauteur où la pression de l'atmosphère ne peut plus soutenir que 8 mètres d'eau, c'est-à-dire, jusqu'à plus de 4000 mètres. Ceci, au reste, peut aisément se prouver au moyen de l'expérience suivante.

Expérience. Prenez un tuyau de verre (fig. 53.°) de centimètres environ de longueur, soellé par un bout, et portant sur le côté une petite ouverture a, qui doit être bouchée exactement avec un morcean de vessie. Rempisses le tuyau de mercure, et ren-versez-le dans une cuvette contenant aussi du mercure, comme pour l'expérience de Toricelli. la partie supérieure du tube se videra, et le fluide se soutiendra à la hauteur ordinaire de 75 à 76 centimètres. Mais si vous percez la vessie qui bouche l'ouverture latérale, à l'instaut le mercure qui est au-dessous du trou, tombera dans la cuvette, et selui qui est au-dessous du trou, tombera dans la cuvette, et selui qui est au-dessous

sera poussé avec force de bas en haut contre la voite du tube, et il pourra même arriver qu'il la brise. Cet effet est di évidenment à la force prépondérante de l'air atmosphérique, qui , n'ayant à soutenir qu'une colonne trop courte pour lui faire équilibre, la soulève avec plus ou moins de facilité, et la porterait jusqu'à la hauteur où cet équilibre pourrait exister. Remarquez que pour le succès de l'expérience, il convient que le diamètre intérieur du tuyau ne soit pas trop grand, et sur-tout que l'entrée de l'air soit aussi prompte et aussi brusque qu'il est possible.

Maintenant, pour en revenir à la pompe de Séville, si à l'endroit ou le trou avait été fait, on eut ajusté un bout de tuyau garni d'un robinet ; et qu'après avoir fait monter l'eau par aspiration jusqu'à 11 mètres, on eut ouvert le robinet : sur-le-champ la colonne fluide se serait divisée en deux, une partie serait retombée dans le puits, et l'autre scrait parvenue à 18 mètres de hauteur. Ensuite fermant le robinet, on aurait recommencé à pomper pour amener encore l'eau à 11 mètres; et ouvrant de nouveau le robinet, une nouvelle quantité d'eau serait encore parvenue à la hauteur demandée, et ainsi de suite. L'on aurait donc pu avoir l'eau à cette hauteur de 18 mètres, par le moven d'une pompe aspirante : mais le produit eût été interrompu par de longs intervalles de temps : on aurait eu alternativement un peu d'eau et beaucoup d'air ; et de plus, il aurait fallu un mécanisme particulier pour ouvrir et fermer le robinet à propus.

Expérience. Pour imiter l'effet de la pompe de Séville, ou a imaginé l'appareil suivant. AB (fig. 54.°) est un tuyau de verre sumonné d'un globe de même matière: la partie inférieure du tuyau est recourbée, et se termine par un ajutage fort délié CD. Cet ajutage est lui-même renfermé dans un autre globe de verre, qui porte dans sa partie supérieure un tuyau de petit diametre EFG, lequel moute en serpentant

105

et formant divers replis, et s'élève au-dessus du globe supérieur, où il vient enfin se terminer. On introduit de l'eau colorée dans cet appareil par l'ouverture H; et comme le globe LK est soudé en C avec l'ajutage CD, l'eau se rend par le tuyau AB dans le globe MN. Lorsque celui-ci, et une partie du tuyau sont pleins, on renverse le tout, et l'on bouche l'ouverture H; l'eau jaillit alors par l'ajutage CD, et retombe dans le globe LK : mais le jet parvenant jusqu'à l'entrée du tuyau EFG, et l'air du globe LK qui est chassé par l'eau, étant obligé d'enfiler ce même tuyau pour se rendre dans le globe supérieur qui se vide, il arrive que cet air emporte avec lui quelques parcelles d'eau qui interrompent sa continuité, et parviennent aussi dans le globe MN. Le mouvement de toutes ces petites gouttes d'eau, qui serpentent et circulent rapidement dans le tuyau EFG, offre aux yeux un spectacle anusant et curieux. Cependant le globe inférieur se remplit, et l'effet cesse lorsque l'eau a atteint l'entrée du tuyau ascendant. On voit dans cette petite machine de physique, à laquelle on a donné le nom de fontaine de circulation, l'eau s'élever au-dessus de sa source en M, mais par le moyen d'une colonne mixte, composée d'eau et d'air.

§ 71.5. Pompes foulantes. Dans l'espèce de pompes dont il est ici question, et qu'ou voit daus la fig. 55.5, le piston p q n'est point percé à son centre, comme dans les précédentes : mais il est entièrement solide, et ne doit point livrer passage à l'eau. Un tuyan GK, fixè latéralement vers la partie inférieure du corps de pompe, s'élève verticalement, et sert λ porter l'ea à sa destination. Une soupape O est placée à la naissance de ce tuyau, et permet à l'eau d'y pénêtre, en loi interdisant le retour. Si la pompe est placée dans l'eau même du puits, le fluide entre dans le corps de pompe au moment où l'on lève le piston; et ne pouvant refluer dans le pouts à cause de la soupape I qui est au d-dessous, il est forcé, lorsque

le piston descend, de passer dans le tuyau GK, et de s'y élever de plus en plus, à mesure qu'on réitère les coups de piston. L'eau est donc poussée ou foulée, comme on dit, à chaque fois que le piston descend ; et ce qui la force de s'élever, c'est la pression qu'elle

éprouve dans cette manière d'agir.

Si le corps de pompe est placé à quelque hauteur au-dessus du puits, alors la pompe doit commencer par aspirer: elle ne peut devenir foulante, que lorsque l'eau est arrivée à la base du piston. Par conséquent on doit lui appliquer dans ce cas tout ce qui a été dit de la pompe aspirante; c'est-à-dire, que la distance du corps de pompe au niveau du puits doit tonjours être moindre que 11 mètres, et que le jeut du piston, et la capacité du tuyau d'aspiration doivent être réglés de manière, que l'eau puisse toujours arriver jusqu'au corps de pompe, et dans le moindre temps possible.

Dans la pompe élévatoire, l'eau ne monte que pendant la levée du piston : dans la pompe foulaute, c'est pendant la baisse du piston que l'eau s'élève. Il y a done encore ici pour la puissance, action et repos alternativement. Cependant quand le corps de pompe est à quelque distance du niveau, la puissance agit continuellement. En effet lorsque le piston monte, la soupape I du tuyau d'aspiration s'ouvre, et l'eau suit le mouvement du piston. Cette eau est soutenue alors par la pression atmosphérique : c'est donc à cette pression, que la puissance doit faire équilibre . pendant ce temps-là; ou si l'on veut, elle est obligée de soutenir alors le poids de toute la colonne, qui est au-dessous du piston. Lorsqu'au contraire celui-ci descend, c'est la colonne qui est dans le tuvau montant. que la puissance est chargée de soutenir et de mouvoir. L'effort de la puissance est donc partagé en deux temps ; tandis que dans les autres pompes dont on a parlé, l'effort se fait tout-à-la-fois.

Il ne peut y avoir dans la pompe foulante, comme dans la pompe élévatoire, d'autre limite pour la hauteur où l'eau peut parvenir, que la grandeur de l'effort dont est capable l'agent que l'on emploie. Il est clair que cet agent doit à chaque instant être en état de mettre en mouvement une colonne d'eau, de même diamètre que le piston, et d'une hauteur égale à l'intervalle compris entre la base de ce piston et lo sommet de la colonne.

Il est/acile, comme on a dit, d'avoir le produit d'une pompe, dont le diamètre, la marche et la vitesse du piston sont connus. Si l'on suppose, par exemple, que le diamètre du piston soit de 11 centimètres ou 40 pouces, et qu'il monte et descende en 2 secondes de temps: la pompe fournira par seconde, un cylindre d'eau de 11 centimètres de grosseur sur 22 de hauteur, ce qui fait 2000 centimètres cubes, ou 100 pouces cubes et derni dont le poids est égal à 2 kilogrammes et près d'un disciène, ou un peu plus de 4 livres: c'est encore un peu plus de deux pintes par secondes.

Si l'on veut connaître la vitesee de l'eœu sortante, la chose sera facile, pourvu qu'on ait le diamètre du tuyau à son extrémité supérieure. Supposons ce diamètre quatre fois plus petit que celui du piston; l'aire de l'osifice sera donc ré fois moindre que la base de ce piston, et comme celui ci parcourt 44 centimètres, la colonne d'ean qui sortira dans deux secondes de temps, aura 704 centimètres de longueur. L'eau séra donc lancée avec neu vitesse de 552 centimètres par seconde. Il est aisé de faire les mêmes calculs sur telles données qu'on youdra.

Marine in Circust

### CHAPITRE VIII.

De quelques autres espèces de pompes.

Les pompes qu'on vient de décrire, sont les machines les plus usitées pour élever l'eau, qui doit servir à mos besoins journaliers. Afin d'en reudre le, service plus facile et plus avantageur, on s'est attaché à perfectionner ces machines par différentes inventions, qui n'out pas toutes été également heureuses, et qu'il faut néanmoins que nous lassions connaître ici, avec celles qui ont mirité d'être adoptées; parce qu'elles renterment des idées, qui peuvent être utiles dans quelques circonstauces.

§ 72. 1.º Le produit d'une pompe est naturellement intermittent : on l'a rendu continuel par le moyeu d'une chambre d'air. Mais la quautité d'eau fournie n'est pas pour cela plus considérable; et comme la dépense est distribuée sur un temps double, la vitesse de l'eau à sa sortie se trouve diminuée dans le même rapport. Or, il importe quelquefois que ce fluide soit poussé avec toute la force, que l'agent peut lui communiquer. Pour obtenir donc un produit plus abondant, et poussé avec plus de vitesse, on a intaginé d'assembler deux corps de pompe, et de les disposer de manière qu'une de ces pompes fut toujours agissante, pendant que l'autre était dans l'inaction. L'un des pistous descend donc, tandis que l'autre monte : ce qui donne bien à la puissance une peine double, mais qui fournit aussi une double quantité d'eau dans le même temps. L'eau sans cesse foulée ou élevée par les deux pompes, se réunit dans un même tuyan montant; de façon que le jet est à-peu-près sans interruption, et que l'eau a toute la vîtesse que la puissance peut lui imprimer. J'ai dit à-peu-près, parce qu'il y a

toujours un petit intervalle de temps perdu, quaud le nouvoment change de direct on : mais l'on peut reudre nulle cette petite interruption, par le moyen d'un réservoir d'air. Cette espèce de pompe, qui s'appelle pompe à double corps, ou pompe à incendies, se voit dans la figure 56. Elle est principalement employée dans les incendies, circonstance ou il faut beaucoup d'eau, et où il est fort important que le jet soit non interrompu, et lancé avec force. Les pompes établies dans les villes pour les besoins des habitans, sont aussi généralement des pompes à deux corps.

§ 75. L'on pourrait obtenir la même continuité et la même aboulance, avec un seul corps de pompe; et voici de qu'elle mauière. Le cylindre AB (fig. 57.\*) est fermé à ses deux bouts, et communique avec l'evau du puits par deux tuyaux, dont l'un CD s'onvre dans la partie inférieure du cylindre, au dessous du piston P; et l'autre EF est adapté à la partie supérieure, audessus du même piston. Ces tuyaux sont garuis chacun d'une soupape, l'une placée en C, et l'autre en E. Deux autres tuyaux GH, 1 K, qui se réunissent ensuits eu un seul, s'élèvent l'un du bas, et l'autre du Ludu cylindre, et ils sont pareillement garnis d'une soupape, dans leur jonction avec le corps de pompe.

D'après cette disposition, on voit que, si en élevant piston, on rarche l'air qui est au dessous, et qui remplit le tuyau CD, de même lorsque le piston desend, l'air qui est au-élesus et dans le tuyau EF, se rarche à son tour; d'où il suit que le mouvement alteruatif du piston, fait mouter l'cas successivement dans l'uu et l'autre tuyau, et que la pompe doublement aspirante, ne cesse jamais de travailler utilement. Lorsque l'eval est parvenue dans le corps de pompe, alors elle passe sans iuterruption dans le tuyau montant, parce qu'elle est coutinuellement, ou foulée quand le piston descend, ou élevée quand it remonte. Il n'y a donc ici point de perte de tenips;

la puissance agit sans relache, et la pompe qui devisat à-la-fois élévatoire et foulante, produit autant d'effet qu'une pompe double. Mais la difficulté de fermer assez bien la partie supérieure du cylindre, en même temps qu'il faut laisser à la tige du piston qui la traverse, un jeu libre et facile, est cause que cette espèce de pompe n'est bas usitée, et qu'on lui

préfère les pompes à deux corps.

§ 74. 2.0 Dans toutes les pompes qu'on a décrites , le piston éprouve contre les parois du cylindre dans lequel il se meut, un frottement considérable et nécessaire : car il faut empêcher que l'air ni l'eau, ne puissent passer eutre le piston et le corps de pompe. Une partie de la puissance est donc employée à vaincre cette résistance, et se trouve par conséquent perdue pour l'effet utile. Deux prêtres, enfermés, dit-on, dans une prison d'état, pour des querelles de religion, occuperent leurs loisirs à chercher quelque moyen propre à diminuer cette perte de force, et à la rendre à-peu-près nulle. Ils imaginèrent de supprimer le piston, et le remplacèrent par un diaphragme de cuir, qui divisait le corps de pompe en deux parties égales suivant sa hauteur : voyez la fig. 58.6 Ce diaphragme CD, placé horizontalement, est arrêté fixément entre les deux moitiés du cylindre, et forme dans l'intérieur une espèce de poche, qui peut devenir alternativement concave et convert et augmenter ainsi, ou diminuer la capacité de chacune des moitiés du cylindre. Le corps de pompe AB, communique avec le puits MN par un tuyau d'aspiration EF, garni d'une soupape O, et le diaphragme CD porte à son milieu une ouverture qui se ferme aussi par une soupape I. Au-dessus du corps de pompe est un tuyau GK par lequel l'eau doit être élevée et portée à sa destination. Ce n'est donc, comme on voit, qu'une pompe aspirante élévatoire, qui ne diffère des autres que par la pièce CD qui tient lieu du piston. En effet, en faisant jouer le dia-

phragme, l'élevant et l'abaissant alternativement, au moyen de la tige LQ, on doit raréfier et condenser successivement l'air inférieur, le chasser eufin, et faire élever l'eau jusqu'à l'ouverture I. Parvenue là, l'eau passera au travers, et montera dans le tuyau GK, tout comme dans les autres pompes élévatoires. Cette invention, à laquelle on a donné le nom de pompe des prêtres, à cause de la qualité des inventeurs, semble d'abord avantageuse : nul frottement ne nuit ici à l'action de la puissance; mais elle est sujette à un inconvénient majeur ; c'est la lenteur de son service. Le diaphragme ne pouvant avoir qu'un jeu très borné. et bien moins étendu que celui d'un piston, l'air qui remplit le tuyau d'aspiration, et la partie inférieure du cylindre, ne peut être chassé qu'au bout d'un temps assez long; et l'eau ne parvient ainsi que fort tard et en petite quantité, au lieu où on veut la recevoir.

§ 75. 3.º La pompe de Milan , dont l'invention est due au chevalier Lita, est encore à-peu-près exempte de frottement : mais son service est aussi prompt , et son produit aussi abondant que celui d'aucune autre pompe. Voici quelle est sa construction. Une demisphère ou demi - boule creuse, de plomb, forme le corps de pompe. Cette demi-sphère CDE (fig. 50.0) est logée dans un cylindre de cuivre AB, de manière que sa convexité est tournée en bas. Un axe horizontal traverse par le centre le cercle supérieur qui sert de base à l'hémisphère. Cet axe porte deux plans ou palettes GK demi-circulaires, placées perpendiculairement l'une à l'autre, et dont les bords doivent raser exactement la surface intérieure de la demiophère. Au moven d'un levier ou d'une manivelle . l'axe prend un mouvement alternatif, par lequel chaque palette passe de la position horizontale à la position verticale, et réciproquement. Enfin, le fond de la demi-sphère est ouvert d'une sente assez large, par laquelle l'eau du puits pénètre dans l'intérieur,

112

on directement, ou par le moyen d'un tuyan d'aspiration. Tel est le corps de pompe. Il est fermé supérieurement par deux larges soupapes L,N, faites en demi cercle, et par une calotte sphérique O P, milleu de laquelle s'élève le tuyau montant Q R.

Cette description bien entendue, on voit qu'en faisant mouvoir les palettes, l'air contenu dans l'htémisphère, ainsi que celui du tuyau d'aspiration, doit être bientôt chassé au dehors, en soulevant les sonpapes L, N; et que l'eau ensuite, passant de même an-dessus de ces soupapes, doit monter sans relâchie par le tuyau QR. La pompe est donc alors élévatoire, et son service est continu. Néammoins, pour lui donner une continuité plus parfaite, on fait pénétrer le tuyau montant dans la capacité OP; ce qui en fait une chambre d'air, et rend le jet tout-à-fait sans interruption.

Cette espèce de pompe présente plusieurs avantages. 1.º La largeur des soupapes, fait que l'eau, à son passage, n'éprouve ni retard, ni augmentation dans sa vîtesse : ce qui a toujours lieu dans les autres pompes, et qui absorbe une partie de la puissance en pure perte; 2.º le frottement y est fort peu de chose, du moins lorsque les ailes mobiles ont été bien ajustées sur la concavité de la sphère. C'est là la condition la plus difficile à remplir : l'on pourrait, au moyen d'un cuir, obtenir une application plus exacte; ce qui, à la vérité, rendrait le frottement plus considérable, mais toujours moindre que celui d'un piston contre les parois d'un cylindre. Si la pompe est placée dans l'eau, cette grande justesse est moins nécessaire ; 3.º le produit de cette pompe équivaur à celui d'une pompe double, parce qu'à raison de ses deux palettes, elle est continuellement agissante. Malgré ces avantages, cette pompe est peu répandue, à cause peut-être des difficultés de sa construction. Elle a été cependant exécutée en quelques endroits avec succès.

CHAPITRE

## CHAPITRE IX.

# Autres Machines à élever l'eau.

OUTRE les pompes qu'on vient de décrire, et dont on a expliqué les effets, il y a encore beaucoup d'autres inventions propres à élever l'eau, et dont nous nous contenterons de faire conuaître ici les principales.

§ 76. 1.º Soit un tuyau cylindriqué (fig. 60.º) ouvert des deux côtés, et garmi d'une souraper A sur quelque point de sa hauteur. Si l'on plonge ce tuyau dans l'eau par son extrémité inférieure, et qu'on le secoue dans le sens vertical, sans le faire sortir de l'eau, on verta ce fluide s'élever assez promptement dans le tube, et couler par son extrémité supérieure. C'est donc là une espèce de pompe où l'eau monte par l'effet des secousses imprimées au tuyau ; et c'est toujours la pression de l'atmosphère qui la soutient jusqu'à la soupape; après quoi la pompe devient clévatoire. Voici comment ce tuyau, qu'on nomme tuyau d'oscillation, produit son effet.

La colonne d'eau qui a pénétré dans la partie inférieure du tuyau, pour se mettre an inveau de l'eau environnante; cette colonne, dis-je, s'allonge à l'instant où, par le mouvement du tuyau, elle reçoit une secousse de bas en haut; et une partie de l'air qui remplissait le tube soulevant la soupape, s'échappe au dehors.' l'eau intérieure, élevée ains au-dessus du niveau, retombe en partie dans le puits; mais l'air qui est au-dessus se raréfée en occupant l'espace abandonné. Il faut donc qu'il reste dans le tube une petite colonne d'eau, l'aquelle est souteuue par la pression plus fotte de l'air atmosphérique. Un second

114

coup fait sortir une nouvelle portion d'air et monter une nouvelle quantité d'ean. Ce fluide parvient donc par ce moyen jusqu'à la soupape, qui évidemment doit être placée à moins de 11 mêtres au dessus du niveau du puits. Lorsque l'eau y est arrivée, alors tout l'air est exclus, et chaque oscillation du tube fait passer une petite colonne de liqueur au dessus de la soupape. Telle est la mauière dont le tuvau d'oscillation fait monter l'eau à la hauteur desirée. Mais il faut observer qu'on ne peut guère l'élever par ce moyen qu'à une hauteur médiocre ; que le produit est intermittent; et que la soupape ne doit pas être placée trop loin de la surface de l'eau. Au lieu de donner la secousse de bas en haut, il est aussi avantageux et plus commode de la donner de haut en bas, parce qu'alors c'est au tuyau seul que le mouvement est imprimé, et qu'on peut le faire relever aisément au moyen d'un ressort.

2.º La machine de Véra-(fig. 61.º) est encore une machine pour élever l'eau. Une corde, communément de sparterie, passe sur deux poulies A et B, placées l'une au - dessus de l'autre, la première dans une espèce de réservoir, où l'eau doit être reçue, et la seconde dans le puits, à une profondeur plus ou moins grande. La corde qui passe sur ces deux poulies embrasse aussi une grande roue PR, et se rattache à elle-même, de manière à former ce qu'on appelle une corde sans fin. Si l'on met donc la roue en mouvement, toutes les parties de la corde passeront successivement dans l'eau, et se chargeront de ce fluide , qu'elles élèveront jusque dans le réservoir supérieur : là , la force centrifuge résultants du mouvement que prend la corde en passant sur la poulie A, détache les molécules d'eau adhérentes à cette corde, et les disperse tout autour : mais cette eau, retenue par les parois du réservoir, se réunit dans le fond, et s'écoule au-dehors par le dégorgeoir D. Cette machine est simple, mais son produit est médiocre. une pompe à chapelet.

Quelquefois au lieu de seaux, le chapelet est composé de godets ou rondelles de bois ou de métal, dont les bords sont garnis de cuir, et qui sont placés à une certaine distance l'un au-dessus de l'autre (fig. 63.\*). Ces godets en remontant passent dans un tuyan vertical, dont l'extrémité inférieure plonge dans l'eau, et dont le diamètre inférieure et ségal à celui des godets. Par ce moyen il monte continuel-lement une colonne d'eau de la grosseur du tuyau, et l'eau se verse en même temps, et d'une manière continue par l'ouverture supérieure de ce tuyau. C'est la pompe à chapelet qui donne le produit le plus abondant : c'est aussi celle que l'on emploie de préférence pour les fouisements.

On attache quelquefois les seaux qui doivent puiser l'eau, à la circonférence d'une roue; et s'ils sont suspendus librement, ou construits d'une manière convenable; ils potteront l'éau jusqu'à la hauteur du diamètre vertical de la roue, où elle se versera par

l'inclinaison naturelle ou forcée des seaux.

4.º Le tympan des Auciens (fig. 64.º) est une roue creuse, en forme de tambour, doût la circonférence est percée de plusieurs ouvertures A, A, etc., et dont l'intérieur est divisé en chambres par des cloisons transversales. La partie inférieure de cette roue, en passant dans l'eau, se rémplit de ce fluide, et le mouvement de révolution élève cette eau jusqu'û la hauteur du centre de la roue. L'à, une issue lui est

offerte, et l'eau s'écoule au debors, et se rend dans un réservoir F, pour être ensuite employée à tel usage qu'on voudra. On peut voir dans Bélidor la description d'une autre roue du même genre, mais plus parfaite que celle-là. Ces machines, au reste, sont trèsinférieures aux pompes à chapelet.

577.5.º La vis d'Archimède (fig. 65.º) est une autre invention plus belle et non moiss ancienne, également propre à élever l'eau à quelque hauteur. Qu'on se représente un long tuyau creux AB, ouvert à ses deux bouts, et enveloppant, en forme de spirale, toute la longueur d'un cylindre. Si le bout inférieur du uyau étant plongé daus l'eau, et le cylindre étant mis dans une position inclinée à l'horizon, on fait tourner l'appareil sur son axe, au moyen d'une manivelle, l'eau s'élèvera le long du tuyau, et parviendra jusqu'à son extrémité supérieure, par où elle coulera au dehors.

L'ascension de l'eau dans cette admirable machine, dont l'invention est due au génie d'Archimède, semble d'abord contrarier les lois de la pesanteur. Mais en examinant la chose de plus près, on reconnaît bientôt qu'elle n'y est nullement opposée, et l'on apperçoit facilement la cause de l'effet qu'elle produit. Considérons l'eau qui occupe la partie A la plus basse du tuvau, et voyons ce qu'elle doit devenir par le mouvement de rotation imprimé à la machine. Au moment où celle-ci tourne, le point A s'élève de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ait fait une demi-révolution : mais l'eau, qui ne peut suivre ce point dans son élévation, se trouve obligée de passer sur un point E, qui est plus élevé que celui où elle était d'abord, et qui est en même temps plus avancé sur la longueur du tuyau. Cet effet ayant lieu continuellement pendant que le cylindre tourne, l'eau avance sans cesse vers l'extrémité supérieure, et monte sans relâche, comme sur un plan incliné continu. Elle se trouve par-tout entre la nécessité, ou de s'élever

directement avec le point sur lequel elle repose, ou d'avancer sur le point suivant, qui se glisse, pour ainsi dire, au dessous d'elle. Ce dernier effet, comme le

plus facile, est celui qui a lieu.

Il faut remarquer que, comme l'eau ne peut se tenir que dans les arcs inférieurs de la spirale, les colonnes qui montent en même temps, ne peuvent pas être contigues, et le produit de cette machine est nécessairement interrompu. La vis d'Archimède, admirable pour l'invention, est cependant d'une utilité bornée : la quantité d'eau qu'elle peut fournir est d'autant plus petite, que son axe fait un plus grand angle avec l'horizon. Il y a même tel degré d'inclinaison où l'eau cesse de monter, et au-delà duquel elle descendrait même, si le tuyau avait été rempli auparavant. On ne peut donc guère l'employer que pour de médiocres hauteurs, et l'on ne pourrait s'en servir pour élever l'eau un peu haut, qu'en lui donnant une longueur excessive. Au reste, il est facile de voir que cette machine étant portée sur deux pivots, et n'ayant à prendre qu'un mouvement de rotation sur son axe, ne dépense que très-peu de force, et a de ce côté un très grand avantage. On l'a employée avec succès dans les desséchemens.

§ 78. 6.º Une machine qui n'est pas moins ingénieuse que la vis d'Archimède, et qui promet plus d'utilité, c'est le bélier hydraulique de M. Montgolfier. AB (fig 66.°) est un cylindre vertical de cinq à six pouces de diamètre et de quelques pieds de hauteur, qui reçoit l'eau du réservoir CD. EF est un tuyau horizontal de la même grosseur, et de et 5 à 20 pieds de longueur, qui se joint au premier en B. Vers l'extrémité F du tuyau horizontal, et dans sa partie supérieure, est une ouverture circulaire, fermée d'une soupape G, qui s'ouvre de haut en bas, et qui porte une tuge au moyen de laquelle elle ne peut pas descendre dans le tuyau au-dela d'une certaine limite. L'extrémité du tuyau et surmontée d'une cloche de mêtal LN, avec

laquelle il communique par une ouverture semblable à la première, et qui est aussi fermée d'une soupape K. mais qui s'ouvre de bas en haut. La partie supérieure de la cloche est traversée par un tuyau montant TU, qui s'élève à une hauteur plus ou moius considérable. et qui pénètre assez avant dans la capacité de la cloche. Telle est la construction du bélier hydraulique.

Voici comment il produit son effet.

Supposons la soupape G appliquée contre l'ouverture du tuyau, et ce tuyau, de même que celui AB. remplis d'eau l'un et l'autre. Concevons de plus, que le tuyau montant soit pareillement rempli d'eau jusqu'à une hauteur quelconque, jusqu'en T, par exemple. Dans ce cas tout demeurera en repos, et il n'existera encore aucune cause de mouvement. L'eau contenue dans le tuvau AB exercera sa pression contre les soupapes G et K, et celle-ci sera soutenue par l'eau du tuyau TU, ou par le ressort de l'air renfermé et comprimé dans la cloche. Tout est donc en repos, tant que l'ouverture G est fermée. Mais si l'on vient à baisser cette soupape G, à l'instant toute la masse du fluide qui remplit les cylindres AB, EF, se met en mouvement, et une partie s'échappe au dehors par l'ouverture G. Cependant l'eau, dans son mouvement, relève la soupape, et se ferme à elle-même toute issue par-là. Mais ce mouvement ne peut pas s'anéantir subitement; et à l'instant où la soupape G se ferme, il se fait un effort coutre la soupape K, qui s'ouvre au même moment, et laisse passer daus la cloche uue certaine quantité d'eau.

Maintenant si, après cela, la soupape G demeurait fermée, alors la puissance aurait produit tout son effet: le mouvement cesserait, et tout rentrerait dans l'état d'équilibre et de repos. Mais cette soupape G qui est d'un métal élastique, et qui a été poussée brusquement de bas en hant, rejaillit en arrière ; de façon que l'ouverture G ne demeure fermée que pendant un instant fort court, et que le mouvement de

la colonne ABEF, suspendu un moment, recommence aussitôt de la même manière. L'eau s'échappe donc de nouveau par l'ouverture G : mais la soupape remonte bien vite, et celle en K se rouvre une seconde fois : il passe donc encore un peu d'eau dans la cloche, comme la première fois. Ce jeu se continue de la même manière, et sans interruption, par l'action à chaque instant renouvelée de la charge AB, et l'eau parvient ainsi à la hauteur désirée. Arrivée à l'extrémité supérieure du tuyau d'ascension, elle s'écoule au dehors par un mouvement continu. quoique l'action de la puissance soit intermittente : cet effet est dù au ressort de l'air renfermé dans la partie OL de la cloche.

Dans la machine ingénieuse et tout-à-fait neuve qu'on vient de décrire, la force motrice réside dans le fluide même qu'on veut élever. Une chute de sept à huit pieds suffit pour faire monter l'eau à une hauteur de cent pieds et plus. Ce résultat étonne d'abord, et il avait trouvé dans l'origine bieu des incrédules : cependant il est facile d'en rendre raison. D'abord il n'y a qu'une partie de l'eau agissante qui soit ainsi élevée ; l'autre partie s'échappe par l'ouverture G et se perd. En second lieu , l'effet utile est, dans cette machine, comme dans toutes les autres, plus petit que la puissance. M. Montgolfier établit, que la quantité proportionnelle d'eau qu'on peut élever par le moyen du belier hydraulique, est exprimée par une fraction , qui a l'unité pour numérateur, et dont le dénominateur est le nombre de fois que la hauteur de la chute est contenue daus le double de la hauteur demandée. Ainsi la quantité d'eau élevée est plus petite, à mesure que l'élévation devient plus grande; ce qui doit être. L'on conçoit en effet que le temps pendant lequel la soupape K demeure ouverte, est d'autant plus court, et que la quantité d'eau qui peut entrer à chaque fois dans la cloche, est d'autaut plus petite, que la colonne ascendante

devient plus longue. Enfin, la résistance que cette colonne, supposée de 30 mètres de hauteur, par exemple, peut opposer à la puissance, est une force morte, comme on dit, ou une force qui n'est animée d'aucune vitesse. C'est une simple pression qui s'oppose à l'ouverture de la soupape K, tandis que la masse fluide ABEF, qui s'est mise en mouvement pendant que la soupape G était ouverte, vient heurter la première avec toute la vîtesse que la pesanteur a pu lui communiquer dans ce court espace de temps. C'est donc une force vive, et qui doit l'emporter peudant quelques instans sur une force morte; comme la chute d'un poids de 10 livres dans le bassin d'une balance soulèvera momentanément un poids de 20 livres placé dans le bassin opposé, Ainsi, lors même que le tuyau d'ascension est déjà rempli d'eau, la soupape K doit s'ouvrir au moment où la soupape G se ferme, et il doit passer dans la cloche uue petite quantité d'eau. Il n'y a donc, dans l'invention de M. Montgolfier, rien qui contrarie les lois connues de l'hydraulique et de la mécanique.

Mais l'auteur ne s'est pas contenié de cette démonstration théorique : il a prouvé la chose par le fait. Il a établi à Paris, dans la maison qu'il habite, un bélier hydraulique (1), dont il prend plaisir à montrer les effets à tous les curieux qui le désirent. Par le moyen de cette machine, et avec une chute artificielle de 8 picds, il fait monter l'eau à une hauteur de 52 picds, c'est-à-dire, six à sept fois plus grande que la hauteur de la chute s c'est tout ce que la maison où il est, a pu lui permettre. La quantité d'eau élevée n'est guère que la dixieme partie de l'eau employée; et c'est dans cette petre que cousiste le

<sup>(1)</sup> Cette dénomination paraît due aux coups réitérés, que frappe la soupape G contre la paroi du tuyau, poussée à chaque instant par le fluide.

seul reproche que l'on puisse faire à cette admirable machine. Mais quand on a beaucoup d'eau à sa disposition, cette perte est de peu de conséquence; et l'on doit regarder comme une très-belle et très utile invention, celle qui nous offre le moyen de porter sans effort une partie de cette eau, à la hauteur où sa présence nous est afcessaire. D'ailleures, cette perte d'eau a également lieu dans toutes les machines destinées à élever ce fluide, dont l'eau est le moteur, et l'on verra plus bas que le produit fourni par le bélier hydraulique, est supérieur à celui de toutes les machines.

chines connues de ce genre. (Note 13.º)

§ 79. 7.º Une dernière invention dont nous ne pouvons donner ici qu'une idée imparfaite, invention superbe, et qui est une des plus heureuses applications des connaissances physiques, c'est la pompe à feu, autrement dite, machine à vapeur. Papin, médecin français, professeur de physique à Marbourg, est un des premiers qui se soient occupés de la force expansive de la vapeur. On connaît son digesteur, au moyen duquel l'eau devient capable de ramollir, et de dissoudre en quelque sorte les os et les substances les plus dures. Papin donna même, en 1695, l'idée d'une pompe qui serait mue par la force de la vapeur: on assure que des physiciens anglais l'avaient devancé à cet égard. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce sont les Anglais qui , les premiers , ont exécuté des machines dans lesquelles la vapeur de l'eau fût employée comme agent. Ces machines ont ensuite été perfectionnées par des savans et des artistes de la meme nation, comme aussi par quelques Français; et leur utilité a été si généralement reconnue, que l'usage s'en est établi en France, en Angleterre, et dans toute l'Europe. (Note 14.º)

§ 80. Là vapeur de l'eau est l'agent le plus puissant qui soit entre les mains de l'homme, agent d'autant plus utile, que nous pouvons modérer son action et la régler à notre volonté. Lorsque l'eau est pénétrée

d'un degré de chaleur suffisant, elle se convertit subitement en un fluide élastique, dont la force d'expansion est prodigieuse, et qui occupe sous cette forme un espace incomparablement plus grand que celui que l'eau occupait sous la forme de liqueur. Muschenbroek avait trouvé que le volume de la vapeur était quatorze mille fois plus grand, que le volume de l'eau qui l'avait fournie : d'autres physiciens ont rabattu beaucoup de cette évaluation. M. Deluc ne donne à la vapeur qu'un volume 800 fois plus grand ; ce qui est trop peu: car alors la vapeur aqueuse serait un peu plus pesante que l'air au travers duquel nous savons pourtaut qu'elle s'élève. M. Lavoisier supposait avec plus de probabilité, que le volume de la vapeur était trois à quatre mille fois plus grand que celui de l'eau. Les expériences les plus récentes donnent cette augmentation seulement de 1600 fois environ : et c'est le résultat que M. Berthollet paraît admettre dans sa Statique chimique. Au reste, la vapeur une fois formée, peut se dilater de plus en plus par l'application d'une chaleur croissante; et c'est sans doute ce qui a jeté tant de discordance dans les résultats obtenus par les différens physiciens.

La vapeur de l'eau, lorsqu'elle est libre, et qu'elle n'est point uuie à l'air, ou dissoute dans ce fluide, repasse subitement à l'état de liqueur, quand elle vient à rencontrer un corps froid. Ainsi la même quantité d'eau peut tout-à-coup s'étendre dans un espace fort grand, et l'instant d'après laisser cet espace preque entièrement vide. C'est sur ces importantes propriétés de la vapeur aqueuse qu'est fondé tout l'artifice d'une pompe à feu. Voici en gros quelle

en a été d'abord la construction.

§ 81. A B (fig. 67.7) est une grande chaudière établie an-dessos d'un fourneau EF: la chaudière est aux trois quarts environ remplie d'eau , que l'on entretient en pleine ébullition. La vapeur qui s'en élève continuellement passe dans un large cylindre CD, qui a quelquefois deux mêtres, et même plus, de diamêtre, et pousse devant elle une lourde masse P qui en remplit la largeur, à la manière d'un piston. Cette masse est suspendue à l'extrémité d'un long levier KL, mobile sur le milieu de sa longueur, et qui s'abaisse par conséquent d'un côté, tandis qu'il s'élève de l'autre. Pour faciliter l'ascension du poids P, on charge le bras opposé du balancier de quelque contrepoids. Lorsque la masse P est arrivée au haut du cylindre, le passage de la vapeur se ferme : une petite quantité d'eau froide jaillit dans l'espace qu'elle occupait : un vide se forme à l'instant au-dessous du poids P, qui retombe aussitôt, tant par l'action de la pesanteur, que par la pression de l'atmosphère. Dans ce moment le passage s'ouvre de nouveau, et la vapeur fait remonter le piston P, qui redescend ensuite de la même manière. Ce mouvement alternatif s'entretient ainsi tant qu'il se forme de la vapeur dans la chaudière AB, et que cette vapeur est douée d'une force expansive suffisante. Il peut donc servir à faire jouer une ou plusieurs pompes, et à élever l'eau par conséquent à telle hauteur qu'on voudra. C'est pour fournir de l'eau à une partie de la ville de Paris, que MM. Perrier ont établi une semblable machine à Chaillot. Ils avaient aussi proposé de substituer à la fameuse machine de Marly, des pompes à vapeur, qui auraient fourni à Versailles une plus grande quande quantité d'eau, et à beaucoup moins de frais.

La description qu'on vient de donner d'une machine à vapeur, ne convient plus à celles que l'on construit depuis 15 ou 20 ans. MM. Watt et Bolton ont fait à cette machine des changemens essentiels, et qui l'ont beaucoup améliorée. Le plus important de ces changemens est celui-ci, que c'est l'action de la vapeur qui fait mouvoir le piston P, soit en allant, soit en revenant; et qu'on rà plus besoin pour cela de la pression de l'atmosphère. En

effet, lorsque le piston est parvenu au terme de sa course dans un sens, le passage de la vapeur dans ce sens-là, se ferme, et à l'instant un autre passage s'ouvre, et la vapeur vient presser la face opposée du piston P : mais en même temps la première vapeur qui remplissait le cylindre, a la faculté de se retirer dans une capacité, qui s'ouvre aussi au même instaut, et où elle est condensée par l'injection de l'eau froide. Le piston ramené par la nouvelle pression qu'il éprouve, est repoussé ensuite de la même manière, et tout se passe de même de l'un et de l'autre côté. Cette action alternative de la vapeur se continue sans relache : c'est la même force qui agit constamment : la marche du piston est plus vive et plus régulière : il y a moins de chaleur absorbée, et moins de temps perdu. Ces machines ainsi perfectionuées s'appellent machines à buble effet. Le grand cylindre E.F se met quelquefois dans une position horizontale; et souvent au balancier KL; on substitue un grand volant ABR (fig. 68.º). dont l'arbre porte une double manivelle, qui fait jouer deux pompes à-la-fois. Les mouvemens nécessaires au service de la machine, soit aucienne, soit moderne, s'exécutent d'eux-mêmes : les robinets pour le passage de la vapeur, pour l'injection de l'eau froide, pour l'évacuation de cette eau, souvrent et se ferment par le jeu de différentes pièces. Enfin le feu une fois allumé, et le mouvement communiqué, il ne faut pour le service de cette admirable machine, qu'un seul homme qui ait soin d'entretenir le feu. ( Note 15.° )

§ 32. Les machines à vapeur penvent être employées à dos usages différens : mais l'on s'en sert principalement pour épuiser l'eau qui s'amasse quelquefois en trèsgrande quantité dans les mines, et à des profondeurs d'où les agens ordinaires ne pourraient la tirer qu'avec d'extrêmes difficultés. M. Bossur donne les dimensions d'une machine à feu non perfectionnée, qui tire l'eau d'une profondeur de 600 pieds par une répétition de six pompes. Le Cylindre à 524 pouces de diamètre, sur 95 pieds de hauteur : le jeu du piston est de 65 pieds. La chaudière a 155 pieds de diamètre : son fond est convexe en déchans : le balancier a 25 pieds de longueur. Une machine à double effet avec de moindres d'imensions, pourrait titre l'eau d'une profondeur plus grande. Celles-ci quand elles sont bien construites, et que le feu est bien conduit, peuvent frapper environ 60 coups de piston par minute, c'est-à-dire qu'à chaque seconde,

le piston parcourt la longueur du cylindre.

6 83. Pour évaluer la puissance de l'agent dans une machine à vapeur, il faut savoir que lorsqu'elle est en pleine activité, la force élastique de la vapeur est à la pression atmosphérique, comme 5 est à 4 (1). Cette force est donc équivalente à une colonne d'eau de près de 14 mètres de longueur. Si donc le piston P, sur lequel agit la vapeur, a un quart de mêtre seulement de diamètre, sa base aura environ un 20.º de mètre quarré de surface, et sera pressée par la vapeur, comme par une masse d'eau de 7 dixièmes de mètre cube, ou de 700 kilogrammes. Si le diamètre du piston P était double, la pression serait quadruple, et ainsi des autres suppositions qu'on peut faire. Quant à la résistance, on doit l'évaluer, comme on a fait plus haut, par le diamètre des pistons des pompes, et la hauteur de la colonne d'eau élevée; à quoi il faut ajouter les frottemens, la résistance que l'air ou la vapeur peuvent opposer, et tous les autres obstacles qu'il faut évaluer séparément.

<sup>(1)</sup> Quelques auteurs font la dilatabilité de la vapeur un peu plus grande qu'on ne l'a supposé ici; et trouvent que sa force diastique vant au moins une fois et demie la pression atmosphérique.

#### CHAPITRE X.

## Des Sifons.

884. Un sifon est un tuyau de verre, ou de toute autre matière (fig. 69 et 70), composé de deux branches ab, cd, à-peu-près parallèles et d'inégale longueur. Celui de la figure 70.º porte en outre une troisième branche eg, soudée vers l'extrémité de la plus longue branche, et qui sert à aspirer plus commodément, Les deux branches communiquent entr'elles au moyen d'un coude bc, ou d'une capacité de forme quelconque. Cet instrument est d'une utilité journalière, et sert, comme on sait, à faire passer une liqueur d'un vase dans un autre, saus la troubler et sans remuer en aucune manière le vase qui la contient. Pour cet effet, on plonge dans la liqueur la branche la plus courte du sifon, et l'on aspire par l'autre branche : la liqueur monte à l'instant dans le tuyau, s'élève par-dessus la courbure, et vient sortir par la branche extérieure. L'écoulement une fois commencé, persévère jusqu'à ce que le niveau de la liqueur soit descendu au-dessous de l'extrémité de la plus courte branche.

§85. Telest l'effet de cette espèce d'instrument; et voici comment il le produit. En aspirant, on retire l'air qui remplit naturellement la capacité du tuyau; et sur-le-champ la pression de l'atmosphère fait montre la liqueur dans la branche plongée, et la fait parvenir jusque dans l'autre branche: l'aspiration a donc pour objet de faire sortir l'air intérieur. On pourrait de même chasser cet air, soit en remplissant d'avance le tuyau, soit en employant tout autre moyea que la succion. Puisque C'est encore la pression atmosphérique qui force l'eau de s'élever dans le sifon,

féreutes.

On a dit que les deux branches du sifon doivent être d'inégales longueurs, et que la plus courte des deux doit-être plongée dans la figueur. Ces couditions sont absolument nécessaires, pour que l'écoulement ait lieu. La longueur de chaque branche se compte dans le seus vertical, depuis la ligne horizontale qui rase le sommet du sifon, jusqu'au niveau de la liqueur, pour l'une, et jusqu'à l'ouverture de sortie. pour l'autre. La longueur de la première branche augmente donc de plus en plus, à mesure que le niveau s'abaisse; et celle de l'autre demeure la même. au moins taut que l'orifice est à découvert, et qu'il ne plonge pas dans le fluide sorti. Dans ce deruier cas, le niveau du fluide determine aussi la longueur de cette branche, et elle devient de plus en plus courte, à mesure que ce niveau s'élève. Lorsque les deux branches sont devenues de la même longueur. alors l'écoulement cesse tout-à-fait.

§86. Mais quelle est la cause qui force ainsi la liqueur à s'écouler, tant que la branche intérieure se trouve avoir moins de longueur que l'autre? On voit bien pourquoi la liqueur monte dans le sifon, quand on asspire : on ne voit pas de même pourquoi le sifon rempli se vide, et se remplit de nouveau continuellemeut. Si le poids de l'air pousse la liqueur d'un côté, il semble que la même cause devrait, de l'autre côté, s'opposerà sa sortie. Cela serait en effet si les deux branches étaient de la même longueur; mais la branche extrieure étant de la même longueur; mais la branche extrieure étant de la même longueur; mais la branche extrieure d'atant

la plus longue, il doit y avoir écoulement.

En esset deux colonnes d'air d'égale force (fig. 69.°), agissent, l'une sur la surface CD de la liqueur, et l'autre contre l'orifice extérieur A: elles ont l'une et

l'autre à soutenir une colonne de fluide. Si ces deux colonnes EA et GK étaient d'une égale hauteur, alors l'air se trouverait également chargé des deux côtés : ce qui lui resterait de force serait égal de part et d'autre; et le fluide demeurerait suspendu dans les deux branches du sifon, sans couler d'aucun côté; puisqu'il n'existerait alors aucune cause de mouvement. Mais si les colonnes fluides sont de différentes longueurs, alors l'air qui répond à la plus longue, sera plus chargé, et perdra par conséquent plus de sa force : celui qui agit contre la plus courte, conservera une plus grande partie de la sienne, et aura l'avantage sur l'autre. Celui-ci sera donc forcé de céder, et l'eau coulera de son côté : on verrait la liqueur, après qu'on a aspiré, retrograder et rentrer dans le vase, si la branche extérieure était la plus courte.

Telle est la cause de l'écoulement des liqueurs par les sifons, et la chose est prouvée d'une manière bien évidente par le sifon de la figure 7.1.º Ce sifon est mastiqué dans le col d'un flacon, dont l'intérieur ne peut communiquer avec l'air du dehors, que par une ouverture a, fermée d'un robinet. Lorsque le robinet et au touvert, on aspire par l'britice b, l'écoulement a lieu comme à l'ordinaire : mais si l'on ferme le robinet, l'écoulement s'arrête à l'instant; parce que l'air du flacon étant un peu raréfié par la sortie d'une petite quantité de liqueur, se trouve moins fort que celui qui presse en b, et qui s'oppose à fort que celui qui presse en b, et qui s'oppose à

l'écoulement du fluide.

§ 87. La vitesse avec laquelle la liqueur s'écoule par un sifon, dépend de l'inégalité des deux branchies; puisque c'est cette inégalité qui mesure la différence de force, entre la colonne d'air qui pousse le fluide, et celle qui le retient. Ainsi lorsqu'on transvase une liqueur par le moyeu d'un sifon, la quantité de fluide qui sort par l'orifice dans un temps donné, diminue à mesure que le niveau baisse, et que les longueurs des deux branches deviennent moins inégales.

§ 88. On a fait quelques applications amusantes de la propriété des sifons : nous les ferons consaître ici par occasion. 1.º Les verres à diabètes (fig. 72 et 73) sont des coupes au milieu desquelles s'élève un sifon ; dont la plus courte branche s'ouvre vers le fond du verre, et l'autre passe au travers du pied, et vient s'ouvrir en dehors. On verse de l'eau dans le vase jusqu'à une certaine hauteur, et l'eau ne s'échappe point, parce que le sifon n'est pas entièrement plein , et qu'il reste encore de l'air dans la courbure supérieure. Mais si l'on ajoute de l'eau, jusqu'à ce que le sifon en soit couvert, sur-le-champ l'eau commence à couler par le fond, comme s'il était percé, et le vase se vide entièrement. Quelquefois le sifon est caché dans une petite colonne, qui s'élève du milieu de la coupe, et l'expérience a alors l'air d'un enchantement.

2.º Le sifon fraternel (fig. 74.º) est un sifon composé de trois branches parallèles, et égales bc, de, gf, qui s'ouvrent toutes les trois dans un globe A, placé au-dessus d'elles. Si on fait plonger les branches du sifon dans trois verres B, C, D, contenant de l'eau à des hauteurs différentes; et que par le moyen d'un papier allumé, on chasse une partie de l'air contenu dans le globe A : on verra de suite la liqueur s'élever jusque dans ce globe; et les trois branches communiquant alors ensemble, l'eau se distribuera également entre les trois verres, et parviendra dans tous les trois à la même

hauteur.

3.º Le sifon à jet d'eau. La fig. 75.º représente une espèce de sifon : CD, ER en sont les deux branches, qui, comme on voit, ont des longueurs différentes; elles s'ouvrent l'une et l'autre dans une espèce de cloche AB. La plus courte branche se termine par un petit ajutage K. On verse d'abord une certaine quantité d'eau dans le vase AB, et le renversant eusuite, on fait aussitôt plonger dans l'eau la plus courte branche du sifon. La liqueur du vase AB s'écoule à l'instant par EF : mais en même temps de nouvelle eau s'élance dans la cloche par l'ajutage K; et cet effet se continue, tant que la plus courte branche du sifon est tenue dans l'eau.

Une partie de l'eau qui était dans AB, étant tombée au premier moment, l'air resté daus ce vase, occupant plus d'espace, se trouve raréfié, et hors d'état de faire équilibre à celui qui agit en D. De-là le jet qui s'élève par l'ajutage K. D'un autre côté, l'eau qui remplit la longue branche E.F., pèse sur l'air qui répond à l'orifice F. et l'oblige de céder : ce qui produit l'écoulement audebors. Le jeu de ce sison vient donc de ce que l'air intérieur est plus faible que celui qui agit en D, et plus fort que celui qui agit en F, et qui est chargé de la

colonne liquide E.F.

4.º Soit ab (fig. 76.º), un foyer établi entre deux tuyaux cd, places verticalement, et de longueurs très-différentes. La chaleur du foyer raréfiera l'air dans l'un et dans l'autre : mais l'air du tuyau le plus long. comme raréfié sur une plus grande hauteur, s'élèvera dans l'atmosphère, et celui du tuyau le plus court s'écoulera continuellement dans le premier, pour le remplacer. Ce sera, comme on voit un sifon d'air, dans lequel l'écoulement se fera de bas en haut, et toujours par la branche la plus longue.

§ 89. On a expliqué certaines sources intermittentes par la théorie des sifons. Une veine de sable, courbée en manière de sifon, et communiquant avec un réservoir où l'eau s'amasse peu à peu, donnera écoulement à cette eau, lorsque son niveau sera parvenu à une certaine hauteur; et après que le réservoir aura été ainsi vidé, il faudra, pour que l'écoulement recommence, que le niveau de l'eau soit revenu au même point,

# HYDROSTATIQUE.

# TROISIÈME SECTION.

ÉQUILIBRE DES SOLIDES PLONGÉS DANS LES FLUIDES.

#### CHAPITRE PREMIER.

Des diverses pressions que supporte un corps plongé dans un fluide.

§ 90. Un corps entièrement plongé dans un fluide, 1.º est pressé par le fluide sur tous les points de sa surface; 2.º cette pression augmente avec la hauteln du fluide; 3.º elle se fait par-tout perpendiculairement à la surface du corps; 4.º si l'on décompose chaque pression particulière en deux forces, l'une horizontale et l'autre verticale. Les pressions horizontales se front mutuellement équilibre, et la somme des pressions verticales sera 'égale au poids du volume de fluide dont le corps occupe la place. Examinous en particulier, et démoutrons chacune de ces proportions

1.º et 2.º Le corps plongé servant d'appui au fluide qui l'environne, et les molécules qui sont en contact avec lui, éprouvant toutes, des pressions qu'on a enseigné à connaître et à évaluer dans la première section, il est nécessaire pour l'équilibre ; que les différens points de la surface du corps éprouvent des pressious semblables. Aussi dès qu'on vieut à retirer ce corps, on voit le fluide se précipiter dans l'espace qu'il abandonue, preuve sensible de l'effort qui se faisait de toutes parts courre sa surface. La pression que supporte un point quelconque de la surface du corps, est évidemment la méme, que celle de la molécule qui lui est contigue: elle est donc égalé au poids du filet vertical de fluide qui lui répoud. Cette pression est donc aussi plus grande pour les points, qui sont à uue plus grande profondeur.

§ 91. Si le corps plongé est flexible, et de nature à pouvoir être comprimé, comme serait une bulle d'air, ce corps subira une diminution de volume plus ou moins considérable; et sa forme demeurera la même, si son volume est assez petit, pour que tous les efforts qui se font contre les différens points de sa surface, puissent être considérés comme égaux. Une bulle d'air à onze mètres de profoudeur dans l'eau, n'a plus que la moitié du volume, qu'elle a à la surface de ce fluide. Lorsqu'elle est fort petite, sa forme n'éprouve aucune altération : mais si elle est d'une certaine grosseur, alors les pressions qu'elle éprouve sur sa surface, ne pouvant plus être cousidérées comme égales entr'elles, non sculement le volume de la bulle est diminué, mais sa forme est changée : elle n'est plus sphérique, comme il arrive lorsqu'elle est fort petite; mais elle est applatie dans sa surface inférieure, ou mêmé elle devient concave en cet endroit, tandis que la partie supérieure est bien arrondie. On peut s'assurer de la chose en prenant un tuyau de verre (fig. 77.4), de quelques lignes de diamètre, le remplissant d'eau, et faisant monter au travers de cette eau, des bulles d'air de différentes grosseurs.

Quelques uns ont pensé, que la forme sphérique qu'affectent les gouttes des liqueurs, était due à la pression, qu'elles éprouvent également dans tous les sens de la part de l'air, ou de quelque autre fluide plus subtil que l'air. Il ont attribué à la même cause, la réunion de deux goutres en une soule, lorsqu'elles arrivent au contact. Mais il est aisé de voir, que cette égalité de pression tend plutôt à couserver aux corps plongés dans les fluides, la forme qu'ils out déjà; et qu'ainsi il faut chercher ailleurs la cause, qui arrondit en sphères les plus petites molécules des fluides, comme les corps less plus volumineux de la nature.

Ce qui arrive à une bulle d'air, qui est plongée dans l'eau, à lieu aussi à l'égard d'un globe aérostatique plongé dans l'air; c'est-à-dire que son volume est dimunué à raison de la pression qu'il éprouve de la part de l'air. Mais à mesure qu'il s'elève, la pression diminue, le volume du globe augmente, son enveloppe se tend de plus en plus, et elle se déchircrait bien vite, si on ne laissait échapper le gaz surabondant.

suravonaant.

La pression augmentant avec la profondeur, on conçoit sans peine, que dans les abimes de la mer, l'effort produit par l'eau supérieure, doit être énorme. On assure qu'on a fait déscendre dans la mer, et à de grandes profondeurs, des bouteilles vides et bien bouchées; et qu'on les a retirées pleines d'eu, same que le bouchon eût été chassé de sa place. Il s'était fait contre le bouchon de la bouteille et l'air qu'elle contenait, un erfort si grand, que l'eau avait pénétré dans l'intérieur au travers des pores du liége. On a prétendu que ce fluide dans d'autres expériences, s'était fait jour au travers des pores du verre : ce qui n'a nulle vraisemblace.

§ 52. Si le corps plongé n'est pas de nature à se laisser comprimer; si ses molécules ne peuvent pas se rapprocher à-la-fois, de manière à conserver entr'elles les mêmes rapports de situation: alors quelque soit la fragilité de ce corps, et quelque soit l'intensité

de la pression, ce corps résistera parfaitement, et conservera sa même forme. Qu'on preme une petite bonle de verre creuse, fort mince et scellée hermétiquement; qu'au moyen d'un lest suffisant, on la fasse descendre à une grande profondeur sous l'eau; on la retirera saine et entière, quoiqu'elle ait dù éprouver une très-grande pression, et qu'un médiocre

effort suffise pour l'écraser.

La boule de verre résiste dans cette expérience, parce que la pression se faisant également sur tous les points de sa surface, il faudrait que toutes ses parties cédassent à-la-fois, et qu'en se rapprochant mutuellement, son volume diminuat d'une manière égale et uniforme : ce qui ne peut avoir lieu, à cause de la rigidité des molécules du verre. Toutes ces molécules s'appuyant donc mutuellement les unes les autres, elles deviennent ainsi capables d'une résistance insurmontable. C'est ici le même cas que pour l'œuf de l'expérience rapportée dans la première section. Il ne faut pas croire, comme on a dit, qu'il ait été rendu capable de résister, par la matière dont il était plein : il eût opposé la même résistance, quand il aurait été vidé. De même ce n'est pas l'air contenu dans la petite boule de verre, qui fait sa force : elle serait encore la même, quand on y ferait le vide. Il est d'ailleurs éviuent, que l'air, à raison de sa compressibilité, devrait céder, si la pression pouvait parvenir jusqu'à lui,

On a supposé que tous les points de la sphère creuse de verre étaient pressés avec une égale force. Il est pouttant certain, comme on a dit plus haut, et comme il sera encore prouvé bientôt, que la pression est plus forte sur la moitié inférieure: mais la différence est peu de chose, quand le fluide n'a pas une très-grande densité, ou le corps un volume fort considérable. Aiusi pourru que la sphère de verre soit capable de résister à cette différence, qui d'ailleurs est la même à toutes les profondeurs dans un fluide set la même à toutes les profondeurs dans un fluide

incompressible, elle ne saurait être écrasée, quelque

part qu'elle soit plongée dans l'eau.

§ 93. Pour prouver la pression qui se fait contre les corps plongés dans les fluides, quelques auteurs indiquent l'expérience suivante. Prenez une vessie pleine d'eau (fig. 78.º), et liée à un tuyau de verre de suffisante longueur. Plongez la vessie dans l'eau, et vous verrez la liqueur qu'elle contient, s'élever dans le tube, d'autant plus que vous l'enfoncerez davantage : preuve, dit-on, que les fluides pressent les corps qu'ils environnent, et que cette pression augmente avec la profondeur.

Cette preuve peut bien être admise ; mais si l'on y fait attention, on remarquera que la hauteur de l'eau dans le tube au-dessus du niveau du vase, est toujours la même, à quelque profondeur que l'on plonge la vessie. En voici la raison. La masse de liquide renfermée dans la vessie est comme un corps étranger, de même densité que l'eau, et plongé dans ce fluide. Il éprouve certainement des pressions sur tous les points de sa surface : mais les pressions sur la surface inférieure sont plus grandes, comme on vient de dire; et comme la colonne liquide qui répond à l'ouverture du tube, est la seule qui soit libre, elle s'élève d'une quantité égale à la différence des deux pressions, supérieure et inférieure. Cette différence étant la même à toutes les profondeurs, la hauteur de la colonne liquide au-dessus du niveau, doit donc aussi toujours demeurer la même.

#### CHAPITRE II.

De la pression que l'air exerce sur nos corps.

§ 94. Pursour les corps qui sont plongés dans un fluide éprouvent sur tous les points de leur surface une pression dépendante de la hauteur du fluide, il suit qu'étant plongés dans l'air atmosphérique, et de toutes parts environnés par ce fluide, nos corps doivent être comprimés par l'air dans toute leur surface. avec une force équivalente au poids de la colonne d'eau que cet air peut soutenir. Eu partant de ce principe, qui est certain, quelques physiciens se sont étonnés du peu d'effet que cette pression de l'air produisait sur nous. La surface du corps d'un homme de taille moyenne, est d'environ un mêtre carré et demi (14 pieds carrés.) La pression atmosphérique sur cette surface est donc de 3 1360, ou de plus de 15000 kilogrammes. Comment, dit-on, se peut-il faire que nous résistions à une charge aussi considérale, et même que nous ne nous en appercevious pas? Quelques-uns n'ont trouvé d'autre moyen pour expliquer ce prodige, que de supposer que l'habitude nous rendait insensibles à cette énorme pression : comme s'il était possible qu'aucune habitude annullat l'effet physique d'une charge bien plus que suffisante pour nous écraser. Cette idée est donc absolument inadmissible; et tout ce que l'habitude fait ici, c'est de rendre nul pour nous le toucher de l'air, parce que ce fluide nous touche sans cesse, et qu'une sensation continue ne saurait être apperçue.

Mais si ce n'est pas la force de l'habitude, quelle est donc la cause qui nous empêche de sentir la prodigieuse pression que l'air exerce sur nous ? Comment notre corps peut-il résister à une charge de plus de 15000 kil.? Tout comme un globe creux et mince, un globe de papier, si l'on veut, dont la surface serait d'un pied carré, résiste victorieusement à une pression de plus de 1000 kil. C'est se faire une idée fausse de l'action que les fluides exercent sur les corps qu'ils environnent, que de considérer cette action comme une charge. Ce mot semblerait indiquer une force qui se fait sentir toute entière dans le même sens , et qu'on ne peut contre-balancer que par le moyen d'une force égale agissant en sens contraire. Mais ce n'est point ainsi qu'un corps est pressé par un fluide. Cette pression se distribue sur tous les points de sa surface, et elle agit dans toutes sortes de direction. Il est bien vrai que la sonune des pressions que l'air exerce sur nos corps s'élève à plus de 15000 kil. : mais ces pressions se font la plupart équilibre entre elles, parce qu'elles sont opposées les unes aux autres. De plus, chaque partie de la surface de notre corps n'en supporte qu'une très - petite portion; et divisée ainsi, la pression atmosphérique n'a plus rien d'énorme,

Si l'on considère les parties solides et incompressibles du corps de l'homme, il est clair, d'après ce qui a été dit dans le chapitre précédent, que la pression de l'air ne peut produire sur elles aucun effet sensible : car, pressées également de tous côtés, elles ne pourraient céder qu'en rentrant sur ellesmêmes et se pénétrant mutuellement : ce qui est impossible. S'il s'apit des parties molles et flexibles, comme sont les vaisseaux du corps humain, il est visible que la pression de l'air ne peut rien non plus sur elles : car leurs parois sont tonjours soutenues, ou par les liqueurs qui les remplissent, on par des particules aériennes qui y sont logées. Ces parties

et notre insensibilité à cet égard n'a plus rien de

merveilleux.

sont dans le même cas qu'une éponge imbibée d'eau, et plongée au milieu de ce liquide.

§ 95. l'elles sont les raisons qui font que la pression de l'atmosphère est une chose absolument insensible pour nous. Aussi nous ne nous sentons point soulagés quand cette pression diminue, ni surchargés lorsqu'elle augmente. Le doctenr Halley descendit dans l'eau à 83 mètres (250 pieds) de profondeur, en se servant de la cloche du plongeur, (fig. 79.º) qu'il avait fort perfectionnée ; et il n'éprouva aucune incommodité, aucune compression extraordinaire, quoique la force qui agissait contre lui au fond de l'eau, fût environ huit fois plus grande que celle que nous supportons au niveau de la mer. De même ceux qui se sont élevés très-haut, ou sur les montagnes, ou dans des globes aérostatiques, n'ont point éprouvé de soulagement, ne se sont pas trouvés plus à leur aise. quoique pour quelques - uns la pression de l'air ait été diminuée de plus de moitié. Néaumoins cela n'empêche pas que l'air atmosphérique ne produise quelques effets sur nous par sa seule pesanteur, et que les variations que cette pesanteur éprouve no donnent lieu à quelques phénomènes physiologiques très-connus, dont je vais essayer de rendre raison.

Chacun a pu remarquer qu'on est plus leste et plus vigoureux, lorsque le teunps est serein, et qu'il souffle un vent du nord. On dit alors communément, que l'air est plus léger; et l'on se trompe: car la hauteur du baronaètre, dans ce temps-là, démontre évidenment que l'atmosphère est plus pesante. On sait aussi que nous sommes dans des dispositions toutes contraires, et que nous éprouvons une espèce de lassitude et de mal-aise, quand le vent souffle du sud, et que le temps est humide et chaud. On pense alors que l'air est plus lourd; et l'on est encore dans l'erreur, puisque l'abaissement du mercure daus le baromètre nous assure que l'air est au contraire devenu moins pesant. Nous attribuons

donc faussement à l'air la pessuteur ou la légéreté que nous éprouvons nous-mêmes. Mais comment l'air influe-t-il sur ces dispositions différentes de nos corps, qui , dans quelques individus , suivent de si près les chaugemens qui arrivent dans la pessateur de l'atmosphère, qu'on pourrait appeler ces personues des barométres vivans f

On peut d'abord croire que la sécheresse et l'humidité de l'air ont ici une très - grande influence. absolument indépendante de son poids. L'humidité relâche la fibre musculaire, lui ôte de son ressort, et la rend ainsi moins propre à l'action, et plus disposée à la lassitude. La sécheresse, au contraire, lui donne plus de tension, augmente son élasticité, et la rend capable de produire des efforts plus grands et plus soutenus. On ne peut nier que ce ne soit là la principale cause des différentes dispositions physiques, où nous nous trouvons tous dans les temps secs et dans les temps humides, Mais il est certain anssi qu'indépendamment de l'humidité et de la sécheresse de l'air, ce fluide paraît encore agir sur nous par son poids et sa pression; et que nos dispositions corporelles changent plus ou moins, lorsque les hauteurs du baromètre varient d'une quantité notable.

Les observateurs qui se sont élevés sur de hautes montagnes, où l'air est nécessairement très -rare et très-lèger, conviennent tous qu'à ces grandes lauteurs, on se trouve presque à chaque pas dans un épuisement total ; qu'on y éprouve une très-grande lassiunde, et des envies extrémes de dormir. Les effets n'ont pas été entièrement les mêmes pour ceux qui se sont aussi élevés très-haut au moyen des globes aérostatiques, sans doute par la raison qu'étant fort tranquilles dans leur macelle, et n'ayant aucun effort à faire, ils ne pouvaient se trouver dans le même accablement. Il paraît raisonnable d'attribuer à la diminution de la pression atmosphérique, les accidens qu'on éprouve sur les hautes montagnes. Mais

si cela est ainsi, c'est à la même cause qu'il faudra aussi attribuer l'espèce d'affaiblissement que nous ressentous d'ordinaire ici-bas, lorsque le baromètre descend à ses moindres hauteurs. Voici comme il me semble que l'on peut concevoir la chose.

Les vaisseaux qui contienneut le sang, tels que les veines et les artères, sont, de leur nature, susceptibles de compression et de dilatation. Leurs parois sont soumises constamment à l'action de deux forces opposées, la pression de l'air extérieur, et la réaction de l'air intérieur, jointe à l'impulsion du sang qui les parcourt. Lorsque le poids de l'air diminue, la pression que ce fluide exerce sur les vaisseaux sauguins et sur les molécules aériennes qu'ils contiennent, diminue pareillement : la force impulsive du sang qui tend à les dilater, ne trouve plus dans cette pression une résistance suffisante : ces vaisseaux se dilatent donc en effet, tant par cette cause que par la dilatation de l'air intérieur. Leur capacité se trouvant donc augmentée, la vitesse du sang se rallentit : c'est comme si nous en avions perdu accidentellement une partie. Nous nous trouvons donc ainsi dans un état de faiblesse et de mal-aise qui peut aller fort loin, si l'air a éprouvé dans sa pesanteur une dimination un peu considérable, comme cela arrive sur les montagnes très-élevées.

Si le poids de l'air vient an contraire à augmenter, alors la pressiou qui se fait sur les parties compressibles augmente aussi. L'air réagit avec plus d'avantage contre l'impulsion du sang : il s'oppose à la dilatation des vaisseaux , et de l'air qu'ils contiennent. Le sang plus gêné est obligé de les parcourir avec plus de vitesse : notre activité et notre force se trouveut augmentées : c'est comme si nous avious plus de sang et plus de vie.

C'est aussi de cette manière qu'on peut expliquer les hémorragies, que l'on a remarquées quelquefois chez les plongeurs qui étaient descendus à de grandes profondeurs dans la mer. Ou les a vus, dit-on, revenir à la surface de l'eau, faisant le sang par les narines, par les yeux, par les oreilles : la grandeur de la pression sur les vaisseaux et sur l'air intérieur, avait forcé le sang à se faire jour par les parties les plus délicates et les plus faibles. Les plongeurs, immédiatement comprimés par l'eau, ont plus à souffrir que ceux qui descendent dans la mer sous une cloche pleine d'air. Chez ceux - ci , l'air iutérieur se met en équilibre avec l'air qui les environne, et résiste comme lui à la pression : pour les autres. l'air contenu dans leur corps ne peut que céder à l'énorme pression qu'il éprouve, et ne saurait par conséquent en défendre les vaisseaux où il est renfermé. On assure que de semblables hémorragies sont surveuues à quelques-uns de ceux qui se sont élevés à de grandes hauteurs au moyen des aérostats. Si cela est, ces accideus n'ont pu être occasionnés, dans ce cas, que par la grande dilatation de l'air intérieur, et par l'extension et l'affaiblissement des parois des vaisseaux sanguins les plus délicats.

Je ne crois pas qu'on puisse objecter contre le système d'explication qu'on vient d'exposer, ce qui est connu de tout le monde, que l'air des pays de montagnes est en général plus salubre, que celui qu'on respire dans les lieux bas et les vallées D'abord il n'est jamais question, dans cette comparaison, que d'une différence de hauteur assez médiocre: et en second lieu, l'air de la montagne n'a d'avantage sur celui de la plaiue, qu'à raison de sa pureté: la différence de pesanteur est ici pour très-peu de

chose.

### CHAPITRE III.

De la poussée verticale des fluides.

3.º et 4.º LES pressions qu'un corps plongé dans un fluide éprouve sur les différens points de sa surface, se font toutes perpendiculairement à cette surface ; et la raison en est la même que celle qu'on a apportée dans la première section, au sujet de la manière dont se fait la pression d'un fluide contre les parois qui le contiennent. Mais chacune de ces pressions perpendiculaires pent se décomposer en deux, l'une horizontale, et l'autre verticale; et alors on trouve que la somme des pressions horizontales se réduit à zéro, parce que toutes ces pressions se font mutuellement équilibre, et que celle des pressions verticales est toujours équivalente au poids d'un volume de fluide égal au volume du corps. En voici la démonstration, qui diffère peu de celle donnée plus haut, au chapitre 4.º de la 1.ºc section.

\$96. Soit M lee corps plonge, NV le niveau du fluide (fig. 80.\*). Si 1000 minagine que le corps soit coupé par deux plans paralleles à l'horizon, infiniment voisins l'un de l'autre; on formera ainsi une tranche solide horizontale, d'une égale épaisseur partout; et si l'on conçoit un troisieme plan perpendiculaire aux premiers, et passant par le centre de gravité de la tranche, cette tranche sera partagée en deux parties. Cela posé, il est facile de voir que les pressions horizontales qui se font de part et d'autre du plan vertical, sont égales entrélles : car on sait que ces pressions ont pour valeux les projections sur le plan vectical des surfaces abc, abc, abc, multipliées par la vectical des surfaces abc, abc, abc, multipliées par la vectical des surfaces abc, abc, abc, multipliées par la contraction de la

distance de leurs centres de gravité au niveau. Or , les projections et les distances sont égales ici donc il y aussi égalité entre les pressions horizontales opposées : donc ces pressions se font mutuellement équilibre, et leur somme se réduit à zéro.

Pour trouver à quoi se réduit la somme des pressions verticales, imaginons de même deux plans perpendiculaires à l'horizon , parallèles entr'eux , et infiniment voisins l'un de l'autre. Représentous ces plans par les lignes verticales rq, r'q', et prenons pour le plan horizoutal de projection, la surface NV du fluide. La pression verticale que supporte le partie pp' de la surface du corps, est égale, comme on sait, à sa projection rr', multipliée par la distance pr: celle qui se fait contre la surface qq' est de même égale à sa projection rr', multipliée par qr; mais ces deux pressions sont opposées l'une à l'autre : donc la pression réelle que supporte le corps dans les deux portions de sa surface pp', qq', est égale à rr', multiplié par pq. Or, ce produit exprime le poids d'une colonne fluide, égale à la colonne solide pp' q q'. Le même raisonnement s'appliquant à toutes les autres parties de la surface du corps, il suit que la somme des pressions verticales que supporte un corps plongé dans un fluide, est égale au poids du volume de fluide, dont le corps occupe la place.

\$97. Un worps entièrement plongé dans un fluide, ne peut donc aller ni à droite, ni à gauche, ni se mouvoir d'aucune manière en vertu des pressions latérales qu'il éprouve; quelque soit sa forme, quelques soient son volume et sa densité, les forces qui agissent contre lui dans le sem horizontal, se font toujours équilibre, et ne peuvent par conséquent produire aucun mouvement. Il n'en est pas de même des efforts qui se font dans le sens vertical : ces efforts sont nécessairement inégaux. La partie supérieure du corps étant moins abaissée au dessous du niveau, doit être moins pressée : la partie inférieure doit l'être davantage, pressée : la partie inférieure doit l'être davantage,

par la raison contraire; et comme ces deux efforts se font dans deux sens opposés, et que celui qui agit de bas en haut est supérieur à l'autre, il suit qu'un corps plongé dans un fluide, éprouve de sa part un effort qui tend à le soulever. Cet effort s'appelle la poussée verticale du fluide. On la démontre en pluy

sique par l'expérience suivante.

Expérience. On preud une rondelle de plomb. AB (fig. 81.4), au centre de laquelle est attaché un gros fil, pour pouvoir la soutenir. La rondelle est couverte avec une cloche de verre CD, surmontée d'un tube, et qui doit s'appliquer assez exactement sur le plomb, pour empêcher l'eau de se glisser entre l'un et l'autre. Si l'on plonge cet appareil dans l'eau, en tenant la rondelle par le fil, on observera que, lorsqu'elle sera parvenue à une profondeur de quelques pouces, il ne sera plus nécessaire de la soutenir; et qu'en abandonnant le fil, et se contentant de tenir le tuyau de verre, elle demeurera appliquée contre la cloche, sans tomber au travers de l'eau. Cet effet ne peut pas être attribué à une certaine force de cohésion : car il n'a point lieu , et la rondelle tombe, lorsqu'elle est ainsi abandonnée trop près de la surface de l'eau.

On voit dans cette expérience le plomb, qui est un corps si lourd, flotter et se soutenir dans l'eau, tout seul, ou plutôt par la seule pression inférieure, qu'il éprouve de la part du fluide. La cloche de verre n'est ajoutée cic, que pour empêcher la pression du fluide sur la surface supérieure du plomb, et pour laisser ainsi toute sou fenregie à celle qui se fait sentir contre l'autre surface. La force avec laquelle le fluide pousse la rondelle de bas en haut, se mesure par le poids d'une coloune d'eau, qui aurait pour base la surface inférieure de la rondelle, et pour hauteur la distance de cette surface à la ligne du niveau. Lorsque l'eufoncement du plomb est tel, que le poids de cette colonne égale le poids de la rondelle.

alors

alors le plomb est soutenu par l'eau, et la rondelle est en équilibre. Ainsi ce métal étant onze fois aussi pesant que l'eau, il est nécessaire pour que cet effet ait lieu, que le plomb soit enfoncé dans l'eau d'une quantité égale à onze fois son épaisseur. A une moindre profondeur, la rondelle abandonnée tomberait au travers de l'eau : à une profondeur plus grande, elle serait poussée de bas en haut par ce fluide.

§ 98. L'existence et la réalité de la poussée verticale des fluides, ayant été parfaitement prouvées par l'expérience précédente, on prouve de même par une expérience, que cette poussée est égale au poids d'un volume du fluide, égal au volume du corps plongé.

Expérience. On a deux cylindres de métal, A et B (fig. 82.º), de même diamètre, et d'égale longueur. L'un des deux est creux; et l'autre qui est solide, doit remplir exactement la capacité du premier. On suspend le cylindre solide sous le cylindre creux, et l'on met le tout en équilibre au bras d'une balance. On fait ensuite plonger le cylindre solide dans l'eau; et aussitôt l'équilibre est rompu, et le bras opposé de la balance l'emporte : mais si l'on remplit d'eau le cylindre creux qui est au dessus de l'autre, l'équilibre se rétablit parfaitement : le fléan redevient horizontal, et le cylindre solide se trouve entièrement plongé dans l'eau. Il faut observer que la hauteur de l'eau dans le vase doit être telle, que le cylindre creux n'en puisse pas toucher la surface, et que le cylindre solide en soit entièrement couvert, lorsque le fléau a pris la position convenable pour l'équilibre.

Dis que le cylindre B trempe dans Peau, la poussée verticale du fluide qui agit contre lui, et tend à le soulever, diminue sa peranteur, et le bras où il est suspendu, devient par conséqueut plus léger. En versant de Peau dans le cylindre A, et le remplissant de ce liquide, on ajoute de son côté le poids d'un volume d'eau égal au volume du cylindre de liquide d'un plume d'eau égal au volume du cylindre

K

solide; et puisque par cette addition, l'équilibre est rétabli, et que le cylindre B plonge entièrement dans l'eau, il faut donc en conclure que ce corps perd une partie de son poids par la poussée verticale du fluide, et que cette poussée est bien réellement égale au poids du volume d'eau, dont le cylindre occupe la place.

§ 99. Lorsqu'un corps est entièrement immergé dans nu fluide, loin d'être sollicité à descendre par le poids du fluide, qui est au-dessus de lui, il est au contraire sollicité à monter par l'action que ce même fluide exerce sur lui. Il ne faut donc pas croire, qu'en descendant dans l'eau, un corps ait à supporter le poids de l'eau supérieure, et que sa charge aille ainsi en croissant, à mesure qu'il arrive à une plus grande profondeur. Non: pour peu qu'il ait de l'eau audessous de lui, quelque mince que soit la couche de fluide qui le sépare du fond, tout l'effort supérieur est annullé par celui qui se fait en dessous et en sens contraire. Pour détacher les cailloux du fond d'une rivière, il ne faut d'autre force, que celle qui est nécessaire pour vaincre leur pesanteur. Il y a plus : l'eau en leur ôtant une partie de leur poids. favorise leur enlèvement. Au reste, ce n'est pas que le fluide placé au-dessous du corps, ait en lui-même la vertu de détruire l'effort qui se fait au-dessus de ce corps. Il ne sert qu'à transmettre contre la surface inférieure de celui-ci, la pression qu'il éprouve luimême de la part du fluide supérieur.

On voit par-là combien se trompent ceux qui se figurent, que nous avons à supporter le poids de l'air, qui est au-dessus de notre tête. Environnés de tous côtés par ce fluide, ayant de l'air au-dessous de nos pieds, nous sommes placés ainsi entre deux efforts opposés, et dont celui qui se fait de bas en haut, est supérieur à l'autre. A la vérité la différence est comme nulle, puisqu'elle ne vaut que le poids d'un volume d'air égal au volume de notre corps. Mais si les deux forces qui agissent contre nous dans le sens vertical, sont à-peu-près égales, il est donc évident, que le poids de l'air supérieur ne peut pas se faire sentir à nous, et qu'il ne peut nuire à aucun de nos mouvemens.

Dans un fluide d'une densité uniforme, comme l'eau pure, la poussée contre un corps incompressible est la même, à quelque profondeur qu'il soit plongé; parce qu'il déplace partout le même volume de fluide, et que le poids de ce volume ne peut pas manquer d'être aussi par-tout le même. Mais dans un fluide dont la densité est inégale, et augmente avec la hauteur, la poussée est d'autant plus grande, que le corps est plongé plus avant; par la raison que le volume de fluide dont il tient la place, est alors plus pesant. Ainsi l'air dans les parties inférieures de l'atmosphère, fait pour soulever les corps légers, plus d'effort, qu'il ne peut en faire dans les parties supérieures.

#### CHAPITRE IV.

# De l'équilibre des corps plongés.

§ 100. L'erroar par lequel les fluides tendent à soulever les corps qu'ils environnent, se fait toujours suivant une ligne verticale. Cet effort est la résultante de toures les petites forces qui present chaque point de la surface inférieure du corps: toutes celles qui tendraient à le pousser. à droite ou à gauche, se faisant mutuellement équilibre, il ne peur rester que celles dont l'action pousse le corps dans le sens vertical. Mais quelle est la position de cette ligne verticale à Cette ligne passe toujours, et dans toutes

les positions du corps, par un point qui est le centre de gravité du volume de fluide déplacé, ou ce qui est la même chose quand la densité du fluide est uniforme, qui est le centre de figure. Si le corps a une figure sphérique, et qu'il soit, comme nous le supposons toujours, entièrement plongé, le fluide déplacé aura la figure d'une sphère, et la direction de la poussée verticale passera par le centre de cette sphère. Quelque soit la figure du corps plongé. le volume du fluide dont il tient la place, aura évidemment la même figure que ce corps; et si l'on cherche le centre de gravité de cette figure, considérée comme homogène, ou d'une densité uniforme, ce centre sera un point de la ligne verticale, suivant laquelle la poussée du fluide se fait sentir : la position de cette ligne sera donc connue. Il est facile de voir, que tout plan mené par cette ligne, divise en deux parties égales le volume déplacé; et que la somme des efforts qui se font contre le corps, est égale des deux côtés du plan.

Mais outre la poussée verticale du fluide, qui tend à mouvoir le corps de bas en haut, une autre force agit sur lui, et fait effort pour l'entraîner en has : c'est la pesanteur. Celle-ci agit de même par une ligne verticale, et qui passe par le centre de gravité du corps. Voilà donc deux forces qui agissent en sens contraire, et dont les directions passent par deux points connus, le centre de gravité du fluide déplacé, et le centre de gravité du corps plongé. Si ces deux points se trouvent confondus en un seul. ou s'ils sont seulement dans une même ligne verticale, alors l'opposition sera parfaite, et les deux forces se détruiront mutuellement en totalité ou en partie. Mais si les deux points ne sont pas situés comme on vient de dire, alors les directions des deux forces passant l'une à côté de l'autre, le corps tournera sur lui-même, jusqu'à ce que ces forces soient directement opposées entr'elles; après quoi, ou le corps demeurera en repos, ou il descendra au travers du fluide, ou il montera à la surface, selon que son poids absolu sera, ou égal, ou supérieur, ou

inférieur à la poussée du fluide. (f)

§ 101. Lorsqu'un corps descend au travers d'un fluide ; dont la densité est par-tout la même, son mouvement se fait avec une vitesse accélérée : car la poussée ne pouvant dans ce cas détruire qu'une partie de la pesanteur, et étant, comme on a dit, la même à toutes les profondeurs : il suit que le corps sera entraîné en bas, avec une partie seulement de l'action de la pesanteur, qui accélérera sa chute, comme l'aurait fait la pesanteur totale. Il est vrai que la résistance du fluide augmentant avec la vitesse, celle-ci se trouvera rallentie par cette cause, suivant une loi, qu'on fera connaître par la suite. Dans le cas où la densité du fluide irait en augmentant de haut en bas, le corps descendra avec une vitesse, qui pourra d'abord être accélérée, mais qui deviendra bientot décroissante; et il s'arrêtera enfin, lorsqu'il sera parvenu dans une couche du fluide, où son poids sera égal à la poussée. C'est ainsi que les nuages descendent souvent dans l'atmosphère, d'une région supérieure dans une région plus basse, où leur poids est en équilibre avec l'action soulevante de l'air. Le rallentissement qui vient de cette cause, serait insensible, si la densité du corps était beaucoup plus considérable que la plus grande densité du fluide, comme si du plomb tombait au travers de l'air. show ...

<sup>(</sup>f) Soit φ le poids absolu du corps, p sa pesantent sous l'unité de volume, ν son volume, φ' la poussée du fluide, et p' sa pesanteur : on aura φ=pν, et φ'=p'ν, donc φ-φ'=ν(p-p'): équation qui indique ce qui doit arriver à un corps plongé, lorsque sa pesanteur et celle du fluide sont connues.

Si la pesanteur du corps est telle, qu'il soit forcé de s'élever au travers du fluide, son mouvement ascensionnel se fera aussi d'une manière accélérée dans un milieu d'égale densité; parce que la différence entre le poids du corps, et la poussée du fluide est par-tout la même : or , c'est cette force qui l'oblige de monter, et qui le suivant sans relache, ajoute à chaque instant à sa vitesse. La vîtesse d'un morceau de liége qui monte au travers de l'eau, n'est donc pas la même à tous les instans de son élévation; et elle s'accélèrerait de plus en plus, sans la résistance qu'oppose le fluide. Si le volume du corps augmentait à mesure qu'il s'élève, sa vitesse irait aussi en augmentant. Lorsque la densité du fluide va en décroissant de bas en haut, la vîtesse ascensionnelle du corps va en diminuant, parce que la poussée décroit sans cesse dans le même sens. C'est pour cette raison que la vîtesse avec laquelle un globe aérostatique s'élève au travers de l'air, diminue de plus en plus; et que le globe s'arrête enfin, lorsque la diminution graduelle de la poussée, l'a réduite à l'égalité avec le noids du ballon.

#### CHAPITRE V.

De la diminution qu'éprouve la pesanteur d'un corps plongé dans un fluide.

5 102. L'EFFORT que font les fluides pour soulever les corps , qui sont plongés au milieu d'eux, étant directement opposé à l'action de la pesanteur, le poids de ces corps est nécessairement diminué; et cette diminution est évidemment égale à la poussée du fluide, c'est-à-dire, au poids du volume de fluide déplacé. Il suit de là, que la quantité dont le poids d'un corps diminue, quand il est plongé dans un fluide, est d'autant plus grande, que le fluide a plus de densité. Ainsi un corps pèse moins dans Peau de mer, que dans l'eau douce, moins dans une eau froide, que dans une eau dont la température est plus élevée.

Expérience. On place dans de l'esprit-de vin (fig. 83.\*) une petite figure d'émail, dont le poids est tel, qu'elle surnage à peine. On chauffe cet esprit-de-vin; et lorsque sa température est parvenue à un certain degré, on voit le corps qui était à la surface, descendre au travers de la liqueur, jusqu'à ce qu'îl soit arrivé au fond : ce qui prouve qu'îl est alors plus lourd, que le volume de fluide dont il occupe la place. Il n'est ainsi devenu plus pesant, que parce que la liqueur, en s'échauffant, est deveuue plus légère, et qu'elle ôte alors à la figure d'émail une moiadre partie de son poids. La même figure par la raison contraire, remonte à la surface, lorsque la liqueur se réfoidit.

Autre expérience. Si l'on met sur de l'eau pure un corps dont la pesanteur soit telle, qu'il plonge presqu'entièrement, on le verra descendre au travers du fluide, lorsqu'on versera de l'esprit-de-vin sur cette eau ; et réciproquement, un corps qui serait au fond de l'eau, mais qui n'aurait qu'un très-petit excès de pesanteur, remonterait à la surface, si l'on faisait dissoudre dans cette eau une suffisante quantité de sel. Si donc la densité ou la température d'un fluide sont sujettes à varier, la pesanteur relative des corps qui y sont plongés, subira des variations correspondantes ; et si leur poids diffère peu du poids du fluide, on les verra monter ou descendre, suivant les circonstances. La fumée qui sort du sommet de l'Etna . quelquefois s'élève dans l'atmosphère, et d'autres fois descend le long de la montagne : on la voit aussi dans certains temps, s'étendre et former une couche horizontale. Il est visible que ces phénomènes dépendent de la densité de l'air qui environne le sommet de la montagne, et que la direction de la fumée peut servir à faire connaître cette densité, et tenir en quelque sorte lieu de baromètre. On remarque aussi la même chose dans les brouillards et les

§ 103. Si la perte de poids que fait un corps plongé dans un fluide, dépend de la densité de ce fluide, elle dépend aussi du volume du corps, et elle augmeute ou diminue, selou que ce volume devient plus

grand on plus petit.

Expérience. Dans un flacon plein d'eau (fig. 64,\* ), plongez une ampoule ou sphère creuse de verre, percèe dans sa partie inférieure d'une petite ouverture. En introduisant un peu d'eau dans cette sphère, réglez-en le poids de manière qu'elle soit presqu'entièrement immergée. Le flacon étant exactement rempil d'eau, bouchez-le avec un morceau de vessie fostement fié autour du goulot. L'ampoule de verre se tiendra naturellement, à la surface de l'eau;

mais si l'on vient à presser un peu la vessie avec le doigt, on la verra aussitôt descondre au travers de la liqueur, et elle remontera à la surface, des qu'on cessera de presser. On pourra même ménager la pression, de manière que le corps se tienne en équilibre dans le fluide, sans monter ni descendre.

Dans l'expérience qu'on vient de décrire, la pesanteur relative du corps plongé, ou le rapport de son poids au poids de l'eau qu'il déplace, change en plus ou en moins, parce que son volume éprouve lui-même des changemens en sens contraires : mais la chose se fait sans que l'œil puisse s'en appercevoir. L'ampoule de verre est creuse intérieurement, et sa capacité ne communique au dehors que par la petite ouverture dont on a parlé, et qui est placée dans la partie inférieure. Cette capacité est naturellement remplie d'air, et l'eau ne saurait y pénétrer d'elle-même, au moins tant que l'ampoule est à la surface du fluide. Le volume de ce petit corps se compose donc du volume de la matière dont il est fait, plus de celui de l'air qu'il contient. Son volume, c'est tout l'espace qu'il occupe dans l'eau, et dont il exclut ce fluide. Le poids absolu de ce corps est donc diminué de tout le poids de l'eau dont il tient la place.

Cela posé, lorsqu'on presse avec le doigt la vessie qui bouche le flacon, cette pression se transmet, au moven de l'eau, jusqu'à l'air qui est logé dans la sphère de verre. Ce dernier fluide, comme étans compressible, cède à cette force, et se resserre dans un plus petit espace: un peu d'eau s'introduit dans l'intérieur de la sphère, et le volume de celle-ci est ainsi diminué, puisqu'elle déplace une moindre quantité d'eau. Elle perd donc une moindre partie de son poids; et se trouvant alors plus pesaute qu'un pareil volume d'eau, elle descend au travers de ce fluide. Lorsque la pression cesse, l'air intérieur reprend

ses premières dimensions, et repousse l'eau qui avait pénétré dans l'espace qu'il remplissait : le corps plongé revient à son premier volume ; et déplaçant la même quantité de fluide que d'abord, il se trouve respectivement plus léger, et remonte à la surface. En diminuant plus ou moins par la pression le volume de cet air, qui fait partie du volume du corps, on peut à son gré changer le rapport entre le poids absolu de l'ampoule de verre, et celui de l'eau dont elle tient la place.

§ 104. On pourrait penser peut-être que c'est l'eau qui a pénétré dans la sphère de verre, qui la rend ainsi plus pesante, en ajoutant sou poids au sien. L'on pourrait même vouloir citer à l'appui de cette opinion, l'expérience suivante, qu'on trouve dans plusieurs ouvrages de physique, et où elle est assez mal

expliquée.

Expérience. On met en équilibre au bras d'une balance (fig. 85.e) une petite fiole de verre, vide et bouchée, et qui plouge entièrement dans l'eau, au moyen d'un lest suffisant. L'équilibre établi, on ôte le bouchou : à l'instant la fiole se remplit d'eau et entraine la balance de son côté : ou rétablit l'équilibre, en mettant dans le bassin opposé un poids égal au poids de l'eau qui est entrée dans la fiole. On a conclu de cette expérience, que le bras de la balance qui soutient la fiole, soutient en outre le poids de l'eau dont elle est remplie, lors même que la fiole est entièrement plongée dans ce fluide. Mais il est facile de faire voir que cette conséquence est fausse, et ne saurait étre admise en aucune manière.

Chacun sait assez par expérience, que lorsqu'on tire de l'eau d'un puits, le bras n'a presqu'ancun effort à faire, tant que le seau est au dessous de l'eau; et que le poids de celle qu'îl contient ne commence à se faire sentir, que lorsqu'îl s'élère andessus du niveau. Il résulte de ce fait commun et non contesté, qu'îl n'est pas vrai que le poids de Peau dont la fiole de l'expérience ci-dessus est remplie dans le second cas, se faises sentir au bras de la balance. Si l'équilibre est rompu l'orsqu'on laisse entrer l'eau dans la fiole, s'il se rétablit lorsqu'on ajoute de l'autre côté un poids égal au poids de l'ou eutrée, il faut en chercher une autre raison que oille

qu'on a apportée tout-à-l'heure,

La fiole vide ou pleine d'air, ce qui est ici la même chose, tient la place d'un volume d'eau dont le poids exprime ce que cette fiole, ainsi plongée dans l'eau, perd de sa pesanteur propre. La même fiole remplie d'eau, ne déplaçant plus qu'un volume beaucoup moindre, perd moins par conséquent, et doit paraître plus pesante. Voilà évidemment la raison pour laquelle l'équilibre est rompu, quand on laisse entrer l'ean dans la fiole. De plus, la différence entre les volumes de fluide, déplacés dans les deux cas, est justement égale au volume de l'eau que la fiole a reçue dans sa capacité. L'excès de son poids, dans le dernier cas, sur son poids dans le premier, est donc égal au poids de cette quantité d'eau, qu'elle déplace de moins : voilà aussi pour quelle raison cette même quantité d'eau est nécessaire et suffisante pour rétablir l'équilibre. L'expérience est donc expliquée dans toutes ses parties, conformément aux véritables principes de l'hydrostatique. Du reste , ce qui ajouterait à la preuve de raisonnement la preuve de fait, c'est que l'expérience donne le même résultat, lorsque l'ouverture de la fiole est tournée en bas, et que le poids de l'eau dont elle est remplie, ne peut évidemment pas se faire sentir au bras de la balance.

§ 105. C'est de la même manière qu'il faut expliquer Pexpérience par laquelle on pronve ordinairement la pesanteur de l'air. On prend un ballon de verre, dans lequel on fait le vide le plus exactement qu'il est possible, et on le pèso lorsqu'il est ainsi purgé d'air. Après cela on ouvre le ballon, et on laisse rentrer l'air dans son intérieur : on le pèse de nouveau, et il se trouve alors plus pesant qu'il n'était auparavant. La différence de pesanteur, dans les deux cas, exprime le poids de l'air que le ballon contient, ou plutôt de l'air que la pompe pneumatique en avait chassé: car on sait qu'il n'est pas possible de faire

par ce moyen un vide parfait.

La conséquence tirée de cette expérience est vraie, mais par une raison différente de celle qu'on imagine d'abond. En effet, on conçoit qu'il n'est pas possible de peser l'air dans l'air même; aparce que ce fluide étaut par-tout en équilibre avec lui-même, toutes ses parties se soutenendent et se contre-balancent mutuel-lament, et ne peuvent par conséquent faire sentir leur pesanteur particulère. Pour peser l'air directement, il faufdrait que le vaisseau où il est contenu, fût placé dans le vide; ce qu'in se serait guére praticable. Mais cette réflexion n'empêche pas, que l'expérience apportée ne fasse en effet comatir le poids de l'air.

Quand on pèse le ballon dans lequel on a fait le vide, ce n'est pas le poids absolu de ce ballon que l'on obtient, mais son poids, diminné du poids du volume d'air dont il tient la place; et ce volume est alors égal au volume total du ballon, y compris sa capacité intérieure. Quand ensuite on le pèse une seconde fois rempli d'air, l'on n'a encore que son poids, moins celui de l'air déplacé. Or, il est évident que la quautité de ce fluide, qui est déplacée dans ce second cas, est bicu moindre, puisque l'air remplit la capacité du ballou. La différence entre les volumes déplacés dans les deux cas, est visiblement égale à cette capacité, ou plus exactement, au volume de l'air que la pompe a chassé. L'augmentation trouvée dans le poids du ballon à la seconde pesée, doit donc représenter le poids du volume d'air qui est reutré. Il est donc vrai de dire qu'on a pesé l'air dans cette expérience : mais c'est en l'expliquant, comme on vient de faire,

# TROISIÈME SECTION.

& 106. C'est encore ici le lieu de relever une expérience dont on a donné une explication très-erronuée, et de la ramener aux véritables principes. Voici le fait.

Expérience. On suspend au bras d'une balance ( fig. 86.°) un vase contenant de l'eau; et après avoir établi l'équilibre au moyen d'un contre-poids suffisant. on fait plonger dans l'eau du vase un corps quelconque, un cylindre de métal, par exemple, que l'on tient à la main, ou qui est attaché fixément à quelque support. Aussitôt l'équilibre est rompu par cette seule immersion en faveur du vase, et le contre-poids est enlevé. Le vase devient donc plus pesant, quoique le corps plongé ne cesse pas d'être soutenu par la main qui le tient, ou par le support où il est fixé. Cet effet est le même, soit que le cylindre plongé soit creux ou solide; qu'il soit de bois ou de métal.

Pour expliquer cette expérience, on a dit, que le vase devenait plus pesant par l'immersion du cylindre, par la raison que le niveau du fluide s'élevant alors, la pression sur le fond devenait plus grande; et que cette augmentation de pression se faisait sentir au bras de la balance qui sontenait le vase. Mais en donnant cette explication, on avait sans donte oublié la distinction importante établie précédemment . entre le poids d'un fluide et la pression qu'il exerce. On avait oublié, que si la pression d'une quantité donnée de fluide peut varier suivant les circonstances, le poids de cette même quantité de fluide est une chose absolument invariable; et qu'il demenre le même, quelque soit la figure que prend le fluide, quelque soit l'espace qu'il occupe. Il est trop évident. qu'une livre d'eau ne peut jamais peser ni plus, ni moins qu'une livre ; et qu'il est également impossible que la forme du vase puisse augmenter ou diminuer ce poids. C'est cependant ce poids seul que supporte le bras de la balance : l'explication apportée na peut donc être admise; et il n'est pas douteux que le poids de l'eau contenue dans le vase ne soit toujours le même, malgré l'immersion du cylindre.

Mais d'où vient donc que l'équilibre est rompu par ce seul fait, et que le vase l'emporte alors? Le voici, Quoique la main continue de soutenir le cylindre pendant qu'il est plongé, il n'en est pas moins vrai , que l'eau soutient aussi une partie du poids de ce cylindre : de même qu'un corps qu'on tient à la main, et qui porte sur un plan par quelque endroit, est en partie soutenu par ce plan, quoique la main qui le tient, eût bien assez de force pour le soutenir toute seule. Ainsi de quelque manière, que le cylindre plongé soit appuyé, il est bien certain, que l'eau du vase soutient une partie de son poids ; et que le point d'appui où il est attaché, se trouve moins chargé qu'auparavant. L'effet est donc le même, que si l'on ajoutait un nouveau poids à l'eau du vase : car le poids du cylindre ne peut diminuer sur son appui, sans que celui de l'eau n'augmente de la même quantité. Il n'est donc pas étonnant que la balance trébuche de ce côté.

Mais, dira-t-on, si cela est ainsi, pourquoi la quantité dont l'équilibre est rompu, est-clle la même, que le cylindre soit creux ou solide, pourvu que son diamètre soit le même, et qu'il enfonce toujours d'une égale quantité? C'est que la solidité du corps est ici une chose fort judifférente, et que la perte que son poids éprouve dans l'eau, est déterminée par son volume seul. Ainsi tant que le volume plongé sera le même, il perdra toujours la même portion de son poids : il ajoutera la même quantité au poids de l'eau du vase; et pour rétablir l'équilibre, il faudra ajouter les mêmes poids dans le bassin opposé. Cette expérience, comme la précédente, trouve donc son explication dans le principe établi, et prouve encore, qu'un corps qui est plongé dans un fluide, n'a qu'une partie de son poids; et que ce qu'il en perd, est égal au poids du fluide dont il tient la place. On a supposé le TROISIRME SECTION. 159

corps plongé, plus pesant que l'eau : s'il était plus léger, la raison qu'on vient de donner scrait encore plus évidente; puisqu'on serait obligé d'employer une certaine force, pour le faire entrer dans l'eau.

## CHAPITRE VI.

De l'équilibre des corps flottans.

On a dit comment un corps, plus pesant que le fluide oit il est plongé, descendait au travers de ce fluide, et suivant quelle lois se faisait son mouvement. Ou a dit pareillement, comment et suivant quelle loi il s'élevait, lorsque sa pesanteur était moindre que celle du fluide. Mais ce dernier cas demande quelques considérations particulières. Il faut chercher quelles sont les conditions de l'équilibre, lorsque le corps est arrivé à la surface du fluide. Dans ce cas, une partié du corps demucre enfoncée dans le fluide, et l'autre s'élève au-dessus du niveau. Voyou quelle doit étre la partie plongée.

§ 107, Puisqu'on suppose que l'équilibre existe, il est évident que les colonnes fluides qui soutiennent le corps, sont autant chargées, que celles qui les environnent; et par conséquent que c'est la même close, que si les premières avaient leurs sommets dans un même niveau avec celles-ci. Donc le poids du corps représente le poids de la quantité d'eau, qui serait nécesaire pour élever ces colonnes à la hauteur des colonnes environnantes. Donc la partie plongée tient la place d'une quantité de fluide, dont le poids est égal au poids total du corps. Ainsi un corps qui surrage,

pèse autant que l'eau qu'il déplace (g). C'est au reste ce qui peut se prouver par l'experience.

Expérience. Un vase cylindrique (fig. 87.º) communique avec un tuyau de verre ab, qui s'élève parallèlement à côté du vase : on met de l'eau dans le vase, et l'on marque avec un fil la hauteur cd du fluide dans le tuyau latéral. On pose ensuite sur l'eau un corps assez léger, pour qu'il puisse flotter, et qui ne soit pas de nature à s'imbiber d'eau, tel que serait une boule de cire. A l'instant le niveau s'élève en ef, et l'eau monte dans le tube au-dessus du fil. Au moyen d'un petit robinet, on soutire par le bas toute l'eau nécessaire, pour ramener le niveau à la marque faite d'abord; et l'on a ainsi la quantité de fluide qui a été déplacée par l'immersion de la boule de cire. On pèse l'eau tirée, et son poids se trouve exactement égal au poids de ce corps. Il est donc prouvé, qu'un corps qui surnage dans un fluide, déplace dans ce fluide un volume, dont le poids est justement égal au sien. Un corps qui s'élève au travers d'un fluide, ne peut s'arrêter, que lorsque cette condition se trouve remplie. Si ce corps est d'abord poussé de haut en bas par une certaine force, après être descendu quelques instans dans le fluide, il remontera toujours à la surface où l'équilibre s'établira, comme on vient de dire.

§ 108. Quoique un corps soit plus léger que le fluide où il est plongé, et que pour cette raison il demeure à la surface; il est néanmoins facile de le faire plonger entièrement, et de le forcer de

descendre

<sup>(</sup>g) L'équation ci-desua  $\phi - \phi' = p v - p' v$ , qui a lieu, lorsque le corps est entièrement plongé; devient  $\phi - \phi' = p v - p' v$ , porsqu'il surnage en partie, et qu'on désigne par v' le volume plongé. Dans le cas d'équalibre  $\phi = \phi'$ ; dous p v = p' v'; ou le poids du corps égale le poids du finisde qu'il déplace.

descendre au travers du fluide. Il suffit pour cela de le lier à quelque autre corps d'une masse, et d'un volume tels, que l'assemblage total soit plus pesant qu'un pareil volume de fluide. Ainsi un morceau de liége descend dans l'eau, s'îl est lesté avec une quantité suffisante de plomb.

Pareillement lorsqu'un corps est plus pesant que le fluide dans lequel il est plongé, et qu'il se trouve ainsi tout-à-fait au fond, on peut encore le faire élever au travers de ce fluide, en l'unissant à d'autres corps plus légers, et faisant ensorte que l'assemblage pese moins, que le volume de fluide dont il tient la place. C'est ainsi qu'avec cinq ou six livres de liége, le corps de l'homme flotte sur l'eau, sans pouvoir enfoncer entièrement. C'est ainsi encore qu'on voit un morceau de sucre s'élever au travers de l'eau, lorsque les bulles d'air . dégagées par l'acte de la dissolution , et adhérentes à la surface du sucre, lui donnent un volume qui le rend plus léger qu'un pareil volume du fluide : mais, il retombe à l'instant , dès que ces petites bulles d'air se sont détachées et dissipées dans l'atmosphère.

#### CHAPITRE VII.

## Des globes aérostatiques.

§ 109. C'est en faisant usage des principes qu'on vient d'établir, qu'on est parvenu à faire élever dans l'air des corps d'un poids considérable, et celui même de l'homme, qui par la pesanteur de sa masse, semblait condamné à ne pouvoir se détacher de la surface de la terre. La première expérience dans laquelle on vit un globe de toile ou de papier, monter au travers de l'air, quoique fort simple, et indiquée par les premiers principes de l'hydrostatique, excita l'étonnement et l'admiration de tout le monde. Une chose qui aurait du être connue depuis long-temps, un fait dont plusicurs savans avaient autrefois apperçu la possibilité, c'est M. Montgolfier qui nous l'a montré pour la première fois en 1783. Cet homme célèbre nous apprit à cette époque, que si l'on prend une enveloppe assez grande et assez légère, avant à-peu-près la forme d'un globe; et qu'au moyen du feu , l'on raréfie l'air qu'elle renferme ; on verra cette enveloppe, devenue plus légère que l'air, monter au travers de ce fluide; et si elle emporte avec elle le foyer, qui est la cause de son ascension, elle continuera de monter, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée dans une région, où il y ait équilibre entre son poids, et la poussée du fluide environnant.

Quelques savans respectables ont cherché à l'ascension des globes à feu, une autre cause que la raréfaction de l'air, opérée par l'action de la chaleur, et par la présence de la flamme. Dans une expérience faite à ce sujet, on avait trouvé, que l'air contenu dans le globe était plus pesant que l'air du dehors : et l'on avait conclu de là . que l'air raréfié ne pouvait être la cause de l'ascension de ces machines. Mais premièrement ce n'est pas l'air seul qui a été pesé, mais un air mêlé avec la fumée des matières combustibles, et qu'on a puisé dans le ballou, pendant qu'il était retenu, et qu'il ne pouvait s'élever au-dessus de ces vapeurs grossières. En second lieu cette fumée pesée avec l'air. ne peut, comme on l'a cru, être un obstacle à l'élévation du ballon : car il est évident qu'elle ne pèse que sur l'air inférieur, et qu'elle doit rester au-dessous, à mesure que le ballon s'élève. Enfin je ne crois pas que personne doute aujourd'hui, que la véritable cause de l'ascension des globes à feu. soit le courant d'air raréfié, qui passe au travers de la flamme, et qui à raison de cette grande raréfaction, jouit d'une force ascensionnelle très-considérable, et entraîne le globe avec lui.

§ 110. Dès qu'on cut trouvé le moyen de faire élever des globes à fen au travers de l'air, on imagina de s'en servir pour donner des ailes à l'homme, et le transportér au milieu des régions atmosphériques. C'est encore M. Mongolfier qui en cut la première idée, et qui la mit le premier à exécution. Depuis long-temps l'homme paraissait jaloux de voyager dans les plaines de l'air: plusieurs mécauticiens avaient cherché le moyen de se faire des ailes. M. Mongolfier a mis fin à toutes ces recherches, en nous fournissant le moyen de nous élever dans l'atmosphère, et même de tenter quelques voyages au travers de l'air.

C'est à Lyon que la première grande expérience de ce genre a été exécutée. Au commencement de 1783, on vit daus cette ville un globe immense, de cent pieds environ de hauteur, fait en toile, fortifié extérieurement par un grand nombre de petites cordes, entrelacées en manière de filet, portant un vaste réchaud, et une galerie circulaire, se dilater par le moyen dufeu, s'enflerà la vue d'une foule immense, et enlevar avec lui sept

voyageurs, dont les noms recommandables la plupart sous d'autres aspects, seront inscrits honorablement dans les fastes de la science. Il serait difficile de décrire la profonde sensation, que produisit dans tous les esprits un spectacle aussi nouveau, et sur tout de peindre la frayeur universelle, lorsque ce ballon, après s'être élevé quelques instans, redescendit précipitamment vers la terre. Le globe qui avait beaucoup souffert par le mauvais temps, qui était déchiré et pourri dans plusieurs endroits, et qui d'ailleurs était excessivement chargé, s'entrouvrit à une petite hauteur, et retomba à peu de distance du lieu d'où il s'était élevé. Heureusement que l'immensité de son volume rallentit sa chute, et qu'il n'arriva aucun mal aux hardis voyageurs. Ce mauvais succès ne découragea point, et peu de temps après, un autre ballon, mais d'une moindre dimension, fut encore lancé à Lyon, en présence du Roi de Suède, et les deux voyageurs que ce globe avait enlevés, descendirent avec lui sans accident. (Note 16.º)

§ 11. Unglobe qui s'élève par le moyen du feu, peut parvenir à une asser grande hauteur. En éffet, le globe emportant avec lui un foyer toujours en activité, et qui raréfie avec la même énergie l'air qui l'environne, dans les différentes régions qu'il traverse, ce globe s'élèverait de plus en plus, si son envoloppe était d'ailleurs asser légère. Mais, comme on sait, l'activité du feu diminue à mesure qu'on monte plus haut, à cause de la rareté de l'air. Il y a même un tel degré de rarefaction, où la flamme ne saurait subsister. Le terme de l'élévation d'un globe pareil, ne peut donc pas être placé à un ette-grande hauteur. Ajoutez à cela, que son poids est encore un obstacle invincible à une élévation indéfinie; et qu'il est forcé de s'arrêter enin, lorsque ce poids est égal à la force

ascensionnelle de l'air raréfié.

D'un autre côté, l'activité du feu étant sujette à varier, il est clair que le glube ne pourra pas se maintenir long-temps à une même hauteur; et il sera forcé de descendre lorsque le feu diminuera. De plus les mouvemens de l'air pouvant entrainer par côté une partie de cette colonne plus légère, qui fait monter le ballon, son ascension se fera d'une manière inégale : il se balancera dans l'air ; et il pourra même se faire, que l'enveloppe prenne feu dans quelqu'une de ses inclinaisons, comme cela est arrivé fréquemment aux globes de papier, que l'on a fait élever par amusement. Il paraît même que c'est un accident de cette espèce, qui occasionna le malheur du trop hardi Pilatre de Rosier, et le précipita du milien des airs, lorsqu'il se proposait de passer de France en Angleterre, au moyen d'un ballon. Cette malheureuse catastrophe, les dangers qui accompagnent l'emploi du feu , la difficulté de l'entretenir . et sur-tout d'en régler l'action, ont fait renoncer à ce moyen dangereux, et on en préfère aujourd'hui un autre plus dispendieux, mais plus sûr.

§ 112. On obtient de l'acide suffurique sur le fer et Peau, un fiuide semblable à l'air par les apparences extérieures, mais qui en diffère essentiellement par diverses propriétés, et sur-tout par une pesanteur beaucoup moindre. Ce fluide que l'on appelle gaz hydrogène, et qui est inflammable, pèse lorsqu'îl est bien juri, environ Irreize fois moins que l'air atmosphérique. Une enveloppe fort mince, faite en peau die bodruche, ayant seulement un pied, on même moins, de diamètre, lorsqu'elle est remplie de ce quaz, s'élève au travers de l'air, dans les parties basses de l'atmosphère. On conçoit donc, qu'en donnant au globe une capacité suffisante, on peut, en le remplissant de ce fluide léger, le rendre capable de s'élèver très-haut dans l'air, et d'emporter avec lui des corps très-peans.

C'est avec des globes remplis de ce gaz inflammable, que différens artistes et physiciens se sont élevés au milieu des airs, et ont même fait d'assoz

longs trajets dans l'atmosphère. M. Charles, physicien distingué de la Capitale, est le premier qui ait employé ce moyen, dans la même année 1783, et qui ait osé prendre ainsi son essor. Il partit avec un de ses auis, M. Robert, du milieu des Tuileries, et alla au bout d'un temps fort court, descendre à plusieurs lieues de Paris. D'autres à son exemple, ont voyagé de même au milieu des airs; et M. Blanchard, célèbre par un très-grand uonibre d'ascensions, exécutées avec autant d'intelligence que de bonheur, a eu seul jusqu'ici la hardiesse de passer en 1789, d'Angleterre en France, sur la foi d'un globe à gaz hydrogène. Dans ces derniers temps, des physiciens du premier mérite, se sont élevés de même très-haut dans l'air, pour y faire des observations; et il paraît qu'on est parvenu par ce moyen jusqu'à une hauteur de 3000 toises environ, ou 6000 mètres.

A mesure que le globe monte dans l'air, le gaz moins pressé s'étend de plus en plus, et fait effort contre son enveloppe. Pour empecher qu'il ne la déchire, on laisse dans la partie inférieure, une ouverture par laquelle le fluide surabondant peut s'échapper dans l'atmosphère. Lé gaz contenu dans le ballon se raréfiant donc à mesure qu'il parvient dans un air plus rare, il est ainsi toujours plus léger que le fluide environnant. Mais le mouvement d'ascension doit néanmoins se rallentir de plus en plus, et cesser enfin quand le poids de l'enveloppe, qui est toujours le même, plus celui du fluide qu'elle contient, se trouve égal à l'excès du poids de l'air déplacé sur le poids total du ballon.

§ 113. S'il était difficile de faire élever au travers de l'air des masses d'un certain poids, il ne l'était pas moins de les faire redescendre, en ménageant leur vitesse, et empéchant que leur retour vers la terre ne fût une véritable c'hute. Pour obtenir cet effet dans les globes à feu, il fallait diminuer graduellement Pactivité du feu, ce qui était très-difficile; ou laisser pendre jusqu'à terre une corde, par le moyen de laquelle on pût ramener le ballon, ce qui présentait d'autres inconvéniens. Dans les globes à gaz inflammable ou hydrogène, le seul moyen consiste à ouvrir une soupape, qui cet su le côté, poor laisser échapper une partie du gaz, qui est ainsi perdue. Mais le globe devenu par ce moyen plus pesant que le fluide dans lequel il se trouve, descend avec une vitesse proportionnelle à cet excès de pesanteur, et que l'on peut modérer, soit en laissant sortir moins de gaz, soit en jettat quelque portion du lest, que l'arebonate a toujours soin d'emporter avec lui.

## CHAPITRE VIII.

De la stabilité des corps flottans.

Lonsqu'en corps flotte sur un fluide, l'équilibre, comme on a vu, ne peut avoir lieu, qu'autant que les deux forces qui agissent sur lui, la pesanteur, et la poussée du fluide, sont directement opposées; et par coaséquent il est nécessaire pour cela, que les ceutres de ces forces, soient situés sur une même ligne verticale, A B. Mais lorsque cette dernière condition est remplie, le corps en équilibre peut avoir plus ou moins de stabilité, c'est-à-dire, être plus ou moins facile à renverser. Examinons les circonstances qui peuvent favoriser son renversement, ou le rendre plus difficile.

§ 114 Lorsqu'une force étrangère agit contre un corps flottant, et qui est en équilibre sur un fluide, son action fait de suite pencher le corps; elle en élève

La contraction ( coop)

certaines parties, oblige d'autres à s'enfoncer, etteud à le renverser tout-à-fait. La résistance que le
corps oppose à ce renversement, dépend de la position
respective des points G et G', centres d'action de la
pesanteur et de la poussée. Or, il y a trois cas ici
à considérer : ou le centre G de gravité du corps
est placé au-dessus du centre G' de gravité du fluide
déplacé, ou ces deux centres se trouvent confondus
en un seul et même point, ou enfin G est situé
au-dessous de G'. Commençons par ce dernier cas.

1.º Soit donc G (fig. 88.º) le centre de gravité du corps, placé dans l'état de repos, au-dessous de G', centre de gravité du fluide déplacé. Si l'action du vent, ou une autre force quelconque, oblige le corps de prendre la situation ab, le centre de gravité G restera toujours au même point de l'axe du corps, tandis que l'autre centre G' s'en sera écarté du côté vers lequel penche ce corps, parce que la partie immergée n'est plus la même. Dans cet état des choses; il est facile de voir que les deux forces G et G' luttent toutes les deux, contre la force étrangère, qui agit en a : car la première fait effort pour baisser l'extrémité inférieure b de l'axe, et l'autre pour relever son extrémité supérieure a. Aussi des que cette force étrangère cessera d'agir, on verra le corps se redresser, et revenir à sa première position, après avoir fait néanmoins un nombre d'oscillations plus ou moins considérable, semblables à celles d'un pendule autour de la ligne de son repos. Lorsque les deux centres de gravité sont donc placés comme on vient de dire, il est absolument impossible que le corps soit renversé, puisqu'il faudrait pour cela que G' passat de l'autre côté de l'axe, ou du côté qui s'élève au-dessus de l'eau. Un bâtiment qui, à raison de sa construction, ou de la manière dont il est chargé, se trouve dans le cas dont il est ici question, jouit de toute la stabilité possible : il peut puiser et couler à fond : mais il ne saurait chavirer , 2.º Si le centre de gravité du corps se trouve placé au même point, que le centre de gravité du fluide déplacé, le corps sera également difficile à renverser. En effet, lorsque quelque force extérieure fera pencher ce corps, son centre de gravité restant fixe, ce sera le point sur lequel agit la poussée du fluide, qui changera de place: mais ce point devant toujours se trouver du côté par lequel le corps penche, et enfonce davantage, comme on le voit dans la figure 89.º, il suit que cette dernière force, de même que la pesanteur, quoique agissant en sens contraire, travaillent encore l'une et l'autre à ramear le corps dans sa première situation; et le corps en effet y reviendra bien vite, dés qu'il en autra la liberté.

3.º Reste enfin le cas où le centre de gravité du corps se trouve placé audessus de celui de la partie submergée. Dans cette position, le corps aura plus ou moins de stabilité, suivant la distance qu'il y aura entre ces deux points ; et' l'inclinaison que pourra prendre le corps sans se renverser, aura une limite au-delà de laquelle le renversement deviendra inévitable. On trouve que le corps flottant, quelque soit son inclinaison, tend toujours à se relever, tant que la verticale, menée par le centre de gravité de la partie submergée dans cet état d'inclinaison, rencontre l'axe du corps en un point placé au dessus du centre de gravité du corps total. Dans ce cas, la poussée du fluide conspire avec la pesanteur, pour ramener le corps dans sa première position. Mais si le centre de gravité du corps se trouve placé au-dessus de l'intersection des deux lignes, alors il faut de nécessité que le corps se renverse, la poussée du fluide agissant comme la pesanteur, pour le faire tourner sur lui-même, et faire passer son centre de gravité au-dessous de celui de la partie submergée.

I - I - I - I - I

La chose est rendue extrêmement sensible par la fig. 90.º, où G est toujours le centre de gravité du corps, et G' celui de la partie submergée, considérée comme homogène. Dans la position où l'axe AB est perpendiculaire à la surface du fluide, ces deux centres de gravité sont au-dessus l'un de l'autre, et le corps est en équilibre et en repos. Dans la position inclinée a b, le centre de gravité de la partie plongée n'est plus dans la même ligue verticale avec l'autre, et il a passé en G'. Mais comme la verticale élevée par ce point G' va rencontrer l'axe au dessus du point G, il est clair que la poussée du fluide fait effort pour redresser cet axe, et rétablir le corps dans son premier état. La pesanteur, de son côté, concourt aussi pour produire le même effet, Enfin, si l'axe du corps est dans la situation a'b', la direction de la poussée rencontrant cet axe au-dessous du centre de gravité G, cette force tend évidemment à augmenter l'inclinaison du corps, et à le faire tourner sur luimême. La pesanteur, dont la direction passe à côté de G', du côté où penche le corps, tend aussi à l'entraîner en bas, et à amener son centre de gravité au-dessous de celui de la partie immergée. Dans ce cas le renversement est inévitable, et le corps tourne sur lui-même. Au reste, on pourra toujours reconnaître aisément ce qui doit arriver dans tous les cas, en considérant les forces G et G' comme deux forces égales, parallèles, agissant suivant des lignes verticales, et appliquées aux deux extrémités de la droite, menée de l'une à l'autre.

Concluons de ce qu'on vient de dire, que pour donner à un corps flottant toute la stabilité désirable, il faut avoir soin de placer son centre de gravité le plus has possible. C'est pour cette raison qu'on charge le fond des batimens avec du sable, du gravier, des boulets, et autres matières pesantes, ce qu'on appelle le lest; et qu'en distribuant la cargaison, on a soin de mettre plus bas tout ce qu'il y a de plus lourd.

Le centre de gravité de tout cet assemblage ou système de corps, se trouve ainsi placé le plus bas qu'il se peut, et le bâtiment en acqu'ert plus de stabilité, et ne court point de risque d'être renversé par l'action du vent ou le choc des vagues.

C'est la mauvaise position du centre de gravité qui rend les petits bateaux sujets à chavirer. Lorsqu'un batelet est rempli de passagers, sur tout si les passagers se tiennent debout, le centre de gravité commun se trouve fort élevé au-dessus du centre de gravité du volume d'eau déplacé : par conséquent, si quelque impudence ou quelque accident vient à faire pencher un peu trop la barque, elle tourne tout-à-fait sur elle-même, et tous les passagers sont précipités dans l'eau. Cet accident est moins à craindre dans les bateaux qui tirent plus d'eau; c'est-à-dire, qui erfoncent davantage dans l'eau, parce que leur centre de gravité est nécessairement placé plus bas

§ 115. Lorsqu'un corps flotte sur un fluide, il ne faut pas croire que ce soit la quantité de fluide qui est au-dessous de lui qui soutienne ce corps. Non : le fluide qui est au-dessous n'est pour rien dans l'effet, et le corps est également soutenu, soit qu'il y ait plusieurs pieds d'ean sous lui, soit qu'il n'y en ait que quelques lignes. Il est vrai que si, dans ce dernier cas, il vient à balancer, il est exposé à toucher le fond. Ce qui soutient le corps, c'est le fluide qui s'élève autour de lui : ce sont les colonnes latérales, dont la pression se transmet à sa surface inférieure, et qui font effort pour le soulever. Ainsi, quelques livres d'eau peuvent soutenir un poids de plusieurs quintaux. Il suffit pour cela qu'elles soient contenues dans un bassin profond, et qui n'ait guère plus de largeur que le corps qu'il faut soutenir, comme on le voit fig. 91.º Pourvu que ce corps pèse moins qu'un volume d'eau égal à son propre volume, il sera soutenn, quoique le poids réel du fluide qui

and the Control

## HYDROSTATIQUE.

le soutient soit bien inférieur à son propre poids. C'est ici un phénomène semblable à celui du soufflet hydrostatique, dont il a été question dans la première section.

## CHAPITRE IX.

De la manière de déterminer par l'hydrostatique le volume d'un corps,

LES principes établis dans cette troisième section fournissent la solution de plusieurs problèmes importans dont nous allons nous occuper.

§ 11.6. Le volume d'un corps est la grandeur absolue de l'espace qu'il occupe. Le volume se mesure ordinairement en pieds-cubes, en pouces-cubes, etc.; ou bien comme dans le nouveau système, en mètrescubes, en décimitres-cubes, etc. Le pied cube est une portion d'espace qui su n pied de la puer. On voit par-là ce que c'est que le pouce-cube, le mètre-cube, etc. Le pied cube contient 1728 pouces cubes, qui est le résultat de 12 multiplié par 12 multiplié par 12. Le mètre cube renferme 1000 décimètres cubes, qui vienneut de 10 multiplié par 10 mu

Quelque soit la figure d'un corps, on conçoit que l'espace qu'il occupe, pourrait contenir un certain nombre de pieds cubes ou de mètres cubes, et ce nombre exprime alors le volume d'un corps. La géo-métrie enseigne à trouver le volume des corps : mais pour faire usage des moyens qu'elle fournit, il faut que les corps aient une cortaine régularité. Quand

la figure d'un corps est fort irrégulière, la géométrie ne saurait en donner le volume qu'avec beaucoup de peine, et par approximation seulement. L'hydrostatique vient ici à son secours, et mesure avec exactitude le volume des corps les plus irréguliers, pourvu qu'ils puissent être plongés dans l'eau, sans être

attaqués ou pénétrés par ce fluide.

§ 117. On donne le nom de balance hydrostatique à une balance ordinaire (fig. 92.º) dont le fléau, porté par un pied de forme quelconque, peut s'élever ou s'abaisser au moyen d'une crémaillère, et dont les bassins sont garnis par-dessous d'un petit crochet, qui sert à suspendre les corps que l'on veut soumettre à l'expérience. Ces corps sont tenus au moyen d'un crin de cheval, afin que leur volume n'en recoive pas une augmentation sensible, et parce que le crin est à-peu-près de même pesanteur que l'eau. L'aiguille du fléau se meut devant un arc de cuivre divisé, afin qu'on puisse juger plus surement de la position de ce fléau. La description de cet appareil devait précéder

la solution du problème.

§ 118. Soit donc proposé de trouver par l'hydrostatique le volume d'un corps; et supposons d'abord que le corps dont on veut avoir le volume, soit plus pesant que l'eau. Dans ce cas, on commencera par peser le corps suivant la méthode ordinaire ; c'est-à-dire , en le mettant dans un des bassins de la balance, ou le suspendant au-dessous avec un crin de cheval. et mettant dans l'autre bassin les poids nécessaires pour l'équilibre. On le pesera ensuite une seconde fois, en le faisant entièrement plonger dans l'eau. Il pesera moins dans ce second cas, et son poids sera justement diminué d'une quantité égale au poids de l'eau dont il tient la place. Or, comme ce fluide se moule exactement sur le corps qu'il embrasse, le volume de fluide déplacé par l'immersion du corps est parfaitement égal au volume de ce corps. La différence des deux pesées donne donc le poids d'une

quantité d'eau, dont le volume connu fera connaître le volume cherché. Pour avoir le volume d'une quantité d'eau dont ou connaît le poids, on peut faire la proportion suivante : Si 70 livres, converties en gros ou en grains, repondent à un pied cube, ou 1728 pouces cubes, combien la différence trouvée, exprimée aussi en gros ou en grains, vaudra-t-elle de pouces cubes ? Le résultat de cette opération d'arithmétique exprimera en pouces cubes le volume demandé. L'opération à faire est beaucoup plus simple dans le nouveau système des poids et mesures. Le gramme étant le poids d'un centimètre cube d'eau distillée, chaque gramme de la différence trouvée dans les deux pesées, répond à un centimetre cube, et les fractions de gramme sont des fractions pareilles du centimètre-cube. Cette différence donne donc directement le volume du corps en centimètres cubes. Cette méthode, pour avoir le volume d'un corps plus pesant que l'eau, est générale, et ne peut trouver d'obstacle que dans la nature de certaines substauces, qui ne permét pas de les plonger dans l'eau. (h)

Lorsque le corps dont on veut connaître le volume n'est pas assez pessant pour pouvoir s'entioner entièrement dans l'eau, on peut le faire plonger, en en y ajoutant quelque corps dont le volume soit d'ailleurs connu, et qui puisse non seulement enfoncer de lui-méme, mais faire encore plonger le corps donné. Lorsqu'on aura trouvé le volume total par le procédé ci-dessus, on en soustraira le volume du corps ajouté, et le, reste exprimera le volume du du corps ajouté, et le, reste exprimera le volume du

corps donné.

<sup>(</sup>h) Soit a le poids du corpu , v son volume , p sa pesanteur gytiffoure, ou ce qu'il pète par fronce cube ; on sura, p : a. Soit b son poids, lortqu'il est plongé dans l'ous, et P la pesanteur spécifique de l'eau; on aura susa, p : P : x = b. Retranchant la reconde equation de la première, il vient P : x = a - b; if ove  $x = \frac{a}{r^2}$ . Telle est la formule, pour avoir le volume d'un corps plus pesant que l'eau.

### TROISIÈME SECTION. 176

L'on peut encore fixer ce corps sous le bassin d'une balance, au moyen d'un fit inflexible de métal, et charger ce bassin de tous les poids mécessaires pour faire plonger le corps entièrement. En ajoutant le poids du corps aux poids qu'il faut, pour qu'il soit tout-à-fait plongé, on aura le poids du volume d'eau que le corps déplace; d'où il sera facile de tirer le volume de corps. (i')

Lorsqu'un corps flotte sur l'eau, on peut trouver de la même manière le volume de la partie plongée dans l'eau: car le poids du fluide qu'il déplace dans ce cas, est égal au poids total du corps. On a donc, en pesant le corps, le poids d'une certaine quantité d'eau, dont il est à présent facile d'avoir le volume, Or, ce volume est le même que celui de la partie du corps qui est submergée. Si l'on a d'ailleurs le volume total du corps, l'on saura quel est le rapport de la partie plongée à celle qui surnage, et le rapport du volume submergé au volume total. (A)

<sup>(</sup>i) Soit tuijours a le poids du corpu, v son volome, p. la gesanter spécifique on a, pv = a. Si lé est le poids, qui, outre le poids du corps, est nécessaire, et sufit pour le faire plonger, on sura P· − pv == k. In soituant ces deux équations ensemble, il vient, per = a+b: d'où v = - a+b · d'où v = - a+b ·

<sup>(4)</sup> Si v est le volume total du corps, v le volume de la partie plongées, p la pesanteur spécifique du corps, et P celle de l'eux i et condition de l'équilibre donne l'équation p v = P v; d'oh, v = P v. D'un autre côté p v = u, poids absolu du corps. Mettant dans cette deputation pour v sa valeur, il vient : a = P v, v et par conséquent v = p. On aura donc le volume de la partie submergée, quand on comaîtra le poids absolu du corps.

L'équation  $p_{\stackrel{\bullet}{p}\stackrel{\bullet}{\sim}} = P^{\downarrow}$  fournit les quatre équations suivantes :  $p = \frac{p_{\stackrel{\bullet}{p}}}{p}$ ,  $\nu = \frac{p}{p}$ ,  $\nu' = \frac{p}{p}$  et  $P = \frac{p}{p}$ . Ainsi l'on pourra toujours connaître l'une de ces quatre choses, lorsque les trois autres seront données.

§ 119. Il y au autre moyen hydrostatique de connaître le volume des corps. On a pour cela un vaisseau (fig. 93.°) qui porte sur le côté un tuyau recourbé, et qu'on remplit d'eau jusqu'à la courbure du tuyau. On y plonge easuite avec précaution le corps dont on veut connaître le volume, et l'on recueille avec soin toute l'eau, que son immersion a fait sortir par le tuyau latéral. On pèse cette eau, et de son poids l'on déduit son volume, qui est le même que celui du corps plongé. Si le corps n'est pas assez pesant pour plonger entièrement, ce procédé donnera seulement le volume de la partie enfoncé dans le fluide colume de la partie enfoncé dans le fluide.

C'est par ce dernier moyen qu'on peut trouver le volume du corps d'un homme. On le fair plonger entièrement dans un bassin exactement rempli d'eau jusqu'au bord, et l'on recueille toute la quantité d'eau qu'il en fait sortir. On pèse ensuite cette eau, ou bien on la mesure. Le volume du corps d'un homme de taille moyenne, et pesant environ 70 kilogr., est d'un peu moins de 7 centièmes de mètre cube, ou de deux pieds cubes. Si le bassin avait une forme régulère, il ne serait pas nécessaire de le remplir entièrement pour avoir le volume d'un corps : ce volume serait donné par la quantité dont le niveau du fluide se serait éleé.

CHAPITRE

## CHAPITRE X.

De la manière de déterininer ce qui est nécessaire pour faire plonger dans un fluide un corps plus léger que ce fluide.

Lons qu'on connaît le poids et le volume d'un corps plus léger que l'eau, on peut désirer encore de savoir, quelle est la quantité d'une autre matière connue qu'il faudrait y ajouter, pour le faire plonger entièrement, ou seulement pour le faire enfoucer d'une quantité donnée. Il y a cit deux cas à considérer sou le volume de la matière ajoutée sera perdu dans le volume du corps douné, et ne contribuera point ainsi à l'augmenter ou ce volume s'ajoutera à celur-ci, et occupera aussi une place dans le fluide Voyons d'abord le premier cas, et prenous un exemple.

§ 120. On demande combien il faudrait ajouter de plomb à un cube deliège d'un décimètre de côté, pour qu'il descendit dans l'eau. Supposons que la pesanteur du liège soit le quart de celle de l'eau : donc le cube de liège ne déplacera que le quart d'un décimètre cube d'eau, en rienfoncera daus ce fluide que le quart de son volume. Mais en introduisant du plomb dans son intérieur, et remplaçant les parties du bois par celles du métal, on pourra lui donner une pesanteur qui le fasse plonger entirement : dans ce cas, il déplacera le volume d'un décimètre cube d'eau. Maintenant, le décimètre cube d'eau. Par de l'en le des l'en le la del de l'eque pese donc que 250 grammes : le cube de liège me pèse donc que 250 grammes donc, pour le faire plonger entirement, il faudra y ajouter 750 grammes

de plomb, ou de toute autre matière plus pesante que l'eau, plus le poids du liége retiré ( l').

On pourrait déterminer de la même manière quelle serait la charge nécessaire pour faire couler une barque à fond. Il faudrait d'abord mesurer par quelque moven le volume de la barque; et dans ce volume est compris tout l'espace qui forme sa capacité iutérieure. On saura ainsi quel est le nombre de mètres cubes d'eau qu'elle déplacerait, si elle enfonçait jusqu'à ses bords. On peut connaître d'ailleurs quel est le volume et le poids de la matière propre dont la barque est faite : il estedonc facile de trouver quels sont les poids dont il faudrait la charger pour la submerger entièrement. Pour faire desceudre dans la mer une barrique vide, il est visible qu'il faut un poids plus grand que celui de la quantité d'eau de mer qu'elle pourrait contenir; parce que le bois dont elle est faite est moins pesant que l'eau. De même une barque qui se remplit d'eau ne coulerait point à fond, si ce n'était le poids des matières qu'elle contient.

• Il faut observer ici que lorsqu'un corps flotte sur l'eau, sa forme ne coutribue point à le rendre plus ou moins léger. Tant que r'en d'étranger ne s'ajoute à ce corps, il faut toujours le même poids pour le faire descendre dans l'eau; et plongé dans ce fluide, il en déplace toujours le même volume. Il est yrail il en déplace toujours le même volume. Il est yrail

rent ajonter, et le second le volume de cette matière, dont la pesanteur spécifique est consée connue.

<sup>(</sup>f) On a tonjours entre le poids du corps, son volume et sa presanteur apécilique, l'équation p = a. Si P et it a psenteur apécilique de l'eau, cit è son poids sous le volume ν, on aura, P = b. ρ' sient la pesanteur spécifique de la matière a joutée, ν son volume, α' son poids: ρ' ν' = α'. Donc dans le cas où le corps plonge entièrement, et se tient en équilibre dans le fluide, on a l'équation, p = v' + ρ' = P ν. on a ausi a v'a = b. D'où l'on tite α' = b − a jouv = √ + γ' = P ν. on a ausi a v'a = b. D'où l'on tite α' = b. l'a grouv = √ + γ' = C = D · c. p ·

qu'il l'écarte avec plus ou moins de facilité, selon la forme particulière dont il est doué.

§ 121. Si le volume de la matière ajoutée doit entrer en considération , alors le problème reçoit nne solution différente. Prenons toujours notre cube de liége pour exemple. Si c'est avec du plomb qu'on veut le faire plonger, on observera que ce métal perdant dans l'eau un onzième de son poids, les 750 grammes qu'il fallait dans le premier cas, où ils étaient en dedans du cube, à présent qu'ils sont en dehors, perdront à-peu-près 68 grammes. Il sera donc nécessaire d'en ajouter encore 75 environ pour objenir l'effet demandé. La différence serait plus grande si

l'on employait une matière moins pesante.

Toutes les questions de ce genre peuvent être résolues par la règle suivante : Multipliez le volume du corps donné par la différence entre sa pesanteur et celle de l'eau ; divisez ensuite par la différence entre la pesanteur de l'eau et celle de la matière ajoutée ; et vous aurez ainsi le volume cherché de ce qu'il faut de cette dernière. Si , au lieu du volume, on demandait le poids, faites comme il suit : Déterminez le poids du corps donné, et cherchez celui d'un volume d'eau égal au volume de ce corps ; prenez la différence de ces deux poids ; multipliez - la par la pesanteur spécifique de la matière qu'on veut ajouter, et divisez par la différence entre cette pesanteur spécifique et celle de l'eau. Le résultat de cette opération sera le poids demandé (m).

<sup>(</sup>m) Dans le cas présent, le volume déplacé est v+v'; donc l'equation devient, p = p' + p' = P(v + v') d'où l'on conclut, comme dans le texte,  $v = \frac{v(p-p)}{p' - p'}$ : tel est le volume de la matière qu'on veut ajouter, et dont on doit connaître la pesanteur spécifique. On en aura le poids absolu, par l'équation a =p'v'; dans laquelle substituant la valeur de v'qu'on vient de trouver, il vient a' = (Pv-pv) p'

§ 122. Il n'est aucun corps assez leger pour flotter sur l'eau, qu'on ne puisse faire plonger entièrement, en lui ajoutant une quantité suffisante d'une matière étrangère plus pesante que l'eau. Mais cette quantité de matière additionnelle est d'autant plus considérable, que le corps flottant a plus de volume et moins de pesanteur. On conçoit même que l'on pourrait faire des navires qui seraient insubmergibles, quoiqu'entièrement chargée d'hommes et de marchandises, et même, en apparence, remplis d'eau. Il suffirait pour cela que l'on eût ménagé dans leur iutérieur plusieurs cavités où l'eau ne pût pas pénétrer, et qui demeurant vides, ne permettraient pas que le tout pôt devenir plus pesant qu'un pareit volume d'eau.

Si Von demandait que le corps flottant, au lieu de plonger entièrement, n'enfonçât que d'une certaine quantité, alors connaissant le volume immergé dans le peremier cas, et celui qui doit plonger dans le second, on connaîtrait le nombre de mêtres cubes d'eau que le corps doit déplacer de plus : d'oil serait facile de condure le volume et le poids de la matière

ajoutée, qui doit produire l'effet désiré.

 $<sup>= \</sup>frac{(k-s)P}{p^*-s}, \text{Si 'lon voulait que le corps n'enfonçât que d'une certaine quantité, en désignant par <math>v^*$  le volume total plongé après l'addition de la muière étrangére, les équ-ous cléssus seriant,  $v' = \frac{P^*-P^*}{p^*-s}, \alpha' = \frac{P^*-P^*-P^*}{p^*-s}, donneraient également le volume et le poids de la maière additionnelle nécessaire pour opérer l'effet écmandé.$ 

### CHAPITRE XI.

Déterminer ce qu'il faut pour faire flotter sur l'eau un corps plus pesant que ce fluide.

ETANT donnés le poids et le volume d'un corps plus pesant que l'eau, on voudrait savoir quelle est la quantité d'une autre matière donnée, plus légère que l'eau, qu'il faudrait y ajouter pour maintenir ce corps à la surface du fluide. Ce problème est l'inverse du précédent : il présente aussi deux cas ; mais nous nous bornerons à celui où la matière ajoutée est attachée extérieurement au corps, et qu'elle accroît ainsi le volume de fluide déplacé et la poussée verticale. Il est visible que si l'on voulait faire flotter un corps en l'évidant intérieurement, il faudrait en ôter une quantité de matière telle que le restant fût plus léger que le volume déplacé.

§ 123. Soit donc pour exemple une sphère solide de fer . d'un décimètre de diamètre; on demande quelle est la quantité de liége qu'il faudrait y joindre pour la faire flotter sur l'eau. Une sphère d'un décimètre a un volume equivalent à un peu plus de la moitié d'un décimètre cubique : tel est donc le volume d'eau déplacé par la sphère supposée. Le poids de ce volume d'eau est de 523 grammes; et comme le fer pèse sept fois autant que l'eau, le poids de la sphère de fer est hors de l'eau de 3660 grammes. et de 3137 seulement dans l'eau. C'est ce poids restant qu'il faut contre-balancer et rendre nul par l'addition d'une quantité suffisante de liége. Or, on a dit que la pesanteur du liége n'était guère que le quart de celle de l'eau. Donc un gramme pesant de

liège entièrement plongé dans l'eau , est pousé de bas en haut avec un effort équivalent à trois grammes. Il faudra donc, pour équilibrer les 3157 grammes de la sphère de fer, lui ajouter plus de 1000 grammes de liège. Une pette quantité de plus suffira pour la rendre plus légère que l'eau , et pour la faire élever, ou la maintenir à la surface de ce fluide.

Voici une règle semblable à celle qui a été donnée dans le chapitre précédent, par le moyen de laquelle on pourra toujours trouver le volume de la matière qu'on veut ajouter. Multipliez le volume du corps donné par la différence entre sa pesanteur spécifique et celle de l'eau; divisez ensuite par la différence entre la pesanteur de l'eau et celle de la matière au'on veut ajouter. Le résultat exprimera le volunie de cette matière, nécessaire pour tenir le corps en équilibre dans l'eau. Pour en avoir le poids, il faut multiplier l'excès du poids du corps sur le poids d'un pareil volume d'eau, par la pesanteur spécifique de la matière ajoutée, et diviser par la différence entre cette pesanteur et celle de l'eau (n). C'est ainsi qu'on a trouvé que cinq à six livres de liége suffisent, pour maintenir à la surface de l'eau le corps d'un homme ordinaire.

§ 124. On assure que quelques individus, soità raison de leur embonpoint, soit pour toute autre raison, se trouvent naturellement plus légers que l'au; mais en général, la pesanteur moyenne du corps humain est à celle de l'eau comme 11 est à 10; c'est-à-dire

qu'elle est d'un dixième plus grande. Le volume d'un homme de moyenne taille est d'environ 6 centièmes de mètre cube. En faisant donc usage de la règle cidessus, je multiplie le volume 165 . par 160, qui est la différence entre la pesanteur du corps humain et la pesanteur de l'eau, et je trouve 1555 pour produit. Je divise ensuite ce résultat par 1, qui est la différence entre la pesanteur de l'eau et celle du liége ; et il vient 3700. Cette fraction exprime le volume de liége nécessaire pour tenir en équilibre dans l'eau le corps d'un homme ordinaire. Il faut donc pour cela les zio". d'un mêtre cube ; ce qui vaut, en mettant le mêtre cube à 250 kilogrammes, 2 kilogr., ou 47 livres. Cinq à six livres de liége sont donc bien suffisantes pour maintenir un homme à la surface de l'eau, et l'empêcher d'aller à fond.

Puisque la pesanteur du corps humain surpasse de si peu la pesanteur de l'eau, on conçoit qu'un effort médiocre doit suffire pour qu'un homme se soutienne à la surface de l'eau; et voilà pourquoi l'homme nage avec tant de facilité. Cependant il a encore besoin de quelque étude; et les animaux ont de ce côté de l'avantage sur lui. C'est peut-être qu'il est plus prompt à s'effrayer, et qu'il se trouble plus aisément à la vue du danger : ou plutôt, c'est que la position naturelle de son corps est trop différente de celle qu'il doit prendre en nageant; et que la nécessité de soutenir sa tête au-dessus de l'eau, l'oblige à une attention continuelle et pénible. Les animaux sont, au contraire, quand ils nagent, dans leur position ordinaire, et leur tête se trouve naturellement et sans effort, élevée au-dessus de l'eau.

§ 125. Lorsqu'un bâtiment a coule bas, on parvient à le tirer du fond de la mer, en lui liant des corps naturellement plus légers que l'eau, que l'on fait d'abord plonger en les chargeant convenablement, et que l'on décharge ensuite. Ainsi, si on attache fortement, et par plusieurs points, le bâtiment submergé 184

à un ou deux bâtimens complétement chargés; lorsqu'on ôtera la cliarge de ceux-ci, la poussée de l'eau les obligera de s'élever, et ils soulèveront en même temps celui qui avait coulé bas. Fe atachant ensuite celui-ci à d'autres navires également chargés, on parviendra ainsi à l'amener pusqu'à la surface de l'eau. On obtendrait le même effet avec un nombre l'eau. On obtendrait le même effet avec un nombre

suffisant de barriques vides, et lestées à l'extérieur. Quelque pesant que soit un corps, on peut donc toujours le faire flotter sur l'eau. Le cuivre, le plomb penvent être rendus assez légers pour demeurer à la surface de ce fluide; et le moyen le plus efficace pour obtenir cet effet, consiste à courber ces métaux en forme de barque, et à leur faire ainsi embrasser un volume d'air considérable, qui fait partie du volume qu'ils enfoncent dans l'eau. Ce n'est pas parce que les bateaux et les navires sont faits de bois, qu'ils nagent sur l'eau : car la plupart des matières dont ils sont chargés, sont beaucoup plus pesantes que ce fluide. Mais c'est qu'à cause de leur forme, ils plongent dans l'eau une grande capacité remplie d'air, et déplacent ainsi un volume de fluide dont le poids est aussi grand que celui du bâtiment, et de tous les obiets dont il est chargé. Lorsqu'un bateau coule bas, on sent que cet accident arrive, non par le poids de l'eau qu'il a reçue, mais parce oue, déplacant un moindre volume de fluide, par l'exclusion de l'air qui en occupait l'intérieur, sa pesanteur respective est devenue plus grande que celle de l'eau qui le soutenait.

#### CHAPITRE XIL

De la manière de trouver la pesanteur spécifique d'un solide.

§ 126. On appelle pesanteur spécifique d'une matière quelconque, ce que pèse cette matière sous un volume convenn. Par exemple, un morceau d'or solide, taillé en forme de de, ayant un centimètre dans tous les seus, ou un centimètre de d'or, pesant 19 grammes et un quart, à-peu-près; ce nombre exprimera la pesanteur spécifique de l'or; et lorsqu'on voudra comparer quelqu'autre corps à ce métal, de l'argent ou du plomb, par exemple, il faudra faire avec ces matières de petits solides qui aient exactement le même volume; et ayant trouvé que le centimètre cube d'argent pèse 10 grammes, et celui de plomb 11 grammes, ces nombres exprimeront de même les pesanteurs spécifiques de ces métaux, et l'on pourra ainsi les comparer facilement entr'eux.

La pesanteur du centimètre cube d'or étaut consue, Pon pourra en conclure le poids d'une masse d'or quelconque, sans être obligé de la peser, pourvu que l'on connaisse le nombre de centimètres cubes qu'elle contient. Lorsqu'on pèse à la balance une matière quelconque dont on ignore la pesanteur spécifique et le volume, cette opération ne peut donner que le poids absolu du morceau qu'on a pesé, et l'on ne peut rien en conclure pour le poids de tout autre morceau de la même matière. Mais la connaissance de la pesanteur spécifique sert à trouver le poids d'une masse quelconque, que l'on serait souvent dans l'impuissance de poser directement.

Ou'îl soit question, par exemple, de counaitre le poids d'un gros bloc de marbre; il est clair que la chose sera bientôt trouvée, si l'on sait quel est le poids d'un décimètre cube de ce marbre: il ne faudra que détermineur par les principes de la géométrie quel est le nombre des décimètres cubes contenus sous le volume du bloc, et multiplier ce nombre par le poids d'un décimètre cube de cette matière. Mais pour avoir le poids d'un décimètre cube de marbre, il no sera pas nécessaire d'en tailler un morceau, de maniter à lui donner la forme d'un cube ayant un décimètre en tout sens: un fragment, un éclat quel-conque pourra, comme on va l'expliquer, servir à trouver la pesanteur spécinque demandée.

§ 127. Supposons d'abord que le corps dont on demande la pesanteur soit de nature à pouvoir s'enfoncer entièrement dans l'eau: on suspendra ce borps au-dessous d'un des bassins de la halance, et l'on déterminera, premièrement, le poids absolu du corps, en le pesant dans l'air, et ensuite son volume, en le pesant dans l'eau, ou en faisant usage de la bouteille (fig. 95.º) Après cela, on divisera le poids absolu par le volume trouvé, exprimé en centimètres cubes, et l'on aura ce que pèse le corps donné par centimètre cibe, et par conséquent la pesanteur spécifique la matière

dont il est fait.

Si le corps n'est pas assez pesant pour s'enfoncer dans l'eau, on cherchera toujours son poids absolu, lorqu'il est hors de l'eau. On le fera ensuite plonger dans ce fluide, au moyen de quelques poids additionnels dont le volume soit conun; et le pesant encore dans ce second cas, on déterminera le volume, comme on a dit ci-dessus; et en divisant le poids par le volume, on aura de même sa pesanteur spécifique.

Si l'on remplit entièrement d'eau une bouteille (fig. 94.°) dont l'ouverture soit un peu large, dont les bords soient bien dressés, et qui soit bien posée d'à-plomb, et bouchée avec un plan de glace : qu'après l'avoir pesée avec soin, on introduise dans cette bouteille le corps dont on clierche la pesanteur spécifique, et qu'on la pèse de nouveau, en ayant attention qu'elle soit toujours également pleine : son poids, dans ce second cas, se trouvera plus grand que dans le premier, puisque la matière donnée est supposée plus pesante que l'eau, et cet excès servira à faire connaître la pesanteur demandée. En effet, en ôtant de l'une et de l'autre pesée, le poids de la bouteille avec son bouchon, il restera, d'une part, le poids de l'eau dont la bouteille était d'abord remplie, et de l'autre le poids de cette eau, moins celle qui est sortie, plus celui de la matière ajoutée. La différence de ces deux poids, qui sera la même que la différence des deux pesées, exprimera donc ce que le corps plongé a conservé de son poids dans l'eau. On peut d'ailleurs connaître son poids absolu, en le pesant directement ; et si de ce poids absolu, on retranche celui qui lui reste dans l'eau, on aura le poids d'un volume d'eau égal au volume du corps. L'on pourra donc connaître celui-ci, et en tirer par conséquent la pesanteur spécifique demandée.

Cette dernière méthode est plus longue que la précédente : mais elle n'est pas moins sure, et elle est d'ailleurs applicable à des cas qui échappent à la première. On s'en sert, par exemple, pour trouver la pesanteur spécifique d'un sable, d'une poudre en général, qui ne soit pas dissoluble par l'eau. On prend une once ou deux de ce sable, on l'introduit dans la bouteille pleine d'eau, et on la pèse. La quautité dont son poids se trouve augmenté, est justement la différence entre le poids du volume de sable employé et le poids d'un pareil volume d'eau. Il est donc facile de tirer de la la pesanteur spécifique de ce sable.

§ 128. Donnons ici un exemple de la première méthode enseignée pour trouver la pesanteur spécifique d'un corps. Soit un fragment de pierre, un morceau de marbre d'une forme quelconque, dont on demande la pesanteur spécifique. Je le suspends avec un crin audessous d'un des bassins de la balauce; et le mettant en équilibre, je trouve qu'il pèse 25 grammes. Je le fais ensuite plonger dans l'eau d'un verre que je place dessous; et chassant avec soin toutes les bulles d'air qui peuvent lui être adhérentes, il arrive, comme il est alors devenu plus léger, qu'il faut ajouter de son côté la valeur de 9 grammes pour rétablir l'équilibre. Ces 9 grammes sont donc le poids du volume d'eau dont le corps soumis tient la place. Cette épreuve m'apprend déjà que le volume de ce corps est de 9 centimètres cubes, et que sa pesanteur est à celle de l'eau comme 25 est à 9. C'est là la pesanteur spécifique relative. Pour avoir la pesanteur spécifique absolue, je divise 25 par 9, et je trouve 2 et ? pour quotient : donc le marbre éprouvé pèse, par centimètre cube, deux grammes et deux tiers, et le problème proposé est résolu. Si le volume du solide . était cherché en pouces cubes, l'opération serait plus longue; mais on trouverait encore facilement le poids d'un pouce cube de la matière donnée (o).

<sup>(</sup>o) En conservant les mêmes dénominations que ci-dessus, on a  $p_{v}=a_{0}$  lorsque le corps et pe-de dans l'ei; et  $p_{v}=P_{v}=b_{v}$ , lorsqu'il est pesé dans l'eue. Si l'on soustrait ces deux équations l'une de l'autre, on trouve comme ci-dessus,  $v=\frac{r_{v}}{r_{v}}$ . Subhitmant dans la première, il vient :  $p=\frac{r_{v}}{r_{v}}$ . Telle est la formule pour avoir la pessanteur spécifique d'un corps plus perant que l'eau.

présanteur spéciaique d'un corps plus présant que l'eau, en la frant sous le bassin S le corps est moins pesant que l'eau, en la frant sous le bassin d'une balance, on le frar plonger; et lons surs les deux équations dessus :  $p = m_0$ , et  $P = m_0$  et  $P = m_0$  on ite,  $p = m_0$  et  $p = m_0$  et p =

#### CHAPITRE XIII.

De la comparaison des masses, des volumes, et des pesanteurs spécifiques des corps solides.

§ 129. LORSOUE deux corps suspendus aux bras d'une balance nous paraissent en équilibre, nous en concluons que ces deux corps ont des masses égales, on qu'ils contieunent des quantités égales de matière. Cette conséquence n'est rigoureusement vraie qu'autant que la balance est placée dans le vide, ou que les deux corps ont des volumes égaux. Mais si leurs volumes sont différens, et qu'on les pèse dans l'air, il est bien certain que, malgré l'équilibre apparent, les poids absolus des deux corps sont inégaux. La raison en est évidente. Les corps plongés dans l'air perdent nécessairement une partie de leur poids, et d'autant plus grande qu'ils ont plus de volume. Quoique la différence soit d'ordinaire peu sensible, parce que l'air est un fluide très-léger, et qui pèse environ 850 fois moins que l'eau, elle n'en est pas moins réelle pour cela, comme on le fait voir par l'expérience suivante.

Expérience. On met en équilibre aux bras d'une petite balance fort délicate (fig. 95.°) une petite balle de plomb, et une grosse boule de verre, creuse et fort mince. On place cet appareil sur la machine paetunatique, sous une cloche, et l'on fait le vide aussi exactement qu'il est possible. L'on remarque, alors que le flear s'est incluié sensiblement du chié de la boule de verre: preuve que celle-ci est réellement plus pesante que la balle de plomb, qui lui fait équilibre dans l'air. Pour avoir le poids absolu d'un

corps, il faudrait donc le peser dans le vide; ou bien il faut ajouter au poids qu'il a dans l'air, le poids du volume d'air dont il tient la place. Mais l'air est un fluide assez léger, et le volume ou la valeur des matières qu'on pèse dans ce fuide est assez peu considérable, pour qu'on puisse négliger cette attention.

§ 130. Deux corps d'égal poids étant suspendus aux bras d'une balance, si on vient à les faire plonger tous les deux dans le même fluide, l'équilibre ne pourra subsister qu'antant que leurs volumes seront encore égaux; car dans ce cas ils perdront l'un et l'autre des parties égales de leurs poids. Si leurs volumes sont inégaux, il est évident que celui dont le volume est le plus grand . perdra davantage, et par conséquent il paraîtra plus léger que l'autre, et l'équilibre sera rompu en faveur de celui-ci. Ce qu'il faudra ajouter de grammes dans le bassin opposé pour rétablir cet équilibre, donnera la différence des volumes des deux corps, exprimée en centimètres cubes. Quant au rapport existaut entre les volumes de ces corps, cette expérience ne saurait le faire connaître. Il faudrait pour cela avoir de plus le volume de l'un des deux corps (p).

Cependant si l'on connaissait les pesanteurs spécifiques des deux corps mis en équilibre, c'est-à-dire, ce que pèse le centimètre cube de l'un et de l'autre, on pourrait trouver le volume de chacun d'eux par la règle suivante. Multipliez ce qu'il a fallu ajouter pour rétablir l'équilibre lorsqu'ils étaient dans l'eau,

<sup>(</sup>p) Paisque les deux corps sont en équilibre dans l'air, on a s'a l'équation, p·v= p' · ; et puisqu'étant plougé dans l'euq i, on aux pour rétablir l'équillire, ajouter d'un côté un poits, que jappelle d, on aux p v − P v − p' v − P v + β; d'oi à cause de l'équation précédente, on tirera, v' − v − p' On aura donc ainsi la différence des volumes, sans qu'il soit besoin d'avoir le volume de l'un ni de l'autre de ces carps.

par la pesanteur spécifique de l'un de ces corps, et divisez par la diférence de leurs pesanteurs, multipliée par celle de l'eau: le résultat sera le volume de l'autre corps. On aura donc ainsi le volume de l'un des deux corps à volonté, d'où l'on pourra facilement conclure le volume de l'autre (q).

Deux corps d'espèce différente, qui sont également pesans, out géuiralement des volumes inégaux; et plongés dans un même fluide, ils éprouvent des pertes inégales, et proportionnelles à leurs volumes, On peut donc dire que les volumes des corps également pesans sont en raison directe des pertes qu'ils éprouvent, lorsqu'ils sont plongés dans un même fluide (r').

La perte que fait un corps plongé dans un fluide est d'autant plus grande, que la pesanteur spécifique de ce corps est plus petite, ou qu'il pèse moins relativement à son volume. Donc deux corps dont les poids absolus sont égaux, ont leurs pesanteurs spécifiques en raison inverse de leurs volumes (s).

§ 151. Si deux corpa d'égal poids et de volume înégal ne peuvent plus être en équilibre lorsqu'ils sont plongés dans le même fluide: pareillement deux corps d'inégal volume, 'et qui sont en équilibre, plongés dans un même fluide, se trouvent inégalement pesans lorsqu'ils sont transportés dans l'air. En effet, l'équilibre qui avait lieu d'abord était dù à une diminution inégale, an'ils érorouvaient l'une et l'antre dans leur poids;

<sup>(</sup>q) Si de la dernière équation on tire la valeur de  $\nu$  ou celle de  $\nu$ ; et qu'on la substitue dans la première, on aura:  $\nu' = \frac{d\rho}{P(\rho - \rho')}$ , et

 $v = \frac{d^2 r}{V(r-r)}$ ; ce qui renferme la règle établie dans le texte. (r) On a toujours quand les poids sont égaux,  $p v = p^* v = a$ ensuite, p v - P e = b,  $e \uparrow p^* v - P v = b$  par conséquent P = a - b,  $e \uparrow P v = a - b$ . On tire de la la proportion suivante : v : v : v : v = a - b a -b : a - b : a

<sup>(</sup>s) C'est ce qu'indique assez l'équation, p v = p'v', de laquelle on tire : p : p' :: v' : v.

cette diminution n'ayant plus lieu lorsqu'ils sont hors de ce fluide, l'équilibre ne peut plus subsister. Douc pour rétablir alors l'équilibre entre eux, il faudra ajouter quelques poids du côvé de celui qui a le moins de volume. Ce poids ajouté, divisé par le poids d'un centimètre cube du fluide, donnera encore ici la différence des volumes de ces corps; et si l'on comant leurs pesanteurs spécifiques, on aura le volume de l'un d'exa, en multipliant le poids ojouté par la différence entre la pesanteur spécifique de l'autre corps et celle de l'eau, et divisant par la pesanteur du fluide multipliée par la différence des pesanteurs des deux corps (t).

§ 132. Deux corps qui ont le mênie volume ne peuvent être d'égal poids, qu'autant qu'ils sont faits de la même matière, ou de deux matières également pesantes. Mais s'ils sont composés de deux matières différentes, et dont la pesanteur n'est pas la même, ces deux corps autont nécessairement des poids différens. Si ces deux corps sont plongés dans le même fluide, il y aura encore la même différence entre leurs pesanteurs relatives : car leurs poids absolus seront diminués de la même quantité. Réciproquement, s'il faut un certain poids pour établir l'équilibre entre deux corps du même volume, et plongés dans un certain fluide, le méme poids seron core nécessaire portain fluide, le méme poids sera encore nécessaire.

<sup>(</sup>t) Dans ce cas-ci, on a pour l'équilibre dans le fluide, pν − Pν − pν'. En pri − Pν' pci pour l'équilibre hors du fluide, pν + d − pν'. En retranchant ces deux équations l'une de l'autre, il vient v' −ν v − l'articat de la la valeur de ν, ou celle de ν , et la substituate dans l'équation précédente, on trouve ν − (γ − ν) et ν' − φ (γ − ν).

La première équation donne ence,  $s = \frac{p(p-p')}{p}$  Tele st le sparé des volumes. On en tire sussi:  $\nu' - \nu = \frac{p'(p-p')}{p} = \frac{\sigma}{p} = s$ ; ce qui donne la différence des volumes telle qu'on l'avait trouvée: car, a = a = d.

TROISTÈME SECTION. 193
pour maintenir cet équilibre lorsqu'ils seront hors de ce fluide.

§ 133. Deux corps d'égal poids et de columes différens éprouvant, lorsqu'ils sont plongés dans un même fluide, des pertes incéales, et dependantes de leurs volumes, on peut dire, que les pesanteurs spécifiques de ces corps sont en raison inverse des pertes qu'ils font dans un même fluide.

Deux corps de d'iférens poids, qui éprouvent dans un même fluide des perles égales, ont des volumes égaux, et par consequent leurs pesanteurs spécifiques sont en raison directe de leurs poids absolus.

Enfiu, si deux corps n'ont ni le même poids, ni le même volume, alors leurs pesanteurs spécifiques sont en raison directe de leurs poids absolus, et en raison inverse de leurs volumes , ou des pertes qu'ils éprouvent dans un même fluide ; ce qui veut dire ; que la pesanteur spécifique de l'un de ces corps est à la pesauteur spécifique de l'autre, comme le poids du premier, multiplie par la perte du second, est au poids du second, multiplié par la perte du premier. Aiusi, en pesant successivement des morceaux de différentes matières, d'abord dans l'air, ensuite dans l'eau, on aura aisément le rapport de leurs pesanteurs spécifiques. Quant à la valeur absolue de ces pesanteurs spécifiques, c'est-à-dire, ce que pèse le centimètre cube de chacune de ces matières, c'est ce qui est donné directement par la perte qu'elles font dans le fluide (u).

<sup>(</sup>a) Soit pv = a,  $etp^*v' = a^*$ : on en litera  $p = \frac{a}{v}$  et  $p' = \frac{a}{v}$ . Done  $p: p': \frac{a}{v}: p': a^*v: a^*v$ ; se qui renferme le rapport énoné dans le texte. Su = a^\*, on a unu a p: p': v': v. Si l'on suppose v = v', il viendra,  $p: p': a: a^*$ ; proportions quon avait defit rouvées.

On a vu plus haut, que  $v = \frac{a-b}{p}$ . De même  $v' = \frac{a'-b'}{p}$ . Dono v:v'::a-b:a'-b'; et en désignant par d et d' les différences N

§ 154. Faisons quelques applications des différentes règles établies dans ce chapitre. 1.º Soit deux balles, l'une de plomb, et l'autre d'étain, ayant le méme poids : il s'agit de trouver le rapport qu'il y a entre leurs volumes, et ces volumes eux mêmes. Puisque leur poids est le même, le rapport des volumes est égal au rapport renversé de leurs pesanteurs spécifiques. Mais la pesanteur de l'étain est à celle du plomb, à-peu-près comme 2 est à 3 : le volume de la balle d'étain.

Maintenant, si l'on fait plonger les deux balles dans l'eau, l'équilibre sera rompu, et le plomb, comme ayaut moins de volume, l'emportera sur l'étain. Ce qu'il faudra ajouter du côté de celui-ci, dépend de la grosseur des masses qu'on a pesées. Supposons qu'un poids de dix grammes auffise pour ramener l'équilibre: alors on saura que le volume de l'étain surpasse de dix centimètres cubes le volume du plonb. Mais cela ne donne pas encore le volume de l'un rid el Pautre.

Pour avoir le volume de la balle d'étain, par exemple, sans connaître son poids, je fais usage de la rôgle établie plus haut. Je multiplie les dix grammes qu'il a fallu sjouter, par 3, pessanteur relative du plomb; et comme la différence entre les pesanteurs relatives du plomb et de l'étain est égale à un, et que le poids du centimètre cube d'eau est pareillement égal à l'unité; la division ne chango rien au produit; et l'on trouve aiusi, que le volume de la balle d'étain est de 30 centimètres cubes. Si l'on avait voqui avoir ce volume exprimé en pouces

a = b et a' = b', on aura: v : v' :: d': ce qui a déjà été trouvé plus haut: en substituant ce dernier rapport dans la proportion, p : p' :: av' :: a'v, elle deriendra, p : p' :: a'd' :: a'd; et dans le cas, ou  $a \equiv a = b : p :: b' :: d' :: d$ .

TROISIÈME SECTOIN. 195 cubes, Popération eût été plus longue, mais égale-

ment sure.

L'on pourrait actuellement connaître le poids absolu de la balle d'étain. Le coatimitere cube de ce métal pesaut 7 grammes et 3 dixièmes, les 30 centimètres cubes péseront donc 219 grammes, Quant au plomb, son volume est évidemment de 20 centimètres cubes; et son poids étaut de 11 grammes environ pour un ceutimètre cube, on aura pour le poids de la balle mise en expérience, 220 grammes; et qui diffère peu du poids de la balle d'étain, et qui diffère peu du poids de la balle d'étain, et qui diffère peu du poids de la balle d'étain, et qui diffère peu du poids de la balle d'étain, et qui n'en diffèrerait pas du tout, si les pesanteurs spécifiques avient été prises avec plus d'exactitude. Une seule expérience suffit donc pour travacr et les poids absolus, et les volumes des deux balles, lorsque les pesanteurs spécifiques sont données.

2. Preuons actuellement deux corps du méme\* volume, deux sphères solides, l'une d'or et l'autre d'argent, avant le même diamètre. Il s'agit encore de trouver leurs volumes et leurs poids absolus. d'après la seule conuaissance des pesanteurs spécifiques. Supposons que pour établir l'équilibre entre ces deux sphères, il soit nécessaire d'ajouter du côté de l'argent un poids de 20 grainmes, le même poids, comme on a dit, serait également nécessaire pour cela, si l'on faisait plonger les deux corps dans l'ean, ou dans tout autre fluide : cette opération ne nous donnerait donc aucun moyen de plus, pour trouver les choses demandées. Mais si t'ou a recours aux pesanteurs spécifiques des deux métaux, que l'on suppose connues, et qu'on divise la différence des poids par la différence des pesanteurs spécifiques, on aura le volume cherché (v). Or, l'or pur pèse par

<sup>(</sup>v) Puisque les volumes sont égaux, on a pour le cas présent,  $p \, \nu = p' \, \nu + d$ : d'où l'on tire,  $\nu = \frac{d}{p-p'}$ .

centimètre cube 199 gr. 26 cent,', et l'argent 10 gr. 47 cent. , la différence est de 8, 79 : divisant par ce dernier nombre les 20 grammes de différence, qu'on a supposés entre les deux sphères, on trouve 2, 27: c'est en centimètres cubes, le volume de chacune de ces sphères. Quant à leurs poids absolus, il est actuellement trop facile de l'avoir : il est pour l'or de 43 gr. 72 cent., et pour l'argent de 23 gr. 77 cent,

3.º Soit enfin deux morceaux, l'un de fer et l'autre de zinc; le premier pesant 20 grammes, et le second 30 grammes. Tant qu'on ne connaîtra rien de plus, on ne pourra point déterminer le rapport des pesanteurs spécifiques de ces deux métaux. Mais si l'on sait que le volume du fer est de 2,77 centimètres cubes, et que celui du zinc est de 4,17; on trouvera alors que la pesanteur spécifique du fer est d celle du zinc, comme 20 multiplié par 4,17 est à 30 multiplié par 2,77, ou comme 83 est à 63. Les pesanteurs spécifiques de ces deux métanx sont donc égales; et dans le vrai elles diffèrent extréinement peu. Quant à la valeur absolue de ces pesauteurs spécifiques, il sera facile de l'avoir, puisqu'on connaît les poids absolus et les volumes.

§ 135. Pour obtenir plus aisément les rapports qui existent entre les pesanteurs spécifiques des différens corps . on a imaginé de les rapporter tous à une substance connue, et qu'il fut facile d'avoir toujours dans le même état. C'est l'eau qu'on a choisie pour cet objet. Ce fluide en effet, peut être obtenu dans le plus haut degré de pureté; et si l'on a soia d'ailleurs de le ramener à une température fixe et convenue, on aura un terme de comparaison, dont la densité sera toujours la même, et qui aura par consequent tonte la fixité désirable. On prend donc de l'eau distillée, ayant une température de 10 degrés au thermomètre de Réaumur.

Lorsqu'on pèse un corps, d'abord dans l'air, ensuite dans l'eau, on a en premier lieu le poids absolu du corps, et secondement son volume. En divisant le volume par le poids, on trouve la pesanteur spécifique absolue : car cela revient à dire : si un relevolume père tent, le centimètre cube que pèrena till Mais en pesant le corps dans l'eau, on a directement le poids d'un volume d'eau égal au volume du corps pesé. Cette expérience donne done inmediatement le rapport entre le poids absolu du corps, et le poids d'un pareil volume d'eau, ou le rapport de la pesanteur spécifique du corps à la pesanteur spécifique de l'eau. Si l'on pèse donc de cette manière des morcaux de toutes les matières, qui peuvent sans inconvénient étre plongées dans l'eau, on aura le rapport de leurs pesanteurs à celle de l'eau distillée, et par suite les rapports de leurs pesanteurs respectives.

C'est ainsi qu'on a dressé des tables des pesanteurs spécifiques d'un très-grand nombre de matières différentes. La pesanteur spécifique de l'eau distillée, qui est le terme de comparaison, y est représentée par l'unité, suivie d'un nombre de zéros plus ou moins grand, selon le degré de précision que l'on veut mettre à cette évaluation; et celle de toutes les matières que l'on a pu comparer à l'eau, est exprimée par des nombres plus grauds ou plus petits, selon qu'elles sont plus ou moins pesantes que le fluide auquel on les compare. Quand on dit donc que la pesanteur de l'or est de 19 et 1; que celle du mercure est de 131; cela signifie qu'un certain volume d'or pèse 19 fois et un quart autant qu'un pareil volume d'eau; et que le même volume de mercure pese treize fois et demie autant.

Lorsqu'on a le rapport entre la pesanteur de l'eau, et celle d'une certaine matière, il set facile de trouver la pesanteur spécifique absolue de cette matière. Il suffit pour cela de séparer sur la droite du nombre qui exprime ce rapport, autant de chiffres que l'on avait mis de zéros à la suite de l'unité, pour représenter la pesanteur spécifique de l'eau; car on sait que dans le système actuel, le poids du centimètre cibe d'eau fait l'initié de poids, qui s'appelle un gramme. I es chiffres restant à gauche exprimeront des grammes, et ceux qui auront été séparés seront des fractions décimales du gramme. Le tout exprimera le poids du centimètre cube de la matière considérée. Dans l'ancien système, pour avoir le poids d'un pouce cube d'une matière donnée, il fallait d'abbit une proportion entre les pesanteurs relatives et les pesanteurs absolues de l'eau, et de la matière en question. Il fallait savoir pour cela que le pied cube d'eau distillée pèse 70 livres, et le pouce cube 37.51 grains.

On trouvera à la fin de cet ouvrage une table des pesanteurs spécifiques absolue et relative. Alon grand nombre de matières. C'est une partie de celle que Lavoisier a insérée dans see Elémena de climite, et qu'il avait extraite du grand ouvrage de Brisson

sur cet objet.

## CHAPITRE

De la manière de déterminer par l'hydrostatique la nature d'un corps, ou la matière dont il est \*composé.

§ 136. LOUTES, ou à-peu-près toutes les matières connues, ont des pesanteurs spécifiques différentes, au moins quand ces pesanteurs sont prises avec trois ou quatre chiffres. Les pesanteurs de la plupart des substances connues ayant été déterminées avec soin, l'on peut faire usage de cette connaissance pour trouver de quelle matière un corps est composé, lorsqu'il y a quelque incertitude à ce sujet.

Par exemple, on a une petite sphère de métal, solide, et qui ressemble à l'argent par sa blancheur : mais on soupçonne qu'elle est de cuivre blanchi, ou légèrement argenté. Pour s'assurer de la vérité à cet égard, on la pèsera d'abord hors de l'eau, et ensuite dans l'eau; et l'on divisera le premier poids, par ce qu'il a fallu en retrancher dans le second cas. Si le résultat de cette division est 8, ou moins de 8, la sphère est de cuivre : elle est d'argent, s'il est 10, ou à-peu-près.

La raison de cette conséquence est facile à comprendre. La division prescrite doit donner le rapport entre la pesanteur du métal dont la sphère est composée, et la pesanteur de l'eau. Or, on sait que l'argent pèse dix fois autant que l'eau, tandis que le cuivre ne pèse que sept à huit sois autant. Il sera donc prouvé que la sphère est de cuivre, ou d'argent, selon qu'elle sera huit fois, ou dix fois aussi pesante que l'eau : bien entendu qu'il est sup-

posé qu'elle ne peut être que l'un ou l'autre. Le même procédé pourrait faire connaître si elle est entièrement solide, ou si elle cache quelque cavité intérieure : car dans ce dernièr cas , sa pesanteur spécifique se trouverait beaucoup moindre. Mais l'on ne pourrait savoir par cette méthode, si elle est d'argent ou de cuivre, à moins que l'on connût la grandeur du vide intérieur, ou qu'on pût y faire pénétre l'eau.

En effet, supposons une sphère creuse qui peut être d'argent ou de cuivre, et qui pèse 24 grammes. Le volume que l'on peut conclure d'après ce poids, dépend de la matière dont elle est faite. Si elle et d'argeut , le volume du métal sera de deux contimètres cubes et quatre dixièmes. Si elle est de cuivre, il sera de trois centimètres cubes. Pesons maintenant cette sphère dans l'eau; la perte qu'elle éprouvera sera évidemment la même, quel que soit le métal dont elle est faite. Supposons que son poids soit dans ce cas diminué de 10 grammes; le volume total de la sphère est donc de 10 centimètres cubes : mais le vide intérieur sera de 7,6 contimètres cubes, si la sphère est d'argent, et de 7 centimètres cubes seulement; si elle est de cuivre : par ou l'on voit qu'il faut savoir de quel métal la sphère est composée, pour pouvoir déterminer le volume de la cavité intérieure ; on bien qu'il faut connaître la grandeur de cette cavité, pour pouvoir décider de quel métal la sphère est composée. Il est visible que l'on peut faire deux globes creux, l'un de cuivre et l'autre d'argent, ayant le même poids et le même volume apparent, et qui ne différeraient entre eux que par la grandeur du vide intérieur.

§ 13-. Voyons maintenant si le côrps donné était formé de l'alliage de deux matières connues , comment on pourrait découvrir dans quelles proportions elles ont été alliées. C'est ici le fameux problème proposé à Archiméde par le roi Hièron. On dit que ce prince

201

avant fourui de l'or à un orfévre pour lui faire une couronne, fut curieux de savoir, si tout l'or fourni avait été fidèlement employé. On sait que l'or , pour être travaillé, et acquerir une certaine dureté, a besoin d'être allié avec quelque autre métal plus dur que lui. C'est le cuivre que l'on choisit ordinairement pour cela : mais la proportion de ce dernier métal peut être plus ou moius considérable; et ainsi on ne saurait connaître par le poids seulement, quelle est la quantité de l'alliage. Le roi Hieron proposa donc la question à Archinu'de . l'un des plus beaux génies qui aient jamais existé. Le géomètre de Syracuse, après avoir cherché vainement dans les principes connus de son temps, la solution de ce problème, la trouva tout-a-coup comme par inspiration. On raconte qu'en entraut un jour dans un bain, qui était entièrement plein, il observa qu'il sortait une quantité d'eau, dont le volume devait être égal au volume de son corps. Frappé de ce trait de lumière, on prétend qu'il sortit brusquement du bain, et que sans prendre garde qu'il était nu, il courut chez lui, en criant: ie l'ai trouvé. Quoi qu'il en soit de cette anecdote, il est certain qu'Archimède découvrit, par le moyen de l'hydrostatique, quelles étaient les quantités d'or et de cuivre alliées dans la couronne, et qu'il put ainsi satisfaire la curiosité d'Hiéron.

Voici de quelle manière on peut concevoir que le problème fut résolu, cu supposant qu'aucm autre métal que l'or et le cuivre, n'entrât dans la composition de la couronne. On pesa d'abord la couronne dans l'air, et ensuite on la pesa dans l'ean: la différence des deux pesées donna le poids d'un volume d'eau égal au volume de la couronne. On a déjà observé que la figure du corps est ici une chose indiférente; et qu'une même quantité de matière, quelle que soit sa forme, déplace toujours un même volume d'eau, et perd jar conséquent toujours la même patite de son poids. Le poids de l'eau déplacée par

la couronne étant donc conou, on en chercha le volume par la règle ci-dessus : ce volume fait aussi celui de la couronne. On eut donc ainsi le poids et le volume de l'alliage tôtal : on savait de plou quels étaient les deux métaux qui entraient dans lots quels et l'on connaissait leurs pesanteurs spécifiques : avec ces données, il était facile de résoudre le problème,

comme en va soir.

Supposons le poids de la couronne de 125 grammes. et son volume trouvé, ainsi qu'on vient de dire, de 7 centimètres cubes. Si la couronne eût été entièrement d'or, le centimètre cube de ce métal pesant 10, 26 grammes, son poids absolu se fût trouvé de 134, 82 grammes : ce même poids n'eût été que de 58.8 grammes, dans le cas où la couronne aurait été toute entière de cuivre. Le poids réel est donc compris entre ces deux-là; et il est visible que s'il tenait justement le milieu entre les deux, l'alliage serait moitié or, moitié cuivre. Par conséquent il y a d'autant plus d'or, que le poids réel approche plus de celui que la couronne aurait eu, si elle avait été faite entièrement de ce métal. En prenant donc les différences entre ce poids réel, et chacun des deux autres, on conclura que les quantités d'or et de cuivre qui entrent dans la composition de la couroune, sont entre elles en taison inverse de ces différences. Si l'on retranche donc 125 de 134,82, on aura pour reste, 9, 82; et retranchant ensuite de 125 le nombre 58, 8, il viendra 66,2 : telles sont les deux différences. On dira donc : la quantité d'or qui entre dans la composition de la couronne, est à la quantité de cuivre, comme 66,2 est à 9,82; c'est-à-dire que dans les suppositions que nous avons faites, la quantité de cuivre était un peu plus que la septième partie de la quantité d'or, qui entrait dans la couronne, Ainsi, représentant l'alliage total par le nombre 8, le volume de l'or serait exprimé par 7, et celui de cuivre par 1. Il y avait donc dans la couronne 6 ; centimètres cubes d'or, et ... de centimètre cube de cuivre.

La règle générale qu'on donne ordinairement pour ces sortes de questions, consiste, à chercher le poids du corps donné, dont le volume et le poids réel sont censés comus, à le chercher, dis-je, comme s'il était fout entier de la première matière, et ensuite comme s'il était tout entier de la seconde. On prend la différence de chacun de ces poids avec le poids réel, et l'on divise séparément ces deux différences par la différence des pesanteurs spécifiques des œux matières qui forment l'alliage. La première division donne la quantité, ou le volume de la seconde matière, et la seconde fait comattre le volume de la première. On trouvera par cette règle le fiftem résultat qu'on vient d'obtenir (w)

M. Bossut donne une autre solution du même problème. Il suppose qu'Archinulde a pris une masse d'or et une masse de cuivre, telles qu'en les pesant séparément dans l'eau, leur poids éprouvàt la même diminution que celui de la couronne. Il a eu par ce moyen-là trois corps dont les volumes étaient égaux, et dont les poids absolus étaient différence. Il a pris la différence entre le poids de la masse d'or et celui de la couronne, et pareillement la différence entre le poids de la couronne et celui de la masse de cuivre. En divisant la première différence par celle qui se trouvait entre les deux masses métalliques, il

texte.

a eu la quantité de cuivre, qui était coatenne dans la couronne; et il a eu la quantité d'or, en divisant la seconde différence par le même diviseur. Dans la première solution, on cherche d'abord le volume de la couronne, dont le poids est d'ailleurs connu; et ou conclut les proportions de l'alliage d'après les pesanteurs spécifiques des deux métaux alliés. Dans la dernière, on cherche des volumes de chaque métal égaux au volume de la couronne; et sans avoir recours aux pesanteurs spécifiques, on tire des poids absolus les proportions de l'alliage (x).

§ 138. C'est par les procédés que l'on vient d'exposer, que l'on peut reconnaître, si une pièce d'or est légitime, ou si elle a été falsifiée. A l'exception

(x) Soit a le poids de la couronne pesée dans Iuir, à son poids dans l'euir, m et n les poids de la masse d'or dans Iuir et dans l'eui; m' et n' ceux de la masse de cuivre. On aura:  $\frac{1}{2m'}$  pour le volume de la couronne,  $\frac{m-n}{2}$  pour celui de la masse d'or, et  $\frac{n'-n'}{2m'}$  pour le volume de la masse de cuivre. Ces volumes étant égaux, on 4:a  $\frac{n-n}{2m} = m - \frac{n}{2m'} = m'$ .

Si, en pesant dans l'eau la pièce que l'on suspecte, on trouve que sa pesanteur spécifique est audessous de celle qu'elle doit avoir d'après la loi, ou bien si elle perd dans l'eau plus que les pièces reconnues pour bonnes, on sera assuré que la pièce a été falsifiée; et , bien que la surface extérieure soit réellement de l'or, qu'elle porte une empreinte légale en apparence, et qu'elle ait le poids qu'elle doit avoir, elle contient néaumoins dans son intérieur quelque matière étrangère et différeute de l'or. La falsification d'une pièce d'argent ne pourrait pas se reconnaître de même, parce qu'il y a des métaux qui pesent plus que l'argent : mais cette falsification est plus rare, parce qu'elle tente moins la cupidité; et il est d'ailleurs très-difficile de la bien déguiser, parce que l'argent, allié avec quelque métal vil, perd beaucoup de sa qualité sonore.

Les orfévres ont un moyen fort simple et trésexpéditif pour connaître la nature d'un métal, et pour juger à-peu-près de l'alliage. Ils ont une pierre brune, fort dure, et d'un poli naturel, que l'on appelle pierre de touche. On traîne sur cette pierre, et par un angle ou une arète, le morceau de métal qu'on veut éprouver, de manière qu'il y laisse une traop, qu' se distingue fort bien sur la couleur rembrunie de la pierre, et fait juger à un œil execcé si le métal éprouvé est or, ou argent, on cuivre; s'il est allié, et quelles sont à-peu-près les proportions de l'àlliage, Mais ce moyen n'est quu premier aperçu, qui a besoin d'être confirmé, ou rectifié par des expériences plus directes.

§ 139. Il est rare que l'or soit parfaitement pur : il est ordinairement allié avec de l'argent ou du cuivre. On préfère de l'allier avec ce dernier métal, qui ne peut point altérer sa couleur, et qui lui donne plus de dureté. La quantité de cuivre ou d'argent qui est alliée à l'or, fait le titre de l'or. L'or parlaitement pur, et sans aucun alliage, est dit à 24 carals. On se représente une masse quelcouque de cet or, comme partagée en 24 parties égales, qu'on appelle carats. Maiutenant, si l'on ôte une de ces parcies, et qu'on la remplace par une quantité égale de cuivre ou d'argent, on aura de l'or qui ue sera plus qu'à 23 carats : c'est-à-dire que la masse totale ne contieudra plus que les ales en or. Les métaux s'alliant par la fusion, on voit que le cuivre ou l'argent ajouté est répandu uniformément dans toute la masse; et qu'ainsi une portion quelconque de cette masse sera toujours au même titre, ou à 23 carats, parce qu'elle n'aura encore que les Hen en or. L'or n'est plus qu'à 22 carats lorsqu'il contient & d'alliage, et ainsi des antres proportions. Pour évaluer l'alliage avec plus de précision, on divise encore le carat en trente - deux 32emes. L'or, au titre actuel de la monnaie de France, est à 21 carats et for; c'est-à-dire que dans les pièces d'or frappées en France, il y a zien et il. d'alliage, ou un peu moins de fat. Il y en a plus ou moins dans les monnaies des autres pays. Les lingots d'or ont aussi des titres différens, suivant leur alliage: on pent trouver ce titre par la balance hydrostatique. L'or des bijoux n'est qu'à 20 carats. La pesanteur spécifique de la monnaie d'or de France est de 17,65, et celle de l'or des bijoux, de 15,71. Il faut donc qu'une pièce d'or française, pesée dans l'eau, perde entre la 18, et la 17, partie de son poids; et un mor-

ceau d'or de bijou, entre la 16.º et la 15.º

Le titre de l'argent se divise en douzièmes, que l'on appelle deniers. Le denier contient 24 grains. L'argent pur et sans alliage est dit à 12 deniers, il n'est plus qu'à 11 deniers, lorsqu'il contient f', d'alliage. L'argent, au titre de la monnaie de France, est à 10 depiers et 21 grains. Il contient f', et fi, en ou 15 d'argent des autres pays contiennent aussi plus ou moins d'alliage, L'argent au titre de Paris, est à 11 deniers et 10 grains, et par conséquent plus pur que l'argent monnoyé. Les lingots d'argent peuvent aussi avoir des titres différens, suivant leur alliage; et ce titre se connaît, comme celui de l'or, par la méthode employée pour la courone d'Hiégou.

Il faut observer au sujet de l'alliage des différens métaux, qu'il arrive quelquefois, que l'alliage a une pesanteur plus grande que celle qui devrait résulter des pesanteurs des deux métaux alliés, et d'autres fois une pesanteur moindre: ce qui vient de ce que certains métaux, en s'unissant, se pénètrent réciproquement, et qu'il se fait un rapprochement dans leurs molécules; tandis que pour d'autres métaux il arrive, au contraire, que leurs molécules, dans leur réunion, prennent un écartement plus considérable. L'expérience seule peut faire connaître ce qui se passe à cet ézard dans l'alliage des différeus

métaux.

## CHAPITRE XV.

De la manière de trouver la pesanteur spécifique des fluides.

§ 140. LE moyen de trouver la pesanteur spécifique d'un fluide est extrêmement simple et facile. On prend un corps qui puisse être plongé sans inconvénient dans ce fluide, comme serait un petit globe de verre, solide ou creux, mais lesté avec une suffisante quantité de mercure. On met ce corps en équilibre au bras d'une balance, et l'on en détermine ainsi le poids. On le fait ensuite plonger dans le fluide en question; et si le volume du corps est d'ailleurs counu, ce qu'il faudra ajouter de son côté, exprimera le poids d'un pareil volume du fluide. En pesant ainsi successivement le même corps dans des fluides de différentes espèces, les poids qu'il faudra à chaque fois ajouter de son côté pour l'équilibre, exprimeront simplement les rapports des pesanteurs spécifiques de ces fluides, si le volume du corps n'est pas connu, et ces pesanteurs absolues, si ce volume est donné. Ainsi, si l'on suppose que le globe de verre perde de son poids 1,75 grammes dans l'eau distillée , 1,61 dans l'huile d'olives, 1,46 dans l'esprit - de - vin , 2,00 dans l'eau salée, 3,22 dans l'acide sulfurique : ces parties exprimant les poids de ces différens fluides sous des volumes égaux, serviront aussi à exprimer les rapports de leurs densités ou de leurs pesanteurs spécifiques. Mais si l'ou sait d'ailleurs que le volume du globe de verre est de 14 centimètres cubes, alors, en divisant chacun des nombres cidessus par 11, on trouvera les pesauteurs spécifiques

## TROISTÈME SECTION. 209

absolues de ces différens fluides, ou ce que père le ceutimètre cube de chacun d'eux. On aura ainsi ur gramme pour l'eau; 0,92 de gramme pour l'huile d'olives; 0, 84 pour l'esprit-de-vin; 1,14 pour l'eau salée; 1,84 pour l'actée suffurique.

On peut trouver encore les piesanteurs spécifiques des fluides, par le moyen d'un flacou d'un poisse conun, qu'on remplit successivement de ces différens fluides, et qu'on pèse à chaque fois. Les volumes étant parfaitement égaux, les pesanteurs sont donc directement comme les poids trouvés, d'iminuées du proids du flacon. In évaluant d'ailleurs la capacité de ce flacon en centimètres cubes, on aura aisément la pesanteur spécifique absolue de chaque fluide. La capacité du flacon se détermine par le poids de l'eau distillée qu'il peut contenir. Ce poids, exprimé en grammes, donne directement le nombre des centimètres cubes, qui font la contenance du flacou.

Pour mettre plus de précision dans la détermination des pesanteurs spécifiques des fluides, il faut avoir soin de les amener tous à une même température : car la chaleur produisant un écartement sensible dans les molécules des fluides, et le froid, au contraire, les resserrant, il suit qu'un même fluide pagaitra plus ou moins pesant, selon qu'il sera moins ou plus échauffé. Il est danc nécessaire de choisir une température fixe : c'est ordinairement la température moyenne, marquée par le 10° degré au therrature moyenne, marquée par le 10° degré au ther-

momètre de Réaumur.

§ 141. On trouve la pesanteur d'un fluide aériforme, de Pair annosphérique, par exemple, en faisant d'abord le vide le plus exactement possible, dans un ballon de verre garni d'un robinet. On pèse le ballon aiusi purgé d'air. On le pèse de nouveau, lorsqu'on a laissé reutrer l'air. La différence des pesées exprime le poids de l'air, qu'on avait fait sortir du ballon. Si d'ailleurs la capacité du ballon est connue, et qu'on sache quelle est la quantité d'air qui était restée,

on connaîtra le volume de l'air sorti. Le volume de l'air et son poids étant connus, il sera facile d'avoir

la pesauteur spécifique de ce fluide.

Supposons que la capacité du ballon soit de 8 décimètres cubes, et qu'il y soit resté la 52. Partie de l'air qu'il contenait; le volume de l'air extrait par le moyen de la pompe pocumatique, est donc de 7750 centimètres cubes. Si l'on établit maintenant que la différence des deux pesées s'est trouvée de 9,5 grammes ; en divisant ce nombre par 7750, volume de l'air pesé, on trouvera que le centimètre cube de ce fluide pèse 0,0012, ou 12 dix-millièmes de granume : ce qui est en effet, à peu de chose près, la pesanteur spécifique de l'air atmosphérique. On a dit plus haut, comment on devait concilier avec les principes de l'hydrostatique, l'expérience par laquelle on vient d'enseigner à déterminer le poids de l'air.

On peut encore peser l'air de la manière suivante. On prend un grand ballon de verre (fig. 96.°)
garni d'un robinet, et surmonté d'une tige cylindrique, on d'une règle d'une épaisselr bien égale, et
portant une échelle bien divisée. Au moyen d'un lest
suffisant, on fait plonger le ballon dans l'eau lorsqu'il est plein d'air, et l'on remarque à quelle division
de l'échelle répond le niveau de l'eau. On retire l'air
ensuite au moyen de la machine pneumatique; et
remettant le ballon dans l'eau, on trouve dans ce
cas qu'il enfonce moins. Ce qu'il faut ajouter pour
que le niveau de l'eau réponde à la même division
qu'auparavant, exprime le poids de l'air retiré. Ce
poids, et le volume de l'air connus, on en conclut
aisément la pesanteur spécifique de ce fluide.

On suit pour les autres fluides aériformes, la monte méthode que pour l'air c'est à dire qu'après avoir fait le vide dans un globe de verre, on le remplit du fluide élastique dont on veut connaître la pesanteur; et en pesant le globe dans les deux états, on trouve dans la différence des poids, la pesanteur.

du fluide éprouvé. Pour remplir d'air commun un ballon où l'on a fait le vide, il n'y a qu'à ouvrir le robinet: la pression de l'atmosphère chasse à l'instant l'air dans l'intérieur du ballon, et le remplit en trèspeu de temps. Pour y introduire un autre gaz, il faut ajouter au robinet un bout de tuyau, qui communique avec une vessie ou avec une cloche pleime de ce gaz; et on laisse encore à la pression atmosphérique le soin de pousser le gaz dans le ballon.

C'est sur tout dans les expériences qui ont pour objet de déterminer les pesanteurs spécifiques des fluides élastiques, que l'on doit avoir égard à la température; par la raison qu'un changement médiocre dans la challeur produit un changement très - considérable dans le volume de ces sortes de fluides. Il est nécessaire encore de tenir compte de la hauteur du baromètre, parce que tous ces fluides étant très-compressibles et très-dilatables, quelques petites variations dans la pression atmosphérique font varier sensiblement leur volume, et par suite leurs pesanteurs spécifiques.

### CHAPITRE XVL

## De l'aréomètre ou pèse-liqueur.

§ 142. Quotque la méthode qu'on vient d'exposer pour avoir la pesanteur spécifique des fluides, soit assez facile à pratiquer, on lui préfère communément la méthode suivante, qui est encore plus simple, et qui peut donner de suite les pesanteurs, sans ancun calcul.

On appelle ardomètre ou pèse-liqueur, un instrumeit de verre ou d'argent, ou de quelque autre matière (fig. 97.°), composé d'un uyau cylindrique, au bout duquel est une sphère crouse, d'une grandeur suffisante pour que l'instrument ne puisse pas aller à fond, et lestée avec du mercure pour qu'il puisse se tenir droit, et que sa tige cylindrique demeure bien verticale, lorsqu'il est plongé dans quelque fluide. C'est donc iei, comme on voit, un corps destiné à flotter sur les différens fluides pour lesquels on l'emploie, et qui déplace par conséquent toujours un volume de fluide dont le poids est parfaitement égal au sien.

§ 145. L'arcomètre peut être employé de deux manières différentes: ou son poids demeure toujours le même, et alors le volume de la partie plongée varie avec la densité du fluide; ou bien le volume plongé est nujours le même, et dans ce cas, le poids de l'arcomètre doit changer, suivant la pesanteur spécifique du flui le. La première méthode est celle qui offre le mc na d'exactitude: cependant c'est celle qui est la pius cusitée, parce qu'elle est la plus commode dats la pratique, et que sans calcul, et d'un seul coup d'o îl,

TROISIÈME SECTION. 213 on peut lire sur l'instrument ce qu'on a intérêt de

Le poids de l'aréomètre demeurant donc le même, il est clair que cet instrument s'enfoncera moins dans un fluide plus pesant, et qu'il descendra davantage dans un fluide plus léger. Les poids des volumes, déplacés dans tous les cas, seront les mêmes, puisqu'ils sont toujours égaux au poids de l'aréomètre: mais le volume sera plus grand dans un fluide plus léger, et plus petit dans un fluide plus leger, et plus petit dans un fluide plus leger, et plus petit dans un fluide plus pesant. Les pesanteurs spécifiques seront donc en raison

inverse de ces volumes (y).

savoir.

Pour pouvoir juger de la grandeur relative des volumes déplacés, l'aréomètre, comme on a dit, porte une tige cylindrique d'une certaine longueur, et tout est proportionné de manière que le niveau des fluides auxquels il est destiné, puisse répondre à quelque point de la hauteur de cette tige. Il est donc facile de juger par-là, si le volume plongé est plus ou moins grand. La tige porte toujours une division adaptée à l'usage particulier de l'aréomètre. Le plus souvent, pour faire cette division, on se contente de plonger d'abord l'instrument dans le fluide le plus pesant de ceux pour qui il est destiné, et ensuite dans le plus léger ; on marque à chaque fois le point de la tige où répond le niveau du fluide, et l'on divise cet intervalle en un certain nombre de parties égales. On juge de la pesanteur spécifique des liqueurs intermédiaires, par le degré de l'échelle du tube où répond leur niveau, lorsque l'instrument y est plongé.

<sup>(</sup>y) a est le poids de l'aréomètre, v et v' sont les volumes qu'il enfonce, dans deux fluides différens; p et p' les pesaoleurs spécifiques de ces fluides. On a donc pv = a, et p' v' = a : donc p v = p' v', d'oit l'on tire : p : p' : : v' : v. On aurait donc le rapport des pesanteurs spécifiques, si les volumes plongés étaient connus.

Il est facile de voir que cette méthode, qui peut suffire dans bien des cas, n'est pas susceptible de beaucoup de précision. Premièremeut, elle suppose que le tuyau de l'aréomètre est d'un diamètre bien égal; ce qui doit se rencontrer assez rarement. En second lieu, les volumes des parties du tuyau comprises entre les divisions de l'échelle, n'ayant aucun rapport connu avec le volume total de la partie plongée, ect instrument ne peut faire connaître ni les pesanteurs spécifiques absolues des différens fluides, ni les rapports de ces pesanteurs. Tout ce qu'il peut nous apprendre, c'est que telle liqueur est plus légère ou plus pesante que telle autre; ce qui, à la vérité, peut suffire dans plusieurs circonstances.

Pour avoir un aréomètre dont les indications aient quelque chose de plus instructif, M. Beaumé gradue le sien de la manière suivante. Il plonge d'abord l'aréomètre dans de l'eau pure, et marque le point où il s'arrête. Il le met ensuite dans un melange de 99 parties d'eau, et une de sel : l'aréomètre enfonce moins, et il marque de même le point de la tige qui répond au niveau. Il continue de la . même manière, en mélangeant 98 parties d'eau et deux de sel, et en ôtant ainsi successivement une partie d'eau et ajoutant une partie de sel, marquant à chaque fois sur la tige de l'aréomètre le poiut qui affleure la surface de la liqueur. Par ce moyeu, il a un instrument qui indique par son échelle, quelle est la quantité de sel contenue dans une eau donnée : chaque degré de l'aréomètre indique une quantité de sel égale à un centième du volume. Mais tous les sels n'augmentent pas de la même manière la densité de l'eau où ils sont dissous : il faut douc un aréomètre particulier pour chaque espèce de sel.

En prenant d'abord 16 parties d'eau pure, et en mélangeant successivement une partie d'alcohol ou esprit-de-vin avec quinze parties d'eau, deux parties d'alcohol avec quatorze parties d'eau, et ainsi do suite, on construit des aréomètres qui font connaître quelles sont les quautités d'eau et d'esprit coutenues daus une *eau-de-vie* donnée. Mais ces aréomètres ne peuvent être employés avec utilité que pour l'objet

particulier auquel ils sont destinés.

§ 144. Dans la seconde manière d'employer l'aréomètre. la partie plongée est toujours la môme, et le poids qui produit l'immersion, change avec la densité du fluide. L'aréomètre de Farenheit (fig. 98.º) est composé d'une sphère creuse de verre, lestée avec du mercure, portant une tige courte et menue, surmontée d'un petit bassin destiné à recevoir les poids nécessaires pour faire plonger l'instrument. Sur la tige est un petit bouton de verre qui doit se trouver à fleur du niveau dans tous les fluides, pour que le volume plongé soit toujours le même. Quand on se sert de cet instrument, on charge le bassin jusqu'à ce que l'enfoncement soit tel qu'on vieut de dire ; et en ajontant au poids de l'aréomètre les poids mis dans le bassin, on a le poids du volume de fluide déplacé. Comme ce volume est le même dans tous les cas, les pesanteurs spécifiques des fluides éprouvés sont donc entre elles comme ces poids (z).

Je suppose, pour en donner un exemple, que l'aréomètre pèse tout seul 30 grammes; qu'il soit nécessaire d'en sjouter 5 pour le faire descendre daus une liqueur donnée jusqu'au point fixe, et que pour le faire plonger jusqu'au même point dans une autre liqueur, il faitle le charger de 10 grammes. Les vollmes déplacés et éganx des deux fluides pèseraient

<sup>(</sup>c) J'appelle v le volume constant de la partie plongée, a le pols total de l'ardomètre v, compris les poisé additionnels, lorsqu'il et plongé dans un certain fluide, b son poisé lorsqu'il est mis dans un antre fluide. On aura ici : p v = a, p' v = b, ou  $v = \frac{a}{p}$ , et  $v = \frac{1}{p^2}$ . D'où p : p' : a : b.

donc, l'un 55 grammes, et l'autre 40. Leurs pesanteurs spécifiques seraient donc dans le rapport de 7 à 8. On suppose que la température des deux fluides était la même. On aurait les pesanteurs spécifiques absolues, en déterminant le volume de la partie toujours plenzée de l'aréomètre.

L'aiconiètre de Nicholson (fig. 9g.\*) est semblable à celui de Fearcheit, avec cette difference qu'il peut également servir pour trouver la pesanteur spécifique des solides. Bans cet aréomètre, qu'on fait ordinairement en fer blanc peint, la pièce inférieure qui sert de lest, est faite en forme de cohe renversé, dont la base un peu concave peut recevoir les différens corps qu'on veut éprouver. Lorsqu'on veut se servir de cet instrument pour connaître la pesanteur sécifique des fluides, on l'emploie tout comme le précédent ¿ c'est-à-dire qu'on charge le bassin supérieur des poids nécessaires pour le faire plonger jusqu'à un certain point fixe, marqué sur sa tige menue, et qu'on ajoute ces poids au poids connu de l'instrument, pour avoir les rapports des pesanteurs spécifiques des fluides.

Pour trouver la pesanteur spécifique des solides avec cet aréomètre, voici comme il faut l'employer. On prend de l'eau pure, ou, ce qui vaut mieux, de l'eau distillée : on y plonge l'instrument, et on le charge jusqu'à ce que le niveau soit arrivé au point fixe ; on sait ainsi quels sont les poids nécessaires pour opérer l'immersion de l'aréomètre dans l'eau. C'est une opération faite une fois pour toutes. On ôte ces poids, et l'on met à leur place un morceau de la matière qu'on veut peser, bien entendu que ce morceau doit être moins pesant que les poids retirés. On y ajoute ce qu'il faut pour faire plonger de nouveau l'aréomètre jusqu'à la marque, La différence entre les poids employés dans les deux cas, donne évidemment le poids absolu du corps mis en expérience. On retire ensuite ce corps du bassin supérieur où il était, et on le place sur le cobe renversé qui sert de lest, ayant soin, lorsqu'îl est plongé dan l'eau, qu'aucune bulle d'air ne demeure adhérente à sa surface. Dans cette nouvelle position, il perd une partie de son poids: il faut donc ajouter quelque chose dans le bassin supérieur, pour faire descendre l'instrument au même point; et ce que l'on ajoute est égal au poids du volume de fluide déplacé par le corps. Par conséquent, on a ici d'abord le poids total du corps, et ensuite son volume, En divisant l'un par l'autre, on aura la pesanteur spécifique du soilde (a').

Donnons un exemple. Je suppose qu'un poids de 50 grammes soit nécessaire pour laire plonger l'aréomètre dans l'eau pure jusqu'à la marque faite sur sa tige. Je place dans le bassin supérieur un fragment de marbre, et il se trouve que sou poids n'est pas suffisant pour faire descendre l'aréomètre au moine poiut, et qu'il fait pour cela ajouter un poids de 7 grammes et demi. Donc le morceau de marbre employé pése 42 grammes. Maintenant j'éte le marbre, et je le place sur le bassin inférieur. Dans ce cas, l'aréomètre enfonce moins, et il faut que l'ajoute dans le bassin supérieur un poids de 16 grammes. Donc ce morceau de marbre perd daus Peau 16 grammes de son poids. Son volume est donc

<sup>(</sup>a) Soit a le poids de l'aréomètre, à ce qu'il faut ajouter pour le faire plonger jusqu'à la marque; N'e volume déplocé, l'a pesanteur spéciaique de l'eau. On a :  $\mathbf{PV} = a+b$ . Soit  $p \cdot \mathbf{l}$ e poids absoits du corps qu'on veut érpouve, d ce qu'il faut y jondre, pour que l'aréomètre enfonce de la même quantité. On aura de même :  $\mathbf{PV} = a+b$  p+d. Donc p=b-d-q! let el e poids abont du cropt. En le placant dans le basan inférieur , il perdits une partie de son posit; rent quant de me le la poid de la mention de copt. En le placant dans le basan inférieur , il perdits une partie de son posit; rent q, pour obtenir le même se quillere, û t inclient :  $\mathbf{PV} + \mathbf{P} = a-d$   $t + d + f + p \cdot p$ , et par conséquent  $v = \frac{a}{b}$ ; tel est le volume du corps. Mais  $p = b - d \cdot d$  quot  $p = \frac{a \cdot b \cdot d}{b}$ . Ce sera donc là la pesanteur spécifique demandée.

de 16 centimètres cubes; et en divisant 42 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>, poids absolu, par 16, volume, on trouve 2,656, pesauteur spécifique du marbre éprouvé, ou ce qu'il pèse en

grammes par centimètre cube.

On pourrait employer cet aréomètre pour trouver la pesanteur spécifique des matières plus légères que l'eau : mais alors lorsqu'on placerait ces matières dans le bassin inférieur, îl faudrait avoir soin de les y attacher pour pouvoir les retenir dans l'eau. L'aréomètre de Nicholson est donc également utile pour déterminer les pesanteurs spécifiques des fluides et des solides. M. de Morveau en a encore étendu l'usage, et l'a appelé gravimètre. Il le fait de verre pour qu'il puisse être plongé dans toute sorte de liqueurs : il y ajoute une petite masse de verre solide, qu'il appelle le plongeur, et qu'on place dans le bassin inférieur pour éviter de charger trop le bassin supérieur, et pouvoir ainsi employer cet instrument à trouver la pesanteur des fluides qui sont plus pesans que l'eau.

On voit par tous les détails dans lesquels on est entré dans cette troisième section, que l'hydrostatique fournit des moyens également simples et faciles pour résoudre une foule de problèmes intéressans; qu'elle est un supplément mécessaire à la géométrie, de même qu'à la miéralogie : car la pesanteur spécifique est souvent un caractère essenulet et distinctif des minéranx; enfin, qu'elle offre aux arts des procédés utiles, et qu'elle a fourni au commerce un

instrument nécessaire et d'un usage journalier.

# HYDRAULIQUE PHYSIQUE.

## DEUXIÈME PARTIE.

## HYDRODYNAMIQUE.

On a exposé dans la première partie les lois que suivent les fluides dans l'état de repos : un principe unique, l'égalité de pression, a été la source féconde de toutes ces lois. On a vu naître de ce principe la foule des phénomènes que présente l'équilibre des fluides : et cette branche de l'hydraulique en a recu la forme et l'ensemble d'une véritable science. La partie dont nous allons nous occuper à présent, ne jouit pas tout-à-fait du même avantage : elle n'a pas pu être encore amenée à cet état de simplicité. Les lois qui concernent le mouvement des fluides, paraissent extrêmement compliquées : aucun principe général n'a pu jusqu'à présent rendre une raison entière et satisfaisante de toutes les circonstances de ce mouvement; et comme on verra, ou est souvent obligé sur cet objet, de se contenter de certaines règles plus ou moins exactes, fondées sur la seule expérience.

# PREMIÈRE SECTION.

## DES ÉAUX FLUENTES.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la manière dont les fluides s'écoulent hors des vases ou reservoirs qui les contiennent.

§ 1. Sort un vase quelconque A BCD (fig. 100.c), rempli d'un fluide homogène, également pesant, et en repos: chaque molécule éprouvera dans tous les sens des pressions égales, et il y aura équilibre dans toute la masse du fluide. Mais supposons que l'on vient à déboucher tout-à-coup quelqu'ouverture pratiquée au fond du vase; alors l'équilibre est rompu et voici ce qui arrive. 1.º Les molécules qui répondent à l'ouverture débouchée s'échappent à l'instant. 2.º Elles sont suivies non seulement par celles qui étaient au dessus d'elles, mais encore par les molécules qui les environnaient de toutes parts. 3.º Le fluide se dirige de tous côtés vers l'orifice, où il arrive successivement par des directions plus ou moins obliques. 4.º Cependant la surface du fluide s'abaisse en demenrant toujours herizontale et parallèle à elle-même. 5.º Finn, lorsqu'il ne reste plus qu'une petite hauteur de fluide au dessus de l'orifice, la surface tend à s'abaisser vers ce point, et le fluide latéral accourt vers cet endroit pour conserver son niveau. Lorsque par le progrès de l'écoulement, son affluence n'est plus ni assez prompte, ni assez abondante, alors il se forme à la surface une cavité, une espèce d'entonnoir, dont la pointe est dirigée vers le centre de l'orifice, et le fluide finit par s'écouler en nappe sur les bords de cet orifice.

§ 2. A l'instant où l'on débouche l'ouverture , les molécules qui étaient soutenues par le bouchon, manquant subitement d'appui, tombent, entrainées par la pesanteur, et poussées par celles qui sont audessus d'elles; de façon que la vitesse avec laquelle elles s'échappent, est le résultat de l'action de ces deux forces. Cependant si, le vase étant d'un diamètre égal sur toute sa hauteur, l'ouverture était aussi grande que le fond du vase, alors il est évident que la masse entière du fluide tomberait toute à-la fois, comme ferait un corps solide : toutes les molécules obéiraient en même temps et de la même manière à la pesanteur, sans pouvoir exercer aucune action les unes sur les autres, soit pour accélérer, soit pour ralentir leur vîtesse.

Mais que deviendra la pression que le fluide exerçait auparavant, tant sur le fond du vase, que sur ses parois et sur lui-même ? Cette force s'anéautira tout-à-coup par la suppression du fond. En effet, la pression n'est que le résultat des efforts que font les particules du fluide pour obéir à la pesanteur : des qu'elles peuvent céder librement à cette force, il n'y a plus d'effort, ni par conséquent de pression. Si donc les parois du vase étaient percés quelque part d'une ouverture, aucune portion de fluide ne s'échapperait par-là; et le fond du vase étant supprimé, le fluide tomberait en masse et tout d'une pièce, n'exercant plus aucune pression, ni sur lui-même, ni sur les parois.

## HYDRODYNAMIQUE.

Lorsque l'orifice est plus petit que le fond du vase, alors la chute du fluide étant gênée par la petitesse du passage, la pesanteur n'obtient qu'une partie de son effet : l'effort des molécules , pour obéir à cette force, ne saurait être anéanti. Il existe donc encore une pression qui se fait sentir contre le fond et les parois du vase, et contre les molécules du fluide. Celles-ci s'échappent donc, poussées par cette force, en même temps qu'elles sont entrainées par

leur pesanteur propre.

§ 3. Il semble d'abord que les molécules qui sortent les premières, devraient être suivies seulement par celles qui sont au-dessus d'elles; et que la colonne qui répond à l'orifice, et qui manque de soutien, devrait tomber toute entière, comme dans le cas ou le fond du vase vient à manquer. Cela serait en effet, si la colonne tombante pouvait réagir contre celles qui l'environnent, avec la même force que dans l'état de repos. Dans ce cas, à mesure que cette première colonne s'écoulerait, les colonnes voisines se verseraient dans le vide qu'elle laisscrait après elle: il n'y aurait ainsi dans le fluide qu'un mouvement vertical, qui se ferait de haut en bas, dans la ligne seulement qui répond à l'orifice, et un mouvement horizontal qui aurait lieu à la surface, et qui pousserait les molécules dans l'espace abandonné par la colonne descendante. Le reste du fluide demeurerait d'abord en repos, et ne se mettrait en mouvement qu'à son tour, et successivement; mais les choses ne peuvent pas se passer ainsi.

La colonne de fluide qui est au-dessus de l'orifice, en commençant à tomber, et obéissant ainsi à la pesanteur, ne peut plus réagir avec la même force contre les colonnes environnantes; et comme celles-ci ont toujours la même pression verticale à supporter, elles se trouvent avoir une force supérieure à celle que la première colonne est en état de leur opposer. Mais c'est sur-tout auprès de l'orifice que cette

inégalité de force se fait remarquer. Dans cet endroit . les molécules latérales, poussées par une pression supérieure, se glissent et s'insinuent dans la colonne qui s'écoule ; de façon que le fluide sortant est fourni en même temps par cette colonne, et par toutes celles qui l'environnent.

§ 4. Mais le mouvement par lequel le fluide latéral se porte vers l'orifice, ne se borne pas aux molécules qui sont les plus voisines de cet orifice. La même inégalité de force qui pousse celles-ci vers ce point, amène aussi à leur place les molécules qui sont plus éloignées: le mouvement se transmet donc de proche en proche jusque vers les parois du vase; et le fluide accourt de tous les côtés vers l'endroit de la moindre résistance.

On avait pensé que le fluide contenu dans un vase, et s'écoulant par un orifice pratiqué au fond de ce vase, pouvait être considéré comme divisé en deux portions, l'une stagnante et en repos, et l'autre en mouvement, et fournissant seule à l'écoulement, On donnait à celle-ci une forme semblable à celle qui est représentée par GEF (fig. 101.), espèce de courbe dont on faisait répondre le sommet au centre de l'orifice, et dont la base était à la surface du fluide. Les portions comprises entre la convexité de la courbe et les parois du vase, étaient censées en équilibre entr'elles, et dépourvues de mouvement. Cette supposition s'éloigne de la vérité. Il est certain que dès que le fluide a la liberté de s'écouler dans un endroit, les molécules se mettent en mouvement de tous côtés; et l'équilibre étant rompu dans un point, il l'est également par-tout. Par-tout les molécules sont inégalement pressées, et doivent par conséquent se mouvoir du côté où elles éprouvent la moindre résistauce ; c'est - à - dire qu'elles doivent de par-tout se diriger vers l'orifice, et qu'aucune portion du fluide ne peut demeurer en repos.

Ce que Pon dit ici péut se reconnaître aisément à la vue. Il suffit pour cela de répandre dans le fluide quelque poudre fine dont la pesauteur spécifique excède à peine celle du fluide. Ces petits corps étrangers, qui demeureront suspendus peculant quelque temps dans le fluide, indiqueront, par leur mouvement, celui des nolécules qui les soutiennent, et serviront ainsi à rendre visible ce qui, saus leur secours, aurait échappé à la vue. On verra donc ces corpuscules se diriger de tous côtés vers l'orifice, et y arriver successivement dans des directions différemment inclinées.

Il y a plus: si au fond d'un vaisseau de verre (fig. 102.°) on adapte un tuyau qui s'élève dans l'intérieur du vase jusqu'à une hauteur de cinq ou six ceutimètres, et que le vase étant plein d'eau, et dans un repos parfait, on débouche tout à-coup l'orifice extérieur du tuyau; on pourra observer facilement, que non seulement les molécules fluides qui sont au-dessus du plan horizontal qui rase l'orifice intérieur du tuyau, se dirigent vers cet orifice, mais que celles aussi qui sont au-dessous de ce plan, même d'une quantité notable, prenneut leur direction vers ce même point. C'est un spectacle curieux, de voir les corpuscules flottans dans l'eau, lorsqu'ils sont situés plus bas que l'orifice, s'élever de bas en haut, s'approcher de cet orifice avec une vîtesse toujours croissante, et se précipiter enfin avec ceux qui vienneut de plus haur. L'orifice par lequel le fluide s'échappe semble un gouffre, qui attire à lui tout ce qui est dans sa sphère d'activité, et qui engloutit tout ce qu'il a attiré. Quant à la cause de tous ces mouvemeus divers, il est évident que ce ne peut être que l'inégalité de pression. La pression des colonnes fluides va en augmentant, depuis la colonne qui répond à l'orifice, et qui manque d'appui, ou cette pression est la plus petite, jusqu'à celles qui en sont les plus éloignées; et c'est la que la pression est la plus grande.

4.º Le

§ 5. Le fluide latéral, en pénétrant par le bas dans la colonne qui répond à l'Orifice, soutient les molécules de celle-ci, s'oppose à leur chure, et produit dans la manière dont le fluide s'écoule, une circonstance très-digne de crenarque : c'ést que la surface du fluide conserve son niveau en s'abaissant, et deneure constamment parallèle à elle - méme, au moins jusqu'à une petite distance de l'orifice. Les molécules qui composent cette surface sont madériellement les mêmes pendant cet abaissement, et elles n'ont d'autre mouvenent que celui par lequel elles descendent verticalement. C'est un fait que l'expérience à fait connaître, et qui prouve que toutes les colonnes du fluide fournissent toutes également à l'éconlement.

Si le vase est cylindrique, ou de la même largeur par-tout, les différentes tranches horizontales du fluide s'abaisseront toutes avec la même vîtesse, avec la vîtesse de la surface : car toutes les sections faites parallèlement à l'horizon étant égales entre elles, la même quantité de fluide doit passer en même temps par chacune d'elles. Si le vase va en se rétrécissant, de' l'ouverture au fond, la vîtesse des tranches fluides ira en augmentant, parce que la quantité des molécules qu'elles contiennent va elle - même en diminuant; et que si la surface s'est abaissée, par exemple, d'une ligne, la tranche, dont l'aire ne serait que la moitié de celle de la surface, doit dans le même temps s'abaisser de deux lignes. Dans ce cas, les molécules qui composent une tranche horizontale diminuent en nombre à mesure que la tranche descend : mais la surface du fluide n'en demeure pas moins parallèle à elle-même, et conserve toujours son niveau.

Ce dernier fait est le principe expérimental d'où la plupart des auteurs modernes sont partis pour établir les lois de l'écoulement des fluides. Mais ce principe laisse encore bien des choses à désirer.

D'abord le parallélisme des tranches fluides n'a véritablement lieu que jusqu'à une certaine distance de l'orifice : l'écoulement de la partie restante du fluide échappe donc aux lois que l'on veut en tirer. En eccond lieu, il ne rend point raison de l'affluence des molécules latérales, et encore moins de celles qui sont situées plus bas que l'orifice; il conduit au contraire à supposer dans le fluide des parties stagnantes et sans mouvement; ce qui est contraire à l'expérience. Enfin, il est évident que la conservation du niveau est elle même un fait dont il faut chercher l'explication; et cette explication ne peut se tirer que de l'inégalité de pression : ce doit donc être la le principe fondamental de cette seconde partie de l'hydraulique, comme l'égalité de pression est celui de la première ; mais la difficulté est de pouvoir en déduire les lois du mouvement des fluides.

§ 6. Tant que la hauteur du fluide au-dessus de l'orifice excède une certaine limite qui paraît relative à la grandeur de cet orifice, la surface s'abaisse uniformément, et saus qu'on aperçoive le moindre déplacement entre les molécules qu'elle renferme : du moins les corps que l'on met flotter sur cette surface demeurent constaminent à la même place. et descendent par une ligne verticale. Mais lorsque le niveau du fluide est arrivé à cette hauteur, alors ces mêmes corps commenceat à s'approcher peu à peu du point qui répond perpendiculairement audessus de l'orifice : preuve que la surface tend à se creuser dans cet endroit, et que les molécules superficielles s'y versent de tous les côtés pour le maintenir au même niveau que le reste de la surface. Cet abaissement de la colonne qui répond à l'orifice arrive lorsque l'inégalité de pression n'est plus suffisante pour pousser le fluide latéral assez abondamment vers l'orifice, et soutenir ainsi la colonne qui est au-dessus. La chose devient extrêmement sensible par le moyen suivant, Faites flotter sur l'eau une

petite boule de cire, qui soit à peine plus légère que ce fluide, et qui plonge presqu'entièrement. Lorsque la surface de l'eau ne sera plus qu'à un ou deux centimètres de l'orifice, vous verrez la petite boule de cire, qui se sera placée justement au-dessus de cet orifice, descendre au travers du fluide, comme si elle était devenue plus pesante que lui, et se précipiter par cette ouverture, bien 'avant qu'elle eût pu l'atteindre , si elle fut toujours demeurée à la surface ,

comme l'exigeait sa pesanteur spécifique.

Lorsque la surface du fluide approche encore plus de l'orifice par lequel ce fluide s'échappe, il se forme assez ordinairement un creux ou entonnoir, dont la pointe est dirigée au centre de cet orifice. A mesure que la hauteur du fluide diminue davantage, l'entonnoir s'agrandit; et enfin le fluide forme comme une nappe liquide, qui coule sur les bords de l'orifice. Cet entounoir a été attribué à la pression de l'air supérieur : mais sa véritable cause est la chute de la colonne qui répond à l'orifice, et l'insuffisance du fluide lateral, qui ne peut plus remplacer assez promptement celui qui s'écoule à chaque instant, L'entonnoir se manifeste quelquefois plutôt, et même dès le commencement de l'écoulement : mais c'est lorsque le fluide est agité de quelque mouvement étranger, qui contrarie l'affluence du fluide vers l'orifice.

Telles sont les circonstances intérieures qui accompagnent l'écoulement des fluides, par un orifice percé au fond du vase : c'est là ce qui se passe dans le vase, où le fluide est contenu. Les circonstances sont à-peu-près les mêmes, lorsque l'écoulement se fait par un orifice vertical pratiqué dans les parois du vase (fig. 103.º); c'est-à-dire que toutes les molécules se dirigent encore vers cet orifice; qu'elles s'en approchent dans des directions plus ou moins obliques; que le niveau s'abaisse en conservant son parallélisme; enfin que toute la masse du fluide, et toutes les molécules qui la composent, même celles qui se trouveraient placées plus bas que l'orifice; sont toutes en mouvement, puisqu'il ne peut plus y avoir d'équilibre nulle part. Voyons maintenant ce qui se passe au dehors du vase.

## CHAPITRE II.

De la contraction de la veine fluide.

17. LE fluide en s'échappant du vase qui le contient. prend la forme d'une colonne liquide, qui tombe au travers de l'air, si l'orifice est perce dans le fond du vase, ou qui s'élauce au dehors, si l'ouverture est pratiquée sur'le côté. Le jet de fluide conserve à-peu-près la même grosseur sur une certaine étendue: mais enfin il s'élargit, son volume augmente; et les filets dont il est composé, finissent souvent par se séparer. Cet effet est produit par la résistance que l'air oppose au mouvement du finide : l'air ralentit les molécules extérieures, plus que celles qui occupent le centre : il force la colonne à se diviser, et s'insinue entre les différens filets, qui s'écartent plus ou moins, euivant la vitesse dont ils sont animés, et l'espace qu'ils ont déjà parcouru dans l'air. Telle est la véritable cause du grossissement, que l'on remarque dans le jet du fluide, à quelque distance de l'orifice. On fait voir en physique, que lorsque l'eau tombe dans un espace purgé d'air, ses molécules demeurent unies, et frappent ensemble un coup, qui retentit, comme ferait un corps solide.

§ 8. Mais si le jet devient plus gros, en s'éloignant de l'orifice, on observe qu'il se rétrécit au contraire, · et se contracte au sortir même de cet orifice. Cet effet ne se fait sentir que jusqu'à une petite distance. et la veine fluide est ensuite d'une grosseur égale sur une certaine étendue. Cette contraction de la colonne qui s'échappe , s'aperçoit aisément : l'œil avec la moindre attention reconnuit sans peine que le diamètre du jet, tout près de l'orifice, est plus petit que le diamètre de cet orifice; et la mesure au reste ne peut laisser aucun donte à cet égard.

Il est donc certain que la veine fluide se resserre, au moment où elle s'échappe, et que son diamètre devient plus petit, que celui de l'ouverture, qui lui livre passage. Mais quelle est la cause de ce phénomène important et singulier? On pourrait penser d'abord, que cet effet est du à la pression de l'air environnant : mais la chose a également lieu dans le vide; et d'ailleurs quelle serait la raison, pour laquelle l'air forcerait le jet à se resserrer, là où ce jet est le plus fort, tandis qu'il ne pourrait opérer le même effet dans les endroits, où sa force est bien moindre? Ce n'est donc pas hors du vase, qu'il faut chercher la cause de cette contraction : c'est dans l'intérieur même du fluide.

§ 9. On a observé ci-dessus, qu'à l'instant où l'on débouche un orifice, pour laisser écouler le fluide, toutes les molécules acconraient vers cet orifice, en prenant des directions plus ou moins obliques, et qui convergent entr'elles. Or, ces mouvemens qui existent dans l'intérieur auprès de l'orifice, doivent subsister eucore au dehors, au moins en partie. Les divers filets du fluide continuent donc de se rapprocher; la veine prend une forme conique, et se resserre de plus en plus, jusqu'à ce que les mouvemens obliques se soient détruits mutuellement par leur opposition. Alors les directions des filets fluides deviennent parallèles entr'elles, et le jet prend une forme cylindrique. Telle est, à ce qu'il parait, la véritable cause, qui produit la contraction de la veine,

et qui réduit son diamètre, après son passage par l'orifice.

Une difficulté se présente ici. Paisque la grosseur de la colonne liquide hors du vase est moindre que le diamètre de l'orifice, comment se fait-il que tout le fluide qui sort par cêt orifice, passe dans le même temps par un espace qui est plus étroit? Serait-ce que l'orifice n'est pas exactement rempli par le fluide sortant, et qu'il s'y trouve des vides, occasionnés par le choc des molécules, et la contrariété de leurs mouvemens? Mais l'œil le plus fin ne saurait apercevoir aucune interruption dans le fluide, qui traverse le passage de l'orifice; et la pression de l'air euvironnant ne laisse aucune possibilité à l'existence de ces vides. L'orifice est donc parfaitement rempli par le fluide, qui s'écoules; et comme ce fluide n'est pas susceptible de se comprimer, ses molécules ne sont pas plus rapprochées à l'endroit de la plus grande contraction, que dans l'orifice même, ou dans l'intérieur du vase. Si donc le diamêtre de la veine diminue, ce ne peut être que parce que la vitesse augmente. La colonne s'effile. parce que les molécules du fluide accélèrent leur mouvement; et tout ce qui sort par l'orifice, passe eu même temps par le lieu de la plus grande contraction, parce que la vitesse y est proportionnellement. plus grande. Mais quelle est la cause qui produit cette augmentation de vitesse?

§ 10. En expliquant comment le niveau du fluide pouvait s'abaisser, en demeurant toujours parallèle à lui méme, on a dit, que cet effet était produit par l'affluence des molécules latérales : celles-ci eu se glissant entre les molécules de la colonue de l'orince, retardent nécessairement leur chute, et reçoivent elles-mémes la pression de l'eau supérieure. C'est cette pression, comme on verra, qui déternine la vitesse de l'écoulément. Ainsi les molécules qui près de L'orince, s'insinuent dans la colonne sortante,

reçoivent peu à peu l'action de celle-ci, et ne la supportent toute entière, que lorsqu'elles sout parvennes dans l'axe même en E (fig. 104.\*): mais alors elles sont déjà descendues d'une certaine quantité au-dessous de l'orinice. Leur vitesse s'est donc accélérée jusque là; et le diamètre de la veine fluide a dininué jusqu'au même point. La pression de l'eau supérieure se fait donc sentir jusqu'à l'endroit où la contraction est la plus grande; et l'effet est le même que s'i le vase était prolongé jusqu'à ce point, et que l'orifice fui justement de la grandeur, que prend dans cet enfortit la veine contractée.

§ 11. Il s'agirait actuellement de déterminer par la théorie la quantité de cette contraction; et la distance à l'orifice où son maximum a lieu. Mais l'on a déjà pu s'apercevoir combien la science de l'écoulement des fluides est encore peu avancée. Nous avons bien reconnu en général, que l'inégalité de pression était la cause principale de tous les divers mouvemens, qu'on observe dans les molécules d'un fluide qui s'écoule : mais il ne nous a pas été possible d'évaluer cette force : nous n'avons pas pu déterminer la nature de ces mouvemeus; et sur tous ces objets, nous avons été obligés de nous en rapporter à l'expérience. . C'est à elle aussi que nous en appellerons, pour connaître le lieu et la valeur de la plus grande contraction. M. Bossut a trouvé que le plus grand resserrement de la veine fluide, était placé au-dessons de l'orifice, à une distance égale à la demi-largeur, . ou au rayon de cet orifice, et que dans cet endroit, la section de la veine fluide était à l'aire de l'orifice, comme 5 est à 8. Il y a des physiciens qui établissent que, lorsque la contraction n'est contrariée par rien, et qu'elle peut obtenir toute son intensité, ce rapport est celui de 1 à 2. Nous nous en tiendrons péanmoins à la détermination de M. Bossut, comme tirée d'une multitude d'expériences, faites avec beaucoup de soin, et comme devant se rapporter au plus grand

nombre de cas; et nous établirons avec lui, que le jet du fluide, à l'endroit où il est le plus resserré, n'a que les 5 huitièmes de la grosseur, qu'il avait au

passage de l'orifice.

La contraction a paru indépendante de la vitesse du fluide sortant, et s'est trouvée sensiblement la même, quelle que fût la vitesse qui entrainait le îluide. Cependant ce qui produit l'affluence du fluide latéral, c'est, comme on a dit, l'excès de la pressión qu'il éprouve, sur la réaction de la colonne qui répond à l'ori-fice. Or, cet excès ne peut pas être le même pour touts les hauteurs du fluide, ni par conséquent pour tous les degrés de vitesse : d'où il suit que la grandeur de la contraction doit subir quelque variation soient ; peu sensibles. La vitesse doit aussi avoir quelque influence sur la position du lieu de la plus grande contraction doit subir quelque au la grandeur peu sensibles. La vitesse doit aussi avoir quelque influence sur la position du lieu de la plus grande contraction.

§ 12. Ce que l'on vient de dire au sujet de la contraction, ne s'applique qu'au cas, où le fluide sort du vase qui le contieut, par un orifice dont les hords ont peu d'épaisseur, par une ouverture, par exemple, percée dans une mince plaque de métal. Lorsque la paroi de l'orifice a une certaine épaissent, la contraction de la veine fluide se trouve altérée, et elle n'est pas tout-à-fait aussi grande, que dans la première supposition. C'est bien autre chose encore, lorsque le fluide sort par un bout de tuyau adapté au réservoir. Dans ce cus, le fluide est fourni à plein tuyau; et le jet n'éprouvant aucune contraction au dehors, a le même diamètre que l'orifice extérieur, et prend une forme cylindrique : sans doute parce . que les parois du tuyan forcent les différens filets à prendre des directions parallèles entr'elles, et à se mouvoir dans le sens de sa longueur.

Mais s'il n'y a point de contraction à l'orifice extérieur du tuyau, il n'en est pas de même pour l'orifice intérieur ; le fluide en entrant dans ce tuyau, se resserre pour la même raison, qui l'oblige à se contracter, lorsqu'il sort par un simple critice. 1'ol liquité des mouvemens intérieurs, et la convergence de leurs directions, obligent encore le fluide d'accelérer sa vitesse à son entrée dans le tuvau, et diminuent ainsi le diametre de la colonce fluide, comme on Le voit dans la figure 105.º Mais ce qu'il y a à remarquer ici, et ce qu'on n'aurait peut-être pas sonpronné, c'est que la contraction dans le cas d'un tuvau additionnel, est moindre que celle qui a licu par un orifice percé dans une mince paroi. Il paraît que les parois du tuyan, en exercant quelque attraction latérale sur les molécules du fluide, diminuent l'obliquité de leurs mouvemens, et forcent la veine fluide à prendre d'abord plus de largeur, et à remplir ensuite toute la capacité du tuyau, qui fournit ainst constamment une colonne d'eau du même diamètre que le sien. Un bout de tuyau appliqué à un orisice, diminue donc la contraction, mais il ne la querait pas entièrement. La réalité de cette contraction , qui a lieu à l'entrée d'un tuyau, peut se démontrer par l'expérience suivante.

Experience. On a un vase AB ( fig. 106.º ), percé d'une ouverture à son fond. A cette ouverture est adapté un tuyau vertical CD de un décimètre environ de longueur : à deux centimetres à pen-près du fond du vase, un autre tuyau EF est soudé latéralement au premier; mais il se recourbe bientòt dans une direction verticale, et devient parallèle à l'autre. Son extrémité inférieure descend de cinq ou six centimètres plus bas que l'extrémité du premier, et plonge dans un verre GH rempli d'eau. Si donc l'on verse brusquement de l'eau dans le premier vase, cette eau s'écoulera d'abord par le tuyau droit, et même une petite portion, à cause de la pression résultant du frottement qui a lieu dans le toyau. pourra passer par le tuyau courbe : mais lorsqu'en fournissant plus d'eau qu'il n'en sort, ce fluide sera

parvenu à une certaine hauteur dans le vase AB, on remarquera que l'eau sort toujours par le tuyau droit, tandis que celle qui est coutenue dans ale verre montera au contraire par le tuyau laciral, pour veuir s'écouler avec celle du vase par le premier tuyau. Lorsqu'on laissera le niveau du fluide baisser dans le vase AB, on verra l'eau rentrer dans le verre GH, ef l'écoulement se fera comme d'abord, par les deux tuyaux à-la fois.

Cette expérience montre assez clairement qu'il se fait une contraction à l'entrée de l'eau dans le tuyau droit CD. En effet; l'eau du verre GH ne peut monter par le tuyau EF qu'autant qu'il se fait un vide vers l'origine de ce tuyau. Lorsqu'il y a encore peu d'eau dans le vase AB, l'écoulement se fait avec peu de vitesse: la contraction paraît presque nulle, le fluide remplit le diamètre du tuyau, et chasse tout l'air qui y était contenu. Mais à mesure que la hauteur du fluide augmente dans le vase, la vitesse de l'écoulement augmente aussi, la veine se resserre; et quittaut les patois du tuyau, elle laisse un vide dans lequel la pression de l'atmosphère fait monter l'eau du verre GH. L'ascension de cette èau prouve l'existence du vide, et le vide prouve la réalité de la contraction.

Ou a donné cette expérience comme une preuve que la pression su'un fluide coutre les parois qui le renferment, peut devenir négative, c'est-à-dire, se faire sentir de dehors en dedans. Mais il est visible que ce changement, dans le seus suivant lequel agit la pression du fluide, ne peut venir que d'un vide qui se fait dans l'intérieur du vase, et qui permet à l'afr atmosphérique d'exercer quelqu'action sensible contre sa surface extérieure. L'expérieuce rapportée prouve donc plutôt qu'il se fait une contraction à l'entrée des tuyaux : mais elle prouve de plus, ou que cette contraction augmente avec la vitesse, ou

que le lieu de la plus grande contraction change quaud la vitesse change elle-même.

§ 13. Il se fait donc aussi une contraction, lorsqu'un fluide sort par un bout de tuyau da vase où il est contenu : mais comme celle ci est moindre que celle que nous avons considérée d'abord, on l'appelle contraction de la seconde espèce. On nomme de la première espèce, celle qui se fait quand le fluide sort par un oritice percé dans une mince paroi. La coutraction de la première espèce réduit l'aire de l'orifice aux 5 huitièmes, selou M. Bossut : celle de la seconde espèce la réduitaux 13 seizièmes, suivant le même auteur. Mais il faut pour cela que le tuyau ajouté ne fasse qu'affleurer la paroi intérieure du vase : s'il pénétrait dans ce vase, et qu'il cut quelque saillie en dedans, la contraction serait plus grande, parce que les molécules affluentes vers l'orifice y arriveralent dans des directions plus variées et plus opposées entr'elles.

L'effer de la contraction se remarque dans tous les endroits on û 'eau est resserrée, et où sa vitesse augmente, pour cette raison, comme au pertuis d'une écluse, au passage par les arches d'un pout. On l'observe sur-tout lorsque l'eau d'un réservoir entre dans un caual rectangulaire. Ou voit en effet ce fluide, à son entrée, s'éloigner des parois du canal, qui demeurent à sec sur une petite étendue, et formant un arc des deux ôbtés, laisser le fond à découver. Cette courbure est donnée aux différens filets qui composent la veiue fluide, par l'obliquité des mouvemens qui entraînent les molécules à l'eur sortie du réservoir.

Le phénomène constant que nous venons de considérer, et qui a lieu, plus ou moins, lorsque l'eau sort par une ouverture quelconque, ést d'une grande importance, quand on veut évaluer la dépense que fait nu réservoir par un orifice conu. Cet objet mérite d'être étudié avec soin par ceux qui s'occupent du mouvement des eaux, On verra bientôt combien

# 236 HYDRODYNAMIQUE.

la contraction influe sur la quantité de fluide qui s'écoule dans un temps donné.

§ 14. Il nous reste à voir quelle est la forme que la veine fluide affecte à sa sortie, d'après la figure même de l'orifice qui lui donne issue. Lorsque cet orifice est circulaire, ce qui est le cas le plus commun, et ce que nous avons toujours supposé jusqu'ici, la veine fluide, abstraction faite de la contraction, prend la forme d'un cylindre on d'une colonne droite, si l'ouverture est percée au fond du vase, et pourvu que les bords en soient bien ébarbés et bien francs, et que le fluide ne soit agité d'aucun mouvemeut étranger. Mais si l'une de ces deux couditions vient à manquer, la veine fluide prend assez ordinairement la forme d'une colonne torse, à cause de la contrariété des mouvemens dont les différens filets sont animés. Si l'orifice n'est point circulaire, la veine n'aura point la forme d'un cylindre : elle sera prismatique, ayant trois ou quatre faces, selon que l'orifice aura trois ou quatre côtés; et il arrive quelfois, comme l'observe M. Bossut, que les arêtes du prisme répondent justement au milieu des côtés de l'orifice.

Recherchons 'actuellement suivant quelle loi, et avec quelle vîtesse se fait l'écoulement des fluides.

## CHAPITRE III.

Cause de l'écoulement des fluides. Vitesse à l'orifice.

§ 15. Avant d'établir la loi qui concerne l'écoulement des fluides, et de déterminer la vitesse qui doit avoit lieu à l'orifice, il est uécessaire que nous rappelions ici les lois consues de la pesanteur. Ou sait qu'un torps sur lequel la pesanteur agit librennent, acquiert à chaque instant de nouveaux degrés de vitesse, et qu'à chaque instant aussi il parcourt des espaces de plus en plus grands. Les expériences et les découvertes de Galilée nous ont appris:

1.º Que les espaces parcourus en temps égaux par un corps qui obéit librement à la pesanteur, croissent de la même manière que les nombres impairs

1, 3, 5, 7, etc.

2.º Que les espaces parcourus depuis le commencement de la chute, augmentent comme les carrés des temps; ce qui veut dire que dans deux secondes un corps parcourt un espace quadruple de celui qu'il a parcouru dans une seconde; que dans trois secondes; il tombe d'une hautent neuf fots plus grande; et ainsi de suite;

5.º Que les vitesses qu'un corps acquiert en tombant, sont en raison du temps pendaut lequel la pesanteur a agi sur lui; et sont par conséqueut proportionnelles aux racines carrées des espaces parcourss, ou des hauteurs d'où le corps est descendu: ce qui veut dire encore, que la vitesse acquise en tombant d'une hauteur quadraple, n'est que double de celle acquise en tombant d'une hauteur simple, parce qu'il ne faut, par l'article précédent, qu'un

temps double pour tomber d'une hauteur quadruple (b').

4.6 Qu'un corps qui est descendu d'une certaine hauteur, jouit d'une vitesse capable de lui faire parcourir un espace double dans le méme temps, sans recevoir aucune nouvelle impulsion de la pesanteur. S'il est tombé de 15 pieds, ou 4,9 mettres dans une seconde, il parcourrait uniformément 30 pieds, ou 9,8 mètres pars seconde, en vertu de la vitesse acquise pendant cette premières seconde (e').

5.º Qu'un corps enfin qui set tombé d'une certaine lauteur, a, lorsqu'il est arrivé au point le plus bas, une vitesse capable de le faire remonter à une hauteur double dans le même temps, en supposant quê la pesanteur cesse d'agir sur lui. Mais si cette force continue d'agir, le corps ne pourra remonter qu'à la même hauteur d'où il est descendu; et il y arrivera, si son mouvement vient à être dirigé de bas en haut, dans le même temps qu'il a mis à descendre.

Toutes ces propositions sont prouvées par l'expérience : elles sont aussi démontrées par le raisonnement , d'après l'action égale et constante que la pesanteur exerce sur les corps qui lui obéissent librement. L'on peut en voir la démonstration dans tous les Traités de mécanique et de physique. Revenons à notre suite.

9, 809 mètres.

<sup>&#</sup>x27;(c') Les équations v = pt, et  $e = \frac{1}{r}pt^2$  combinées ensemble, donnent :  $e = \frac{1}{r}vt$ . Mais l'espace parcouru pendant le temps t-avec la vitesse acquise v, est c = vt. Donc il est le double du précédent.

§ 1(. Soit un vase AB (fig. 107.°), ayant la même largeur sur toute sa hauteur, plein d'un fluide quelconque, et percé à son fond d'une ouverture circulaire, dont le diamètre soit très-petit en comparaison de la largeur du vaisseau. Si le vase est entretenu toujours plein, ou du moins que la hauteur du fluide au dessus du fond demeure la même, la vîtesse de l'écoulement sera aussi constamment la même, puisqu'aucune circonstance ne peut la faire varier : il sortira par conséquent du vase des quantités égales de fluide en temps égaux. Il n'y aura d'exception que pour les deux on trois premières secondes, dans lesquelles la quantité de fluide écoulé sera un peu moindre, par la raison que le mouvement n'est pas encore bien établi dans la masse du fluide. Cette égalité dans la dépense a lieu, soit que l'écoulement se fasse par un orifice percé dans une mince paroi, soit qu'il se fasse par un bout de tuyau : la seule condition essentielle, c'est que le fluide soit maintenu à une hauteur constante ; et c'est ce que nous supposerons toujours, à moins qu'il ne soit dit autrement.

§ 17. Mais quelle est la vîtesse du fluide à sa sortie? c'est ce que nous allons rechercher à présent. D'abord il est facile de voir que cette vîtesse ne dépend nullement de la pesanteur spécifique du fluide. Si cette vitesse était produite par l'action seule de la pesanteur sur les molécules qui se trouvent sans soutien au moment où on débouche l'orifice, cette cause ne pourrait produire des vîtesses différentes dans les différens fluides : car on sait que la pesanteur agit de la même manière sur tous les corps, et qu'elle. communique à tous le même degré de vîtesse dans le même temps. Si l'écoulement, comme on l'a déjà reconnu, est encore dù à l'action du fluide supérieur. cette seconde cause ne peut pas non plus faire naître des vîtesses différentes dans des fluides de différente nature : car si la pression supérieure est plus grande

dans un fluide plus pesant, la masse qu'il fant monvoir est aussi proportionnellement plus pesante. La densité du fluide ne peut donc avoir aucune influence

sur la vîtesse de l'écoulement.

Il n'en est pas de même de la grandeur de l'orifice par lequel le fluide s'écoule. Plus l'orifice est grand , relativement à la largeur du vase, plus les molécules sont de facilité pour s'échapper, et par conséquent ponr se sonstraire à la pression des tranches supérieures. Si l'on supposait, comme on l'a déjà fait, que l'oritice fut égal à tonte la largeur du fond, alors la pression cesserait tout-à-fait, toutes les tranches obétraient en même temos à la seule action de la pesanteur; et par conséquent la vitesse du fluide, à sa sortie, serait infiniment petite pour la première tranche inférieure, et elle augmenterait, pour les tranches subséqueutes, en raison du temps qu'elles auraient mis pour arriver au niveau du fond. L'a vitesse, après l'écoulement de la portion de fluide contenue primitivement dans le vase, deviendrait uniforme, parce que les nouvelles tranches, qui sont supposées arriver successivement à l'orifice, partent tontes du niveau supérieur; et cette vîtesse serait évidemment la même que celle qu'un corps pesant acquiert, en tombant d'une hauteur égale à celle du fluide contenu dans le vase.

Telle serait la vitesse de l'écoulement, si l'orifice était de la même grandeur que le fond du vase. Mais si cet-orifice est d'une moiudre dimension, alors le fluide ne 'peut plus tomber en masse et comme un corps solide: il faut que ses différentes parties se présentent successivement à l'ouverture; qu'il s'éta-blisse dans l'intérieur un mouvement, à la favent duquel celles qui sont plus éloignées puissent arriver à leur tour, et s'échapper comme les autres : on a vu que la force qui faisait naître ce monvement, était l'inégalité de pression. Dans ce cas, l'action de la pesantieur sur la masse du fluide se trouve génée,

et d'autant plus, que l'orifice est plus petit: il ny a que les molécules même qui répondent à cet orifice, et qui sont sans appui, qui puisseut lui obeir librement. Mais comme élles y arrivent toutes successivement, elles sont toutes saisés par la même force les unes après les autres, et la pesanteur ne commence d'agir sur elles sans obstacle, qu'à compter de ce point-là. Il semble donc d'abord que les molécules du fluide ne devraient avoir à leur sortie que la vitesse influiment petite que la pesanteur communique à un corps dans le premier instant de sa chute: mais si jusque-là la résistance du fond s'est opposée à l'action de la pesanteur sur les molécules du fluide, cette résistance a donné naissance à une nouvelle force, qui est la pression du fluide supérieur.

Les molécules, arrivées à l'orifice de quelque manière que ce soit, retardent nécessairement la chute de la colonne qui est au dessus d'elles, et doivent par suite supporter tout l'effort que celle-ci fait pour tomber. Cette poussée de haut en bas doit s'ajouter à l'action que la pesanteur exerce sur les molécules au moment où elles sout parvenues à l'orifice; ou plutôt, c'est cette poussée seule qui produit toute la vîtesse de l'écoulement. L'on considère généralement le fluide sortant, comme chassé par la pression de toute la colonne verticale qui est au-dessus de l'orifice. Cette idée est d'autant plus juste, que l'orifice est plus petit, et que l'abaissement du niveau du fluide se fait avec plus de lenteur. Voyons donc quelle est la vitesse que cette force produit dans le fluide sortant.

§ 18. Supposons un vase AB (fig. 107.°) rempli d'un fluide quelconque à une hauteur d'un mêtre, par exemple, au dessus de l'orifice c, et supposons encore cet orifice assez petit pour que l'écoulement puisse être considéré comme produit en entier par la pression du fluide supérieur. Dans ce cas, il est évident que la vitesse du fluide, à sa sortie, sera le

résultat de la pression d'une colonne d'un mètre de hauteur. Si l'on conçoit à présent que cette hauteur du fluide augmente, la vîtesse de l'écoulement augmentera aussi, mais non pas dans la même proportion : car cette vitesse ne sera que double, lorsque la hautenr du fluide sera quadruple. En effet, dans cette dernière supposition, c'est-à-dire, quand la hauteur du fluide est quadruple, la pression est bien quadruple aussi, et le produit de son action doit bien être aussi quatre fois plus grand : mais c'est justement ce qui a lieu lorsque la vîtesse du fluide sortant est seulement double; car alors la masse, chassée dans un temps donné se trouve double, et la vîtesse dont elle est animée est pareillement double ; ce qui rend l'effet quadruple, et par conséquent proportionnel à la cause.

La vitesse d'un fluide qui s'échappe du vaisseau où il est contenù, suit donc la raison des racinos carrées des hauteurs du fluide au-dessus de l'orifice c'est-à-dire qu'elle est double quand cette hauteur ett quadruple; qu'elle est triple sous une hauteur neuf fois plus grande; et ainsi de suite. Or, les vitesses d'un corps qui obtit à la pesanteur, sont aussi comme les racines carrées des espaces parcourus en vertu de cette force : donc les vitesses d'un fluide qui s'écoule par un petit orifice, suivent la même loi que celle des corps graves qui obéissent à la pesanteur, et augmentent ou diminuent, suivant la même raison. L'expérience, au reste, s'accorde ici avec la thérêt.

Expérience. On a un grand cylindre de fer-blanc AB (fig. 108.\*), surmonté d'une cuvette CD beau-coup plus large. Le cylindre porte deux robinets E et F, dont le trou doit être exactement de la même grandeur, et qui sont placés, l'un à un décimètre, et l'autre à quatre décimètres au-dessous de son bord supérient. On remplit d'eau le cylindre et la cuvette, qui a un dégorgeoir, afin que l'eau se maintienne

2/3

quelque temps à un méme niveau dans le cylindre, et à fleur de ses bords. On ouvre le premier robinet, et l'on reçoit l'eau qui s'écoule pendant cinq ou six secondes de temps. On ferme ce robinet; et ayant ouvert l'autre, on reçoit de auéme l'eau qui sort pendant le même nombre de secondes : pesant ces deux quantités d'eau, il se trouve que la dernière quautité obtenue est justement le donble de celle qui a été recueillie en premier lieu.

Un orifice placé à une profondeur quatre fois plus grande au-dessous du niveau, ne fournit donc qu'une double quantité de fluide. La vîtesse, à cette profondeur quadruple, est donc seulement doublée : mais on observe aussi que le jet y est poussé avec une force double ; de façon que la masse et la vitesse étant doublées en même temps, l'effet total y est quadruple, comme la cause qui le produit. L'on peut donc aussi conclure de cette expérience, que la vîtesse d'un fluide, à sa sortie du vase où il est contenu, est proportionnelle à la racine carrée de la charge ( on appelle ainsi la hauteur du fluide au-dessus de l'orifice ) : 2 est la racine carrée de 4. Si l'on avait pratiqué dans le même cyliudre une autre ouverture égale à la première, et placée à une profondeur neuf fois aussi grande, on aurait trouvé que la quantité d'eau fournie dans le même temps, n'aurait été que triple : et 3 est la racine carrée de 9.

§ 10. Nons avons trouvé quelle est la loi que suivent les vitesses des fluides à leur sortie par de petits orifices: il nous reste à connaître la valeur absolue de ces vitesses. Or, les physiciens et les géomètres ont également reconnu, que la vitesse d'un fluide qui s'échappe par un petit orifice, est justement à même que celle que la pesanteur communiquerait à un corps, qui descendrait librement de toute la hauteur du fluide au-dessus de cet orifice. Voici comment M. Bossut d'émoutre cette proposition.

Supposons que dans le même temps que la pression de la colonne hapi (fig. 109.º) fait sortir par l'orifice le cylindre fluide pqgf, la pesanteur seule put faire parcourir au petit cylindre de même diamètre pqxy, la hauteur qx: dans ce cas, les forces motrices étant entr'elles comme les effets qu'elles produisent, on dirait : que la pression de la colonne hani est à l'action de la pesanteur, comme le poids du cylindre pagf multiplié par sa vitesse, est au poids du cylindre paxy multiplié par sa vîtesse. Mais les deux cylindres fluides étant supposés parcourir dans le même temps, l'un la hauteur gf, et l'autre la hauteur q x, ces hauteurs exprimeront leurs vitesses; et ainsi la pression de la colonne hapi sera d l'action de la pesanteur, comme la masse fluide pagf multipliée par gf, est à la masse fluide paxy multipliée par qx. Les deux cylindres liquides avant le même diamètre, leurs poids sont proportionnels à leurs hauteurs : donc la pression est d la pesanteur, comme la hauteur gf multipliée par ellemême, ou le carré de gf, est au carré de qx. Ces hauteurs gf, qx représentant les vîtesses produites par les actions des deux forces, on aura donc : la pression est à la pesanteur, comme le carré de la vitesse due à la première force, est au carré de la vitesse due à la dernière. Mais la colonne fluide han i avant la même grosseur que le cylindre pqxy, la pression de celle-là, pression qui vient toute de son poids, peut être représentée par qh, et le poids de l'autre le sera par qx : donc enfin la pression qh est au carré de la vîtesse qu'elle engendre, comme la pesanteur qx, est au carré de la vitesse qu'elle produit.

Maintenant , si un corps grave tombait de la hauteur q h, il acquerait en tombant une certaine vitesse qui serait proportionnelle à la racine carrée de la hauteur qu'il aurait parcourue : ou bien le carré de sa vitesse serait proportionnel à cette hauteur; de façon que l'on pourrait dire : la hauteur  $h \neq st$  de la hauteur  $a_x$ , comme le carré de la vitesse produite par hq, est au carré de la vitesse produite par hq, est au carré de la vitesse produite par hq, est au carré de la vitesse qu'elle produit, comme la hauteur qx est au carré de la vitesse qu'elle communique. Mais on vient de trouver que ce dernier rapport est égal à celui de la pression hq avec la vitesse engendrée par cette pression : donc, enfin, h avitesse produite par la pression du fluide est la même que celle qui vient de la pesanteur. Donc un fluide qui s'éconle a, au passage de l'orince, une vitesse égale a celle qu'un corps pesant acquerrait en tombant de la hauteur verticale du fluide.

Telle est la démonstration que l'on donne ordinairement de la proposition qui nous occupe. On voit que pour trouver le résultat de la pression du fluide supérieur sur les molécules parvenues à l'orifice, on compare d'abord l'effet produit par cette pression, à celui que produirait l'action libre de la pesanteur sur un petit prisme fluide; et l'on prouve ensuite que la vîtesse, engendrée dans le même temps par l'une et par l'autre force, est parfaitement la même. Il est visible que la vitesse du fluide sortant est le produit de la masse qui le pousse, par la vitesse infiniment petite que la pesanteur tend à chaque instant à faire passer dans cette masse; et cette vitesse du fluide est exactement la même, que celle que chaque molécule aurait acquise, en tombant du niveau jusqu'à l'orifice (c').

<sup>(</sup>c') L'expression de la vitesse commniquée par la pesanteur à un corps, qui a parcouru l'espece e, étant; = √ γ γ γ 1 a vitesse du fluide qui sort d'un vase sous une hauteur de charge h, sera: υ γ γ γ γ γ γ e h d'ouvent être exprimés en unités de la mémo espèce. En effet hp q i étant la colonne qui répond à l'orifice, et pq f g la prêtie portion qui s'écoule dans un temps infaminent court;

## CHAPITRE IV.

De la vitesse de l'écoulement dans les vaisseaut entretenus constamment pleins.

\$200. On sait qu'un corps pesant qui est tombé librement, en une seconde, d'une hauteur de 4,9 mètres, a une vitesse capable de lui faire parcourir uniformément 9,8 mètres par seconde. Donc si l'orifice par lequel le fluide s'échappe est placé à 49 décimètres au -dessous du niveau, et que ce niveau soit constamment le même pendant toute la durée de l'écoulement, le fluide, à sa sortie, jouira d'une vitesse uniforme de 9,8 mètres par seconde; c'est-à-dire qu'il sortira du vase, dans chaque seconde de temps, une colonne de fluide de 98 décimètres de longueur, et d'un diamètre égal à celui de l'orifice réduit par la contraction. En effet, les premières molécules qui abordent à l'orifice, y prennent une vitesse-qui doit les porter, dans une seconde de temps, à 98 décimètres de distance: les molécules qui abordent à l'orifice, y prennent une vitesse-qui doit les porter, dans une seconde de temps, à 98 décimètres de distance: les molécules

si celle-ci n'était entrainée que par sa propre pesanteur; elle parcourrait la peitie hauteur  $q_i^2$ , ou k' dans ce it instant, et après cell celle aurait une vitesse exprimée par  $|V-p|^2$ . Mais ce n'est pas seulement la peanteur de la petite portion p q g f qui produit l'écon-lement; c'est la pression, ou le poiss de "vale la colonne h q p i. Donc la force accélératrice récluitante de cette pression, est à celle que produirait la seule pesinteur de p q g f, comme h est à h': or, collecia si été désignée par p; donc la force accélératrice effective sers exprimée par  $\frac{N}{N^2}$ . Il faudra donc dans l'expression de la vitesse, au lieu de p, mettre  $\frac{N}{N^2}$ : cette vitesse sera donc égale à  $V \gamma p f$ , ou la même que celle d'an corps pesant tombé de la hauteur h.

suivantes reçoivent aussi en y arrivaut, une vîtesse égale, et doivent suivre les premières ; sans laisset d'intervalle ent'elles : îl en est de même de toutes celles qui se succèdent dans la durée de cette seconde. Donc la colonne fluide qui s'écoultera dans cet espace de temps aura une longueur de 98 décimètres.

§ 21. Proposons-nous maintenant cette question: Etant donnée la hauteur d'un vase ou d'un réservoir entretenu constamment plein, trouver la vîtesse du fluide qui s'en échappe par une petite ouverture pratiquée au fond du vase. Cette vîtesse étant égale à celle qu'un corps pesant acquerrait eu tombant de la hauteur du vase, et celle-ci étant proportionnelle à la racine carrée de cette hauteur, on dira : la " racine carrée de 4, 9 est à la racine carrée de la hauteur du vase, exprimée en mètres, comme la vîtesse acquise sous 4,9 mètres de hanteur, est à la vitesse acquise en tombant de la hauteur du vase. Si le niveau était élevé au-dessus de l'orifice, d'un mètre, on trouverait ainsi que la vitesse du fluide sortant est de 4,4 mètres par seconde. Pour avoir cette même vîtesse exprimée en pieds, il faut savoir que dans la première seconde de sa chute, un corps pesant tombe de 15 pieds, et qu'il acquiert ainsi une vîtesse uniforme de 30 pieds par seconde.

Mais si les vitesses sous différentes lauteurs sont comme les racines carrées de ces hauteurs, les carrés des vitesses seront aussi comme ces hauteurs. Ou pourra donc encore trouver la vitesse demandée par la règle suivante, qui est un pen plus simple que la précédente. On dira: 15 pieds sont à la hauteur du vase, exprimée en pieds, comme goo est du na nombre qui sera le carré de la vitesse cherchée, aussi exprimée en pieds. L'opération se réduit d'untiplier par 60 la hauteur de charge, et à prendre la racine corrée de ce produit. Pour avoit cette vitesse exprimée en mêtres, on se contente de multiplier par 20 la hauteur du vase, et l'on prend la

racine carrée. Ainsi, pour l'exemple ci-dessus, on multipliera 1 par 20; et prenant la racine carrée, on trouvera également 4,4 pour la vitesse du fluide.

§ 22. Une autre question à résoudre est la suivante : Etant donnée la vitesse d'un fluide qui s'écoule, vitesse qu'on suppose uniforme, trouver quelle est la hauteur due à cette vitesse ; c'est-à-dire , quelle est la hauteur du fluide au - dessus de l'orifice. Ce problème est l'inverse du précédent, et se résout par les mêmes principes. On compare encore la vîtesse de 30 pieds, ou de 9,8 mètres, acquise en tombant de 15 pieds, ou de 4,9 mètres, avec la vîtesse connue du fluide, et l'on en conclut la hauteur qui a produit cette dernière vitesse. D'après l'observation faite dans le dernier numéro, on dira: le carré de 30, ou de 9,8, est au carré de la vîtesse donnée, comme 15 ou 4, 9 est à la hauteur demandée. La règle consiste donc à élever au carré la vitesse donnée, et à prendre la .60.me ou la 20.me partie de ce carré; on aura ainsi la hauteur de charge exprimée en pieds ou mètres, si le fluide sort d'un vase ou réservoir. S'il s'agissait d'une eau couraute, dont on connût la vîtesse, cette règle donnerait de même la hauteur correspondante à cette vîtesse, c'est-à-dire, celle qui aurait pu produire cette vîtesse. Ainsi, un fleuve étant supposé avoir 2,6 mètres (8 pieds) de vîtesse par seconde, on trouvera que la hauteur due à cette vîtesse est de o, 34 de mètre ( r pied et & de pied ). Les deux questions qu'on vieut de traiter se préseutent fréquemment dans toutes les parties de l'hydrodynamique, et l'ou voit combien la solution en est facile (d').

<sup>(</sup>d') La formulé donnée ci-devant, est  $v = \sqrt{\frac{1}{2}p^{h}}$ , ou  $v^{3} = 2ph$ . On en tire :  $h = \frac{v^{h}}{2}$  v et p doivent être exprimés en unités de la même espèce.

§ 23. Lorsqu'un fluide s'échappe par un orifice vertical pratiqué sur les côtés d'un vase ou d'un réservoir (fig. 103.6), c'est encore la pression des tranches supérieures qui produit l'écoulement ; et la vîtesse du fluide, à sa sortie, doit se déterminer de la même manière : la seule difficulté qu'il y ait ici, c'est de savoir quelle est la hauteur de charge que l'on doit considérer. Les différens points de l'orifice étant à des distances inégales du plan horizontal qui rase la surface du fluide, la vitesse ne peut pas être la même pour toutes les molécules qui s'échappent en même temps, et qui remplissent l'aire de l'orifice. Il faut donc ici prendre une vitesse moyenne; et si l'ouverture est circulaire ou carrée, on considère comme vitesse moyenne, celle qui répond au centre de cette ouverture. Si l'on veut donc résoudre les problèmes précédens, dans le cas d'un orifice vertical et circulaire, c'est la hauteur du fluide au-dessus du centre de cet orifice qu'il faudra considérer, parce que c'est cette hauteur qui répond dans ce cas à la vîtesse movenne.

Mais si l'orifice, au lieu d'être rond, était d'une forme oblongue, tel que sa plus grande dimension se trouvât dans le seus vertical; si c'était comme une fente rectangulaire, dont les deux petits cotés fussent très-inégalement éloignés du niveau, alors la vitesse moyenne ne serait plus celle qui répondrait au milieu de la hauteur de l'orifice; cette vitesse moyenne serait placée en un point moins éloigné de la surface du fluide. Au resté, pour en trouver la valeur, il n'y aurait qu'à chercher les vitesses qui doivent avoir lieu aux bords supérieur et inférieur de l'orifice, et prendre la moité de leur somme : ce serait à la vitesse moyenne : on chercherait ensuire le lieu de cette moyenne : on chercherait ensuire le lieu de cette moyenne : on chercherait ensuire le lieu de cette moyenne : on chercherait ensuire qu'on l'a enseigné

dans la deuxième question.

Une chose à remarquer dans le cas où le fluide sort par un orifice vertical, c'est la direction que

Town Count

prend le jet du fluide à peu de distance de l'orifice. On observe (fig. 103.º) que le jet qui s'élance d'abord, suivant une ligne horizontale, quitte bientôt cette direction pour se courber vers le bas, et se porter à une distauce plus ou moins grande: cet effet, qui est

dû à la pesanteur, sera examiné plus bas.

6 24. La vîtesse d'un fluide qui s'écoule, étant la même que celle que la pesanteur communique aux corps qu'elle entraine, elle est soumise au x mêmes lois : et par conséquent, cette vîtesse du fluide sortant est telle, qu'il parcourrait un espace double de la hauteur du vase, dans le même temps qu'un corps pesant mettrait à tomber de cette hauteur. Ceci fournit un second moyen de trouver la vîtesse d'un fluide à l'orifice, lorsqu'on a la hauteur de charge. En effet, soit un vase de un mêtre de hauteur, entretenu constamment plein, et d'où le fluide s'échappe par un petit orifice percé au fond du vase. On cherchera d'abord quel temps il faut à un corps pesaut pour tomber librément de la hauteur d'un mêtre : on sait qu'il ne lui faut qu'une seconde pour tomber de 4, 9 mètres; et l'on trouvera, d'après cela, que le temps cherché est de 5 onzièmes de seconde, ou un peu moins d'une demi-seconde. Le fluide, à sa sortie, a donc une vîtesse capable de lui faire parcourir uniformément deux mètres dans une demi-seconde, ou à-peu-près quatre mètres par seconde. (e')

§ 25. Au sujet de la vitesse avec laquelle un fluide s'échappe du réservoir où il était contenu, il se présente une difficulté à résoudre. Le fluide ayant, par exemple, une vitesse d'un mètre par seconde, et se trouvant saisi par la pesanteur au moment où il s'échappe de l'orifice, ce fluide ne doit-il pas, dans

<sup>(</sup>c) La formule pour avoir le temps, est  $t = V_{\frac{1}{p}}^{\frac{1}{p}}$ , où  $t = V_{\frac{1}{p}}^{\frac{1}{p}}$ .

la première seconde, s'il sort par un orifice horizontalparvenir à une distance de 5,9 mètres? et alors la colonne sortante ne doit-elle pas être de cette hongueur, au lieu de n'avoir qu'un mètre de long, comme on l'a établi? P toici la réponse à cette difficulté.

D'abord, il est évident que, quelque soit l'accélération que les molécules fluides peuvent recevoir hors du vase, cette cause ne peut augmenter la vîtesse du fluide à sa sortie : ainsi il ne doit et ne peut, dans la supposition ci-dessus, sortir qu'une colonne d'un mètre de longueur dans une seconde. Mais le fluide sorti n'accélérera-t-il pas son mouvement, et ne parviendra-t-il pas, dans la première seconde, à une distance de 5,9 mètres? Je réponds en ce second lieu, que les lois de la pesanteur exigent en effet qu'il parvienne à cette distance. Quelle que soit la force avec laquelle un corps est poussé de haut en bas, la pesanteur ne perd rien de ses droits, et elle ajoute toujours à sa vitesse, suivant la loi connue : ainsi le fluide sorti accélérera son mouvement, et la colonne fluide qui ne peut avoir, en passant par l'orifice, qu'un mêtre de longueur, parvieudra néammoins à une distance de 5,9 mètres dans la première seconde. Mais pour que ces deux choses puissent avoir lieu en même temps, il faudra que la colonne fluide éprouve sur sa longueur un grand nombre de solutions de continuité : les différentes tranches dont on peut concevoir qu'elle est composée, se sépareront les unes des autres pour obéir à la pesanteur qui agit sur elles. Ce qui pourra empêcher ces nombreuses interruptions dans la colonne fluide, c'est la résistance de l'air: cet obstacle, en détruisant toujours une partie de la vitesse, s'oppose à la séparation des tranches de la colonne liquide. D'un autre côté, comme cette résistance retarde davantage les molécules extérieures, celles-ci resteront en arrière, tandis que celles de l'axe avanceront davantage. La colonne perdra donc de son épaisseur en acquérant plus de longueur, et pourra conserver, de cette manière, sa continuité. D'ailleurs, l'adhérence mutuelle des moliciules vopposera encore à leur séparation, en accélérant la vitesse des unes et retardant celle des autres. Il arrivera donc ainsi qu'une colonne de fluide, qui n'a qu'un mètre de longueur au passage de l'orifice, p pourra occuper au dehots une étendue de 5,5 mètres.

## CHAPITRE V.

De la dépense théorique pour un vaisseau entretenu constamment plein,

Après avoir donné le moyen de connaître la vitesse qui a lieu à l'orifice, il nous reste à déterminer quelle doit être la quantité de fluide fournie dans un temps donné, et par un orifice d'une grandeur connue, dans un réservoir entreteun toujours plein:

c'est ce qu'on appelle la dépense.

§ 26. La dépense qui se fait par un orifice, dépend de la grandeur de cet orifice, que je suppose connue, et de la vitesse uniforme de l'écoulement, que l'on peut calculer aisément, loraque la hauteur du fluide est donnée: il ne peut y avoir aucune difficulté à ce sujet. On évaluait autrefois la grandeur ou l'aire de l'orifice en pouces carrés : on déterminait de même en pouces la vitesse par seconde; et multipliant l'un de ces nombres par l'autre, on avait ainsi le nombre de pouces cubes fournis dans une seconde. Aujourd'hui on évaluera l'aire de l'orifice en centimètres l'indaires; et multipliant les uns par les autres, on obtiendra la dépense exprimée en centimètres cubes. On aura même cet avantage dans cette dernière múltole; on

mètre cube d'eau pèse un gramme.

Si, par exemple, on suppose que l'orifice soit un cercle de trois centimètres de diamètre, et que la hauteur du fluide, au-dessus du centre de cet orifice, soit de un mêtre: on aura, pour l'aire de l'orifice, 7 fa centimètres carrés, et pour la vîtesse du fluide à sa sortie, 442 centimètres par seconde. Donc la quantité de fluide écoulé dans ce même temps d'une seconde, serait de 3125 centimètres cubes; et son poids, si c'est de l'eau pure, sera aussi exprimé! par le niême nombre de grammes.

§ 27. Puisque la dépense, la hauteur de charge et la grandeur de l'orifice sont trois choses liées entr'elles, et daus une dépendance mutuelle, il suit que deux de ces trois choses étant connues, il sera toujours facile de déterminer la troisième. On vient de voir comment on peut trouver la dépense lorsque l'orifice et la charge sont donnés : proposons-nous de trouver la grandeur de l'orifice, lorsqu'on connaît la hauteur de charge, et la dépense faite dans un

certain temps.

On réduira d'abord la dépense à la seconde. Or, cette dépense est alors le produit de la vîtesse qu'on peut trouver, au moyen de la hauteur, par l'aire de l'orifice que l'on demande. On divisera donc cette dépense par la vîtesse, et le résultat de cette division sera l'aire de l'orifice, exprimée en pouces carrés, si l'on s'en est tenu à l'ancienne division, en centimètres carrés, si l'on a adopté la division moderne. On convertira ensuite cette aire en un carré, ou en un cercle, comme on voudra.

Dans l'exemple précédent, où la dépense par seconde était de 3125 centimètres cubes, la hauteur de charge étant d'un mêtre ou 100 centimètres, la vîtesse due à cette charge était par conséquent de 442 centimètres par seconde. Divisant 3125 par 442. il vient 7,007. C'est en centimètres carrés l'aire de l'orifice. Si cet orifice était carré, il aurait 2,65 centimètres sur chaque côté: s'il est circulaire, son

diamètre sera de trois centimètres.

La solution qu'on vient de donner est évidemment applicable au cas, où l'on voudrait déterminer quelle doit être la graudeur d'un orifice, placé à une profondeur donnée au dessous d'un niveau supposé constant, pour dépenser une certaine quantité d'eau dans un temps pareillement donné. Par exemple . l'orifice devaut être percé à 2 mètres de profondeur, on demande quelle doit être la grandeur de son aire, pour qu'il fournisse 5 mètres cubes d'eau par minute. 5 mètres cubes font 5000000 de centimètres cubes: c'est donc une dépense de 83333 centimètres cubes par seconde. Or, une charge de deux mètres produit une vitesse de 626 centimètres par seconde : divisant donc 83333 par 626, il vient 133. L'aire de l'orifice 🐞 doit donc avoir 133 centimètres carrés : ce qui donne 114 centimètres pour le côté de l'orifice, si l'on veut qu'il ait une forme carrée, et 14 ? centimètres pour son diamètre, si on lui donne une figure circulaire.

§ 28. Il reste à chercher la hauteur de charge, lorsque la dépense et la grandeur de l'orifice sont données. Ce problème se résoudra facilement, comme cidessus. On cherchera d'abord la dépense dans une seconde : on la divisera par l'aire de l'orifice ; et l'on aura ainsi la vîtesse produite par la charge. Il ne sera donc plus question que de chercher la hauteur due à cette vitesse ; ce qui se fera, comme on a dit, en multipliant cette vitesse par elle-même, et prenant la 60.º partie du produit, si la vitesse a été exprimée en pieds, ou la 720.º partie, si elle a été donnée en ponces : c'est la 20.º partie du produit qu'il faut prendre quand la vitesse est, évaluée en mètres, et la 2000.º, lorsqu'elle est donnée en centimètres. Ainsi dans le dernier exemple, ou la vitesse par seconde a été trouvée de 626 centimètres, si l'on multiplie ce nombre par lui-même, et qu'on prenne la 2000. partie du produit, on trouvera un peu plus de 195 centimètres, ou environ 2 mètres; ce qui est justement la charge qui avait produit cette vitesse de

626 centimètres (f').

Les détails dans lesquels on vient d'entrer, sont suffisans pour faire voir comment on doit s' prendre, pour résoudre toute question dans laquelle il s'agirait de comaître, ou la hauteur de charge, ou la grandeur de l'orince, ou la quantité de la dépense, lorsque deux de ces trois choses sont données. Mais il se présente ici plusieurs observations importantes, lorsqu'on veut comparer les résultats donnés par le calcul, avec ceux qu'on obtient par l'expérience.

## CHAPITRE VI.

De la dépense effective, le vase étant toujours entretenu plein.

§ 29. On a remarqué ci-dessus, que la veine fluide éprouvait à sa sortie une contraction produite par l'Obliquité des mouvemens, qui entrainent les differens filets dont elle est composée. Il la été aussi reconnu, que ce n'est point à l'orifice même qu'est la plus grande vitesse, mais bien dans le lieu où la veine

<sup>(</sup>f') Soit D la dépense, A l'aire de l'orifice, v la vitesse uniforme du fluide tortent jo ant  $e^{-\frac{1}{2}}$   $D = Av = A \sqrt{-s} + s$ ; et enfin :  $v = \frac{D}{a}$ , ou  $\sqrt{-s} + h = \frac{D}{a}$ ; et par conséquent,  $h = \frac{D^2}{s^2 + A^2}$ . Mais on, a h plus facilement par la formule ci-dessus :  $h = \frac{s^2}{s^2}$ .

a le plus petit diamètre. Le resserrement de la veine fluide produit évidemment le même effet qu'une diminution dans la grandeur de l'orifice : ce n'est donc plus par toute l'étendue de cet orifice qu'il faut juger de la dépense d'un réservoir, mais seulement par la grosseur de la veine contractée, et à l'endroit de la plus grande contraction. Après avoir donc calculé la dépense, comme on vient de dire, il faudra réduire cette dépense, dans le rapport de l'aire de l'orifice, à la section de la veine fluide. dans le lieu où elle est le plus resserrée. Ainsi, lorsque le fluide sort par un orifice percé dans une mince paroi, on ne prendra que les 5 huitièmes de la dépeuse calculée, et l'on aura par ce moyen la dépense effective. Dans l'exemple où nous avous trouvé la dépense théorique de 3125 centimètres cubes par seconde, la dépense effective ne serait réellement, en avant égard à la contraction, que de 1953 cen-

Si le maximum de la vitesse communiquée ne trouve à l'eudroit de la plus grande contraction, si c'est en cet endroit qu'il faut supposer que l'orifice est placé, la véritable hauteur du fluide doit donc se compter depuis le niveau jusqu'au lieu de la plus grande contraction. Telle est la longueur de la colonne verticale qui produit la vitesse de l'écoulement, Il est vrai qu'une augmentation de charge d'une quantité égale au rayon de l'orifice, ne peut jamais produire au accroissement de vitesse bien sensible, sur-tout lorsque l'orifice est petit; ce qui est le cas le plus ordinaire.

timètres cubes.

Dans la méthode que l'on vient d'exposer, qui est celle de M. Bossul, 10 m diminue l'aire de l'orince pour la réduire à la grandeur de la veiue contractée, et l'on conserve toute la vitesse, telle qu'elle doit être, d'après la hauteur totale du fluide. M. Dubbar, auteur d'un ouvrage initiulé Frincipes d'hydraulique, meaure la quantité de la dépense par une autre meaure la quantité de la dépense par une autre

méthode :

méthode : il laisse à l'orifice toute la grandeur qu'il a, et il diminue la vîtesse d'une certaine quantité. La vîtesse, à l'orifice même, n'est pas celle qui est due à toute la hauteur de charge, puisqu'elle n'est telle qu'à l'endroit de la plus grande contraction. M. Dubuat, en se fondant sur les expériences de M. Bossut, trouve que la vîtesse à l'orifice, exprimée en pouces, est égale à la racine carrée de la hauteur multipliée par le nombre constant 278. C'est par cette vitesse qu'il multiplie l'aire de l'orifice, pour avoir la dépense dans une seconde de temps. Le résultat qu'il obtient de cette manière est à - peu - près d'accord avec celui que donne la méthode de M. Bossut. Il paraît indifférent de diminuer la vîtesse en conservant toute la grandeur de l'orifice, ou de conserver toute la vîtesse en réduisant l'aire de cet orifice.

§ 30. Si l'on cherche par la méthode de M. Bossut quelle est la dépense effective, en une minute, par un orifice d'un pouce de diamètre, et sous une charge de 10 pieds, on trouvera 8662 pouces cubes. M. Bossut a trouvé, par des expériences directes, que cette dépense n'était que de 8574 pouces cubes pendant le même temps. La diminution réelle produite dans la dépense est donc plus grande qu'on n'a dit. M. Bossut soupçonne qu'outre la contraction de la veine, il existe encore quelque autre cause qui diminue la dépense. On a pensé que le frottement des molécules fluides contre les bords de l'orifice . pouvait diminuer leur vîtesse : mais l'expérience a fait voir que le frottement est ici à-peu-près nul. On a dit que l'adhérence mutuelle des particules du fluide pouvait les retarder : mais il paraît que cette cause ne peut pas plus ralentir leur mouvement, que l'accélérer. Eufin, on a cru que l'air, par sa résistance, pouvait diminuer la quantité de la dépense : mais l'expérience faite dans le vide, prouve que la résistance de l'air n'est pour rien dans cet effet.' Il est plus probable que la diminution observée dans la

dépense expérimentale, vient de ce qu'on n'a pas estimé la coutraction tout à-fait assez grande. (Note 17.º)

M. Bossut a cherché par expérience les dépenses effectives sous différentes hauteurs de réservoir : il en a donné une table que je joins ici, et dont on pourra faire l'usage suivant. Lorsqu'on aura à déterminer la dépense que fait un réservoir, et que les circonstances seront conformes à quelqu'un des cas renfermés dans cette table, on y trouvera directement la dépense effective que l'on cherche. Mais si le cas est différent, on aura cette dépense en se conduisant comme il suit. On cherchera d'abord la dépense théorique d'après la hauteur de la charge, et la grandeur donnée de l'orifice; et cherchant ensuite dans la table le cas, qui s'éloigne le moins de celui qui a été proposé, on établira entre les dépenses effectives, le même rapport qui se trouve entre les dépenses théoriques : ce procédé ne peut manquer de donner un résultat très-approchant de la vérité. Lorsque la hauteur de charge est très - grande, on obtient plus promptement ce résultat, en diminuant la dépense théorique dans le rapport de 81 à 50. D'autres auteurs font la dépense réelle égale aux 62 centièmes de la dépense théorique.

Si l'on veut comparer entre elles les dépenses faites dans le même temps par différens réservoirs, il sera facile de conclure des principes établis cidessus : 1.º qu'd hauteurs égales, les dépenses sont comme les carrès des diamètres de ces orifices; 2.º qu'à orifices égaux, les dépenses sont comme les racines carrès des hauteurs; 5.º enfin, qu'avec des hauteurs et des orifices différens, les dépenses sont comme les racines carrés des daimètres des orifices, multipliés par les racines carrés des diamètres des orifices, multipliés par les racines carrés des hauteurs (x').

<sup>(</sup>g') Ces règles s'expriment algébriquement de la manière suivante. 1.°  $D:D'::A_{V}:A_{V}'::A_{V}$   $\frac{1}{2PA}:A'_{V}$   $\frac{1}{2PA}:A'_{V}$   $\frac{1}{2PA}:A'_{V}$ 

TABLE des dépenses sous différentes charges, par un orifice d'un pouce de diamètre, et par un tuyau du même diamètre, et de deux pouces de longueur.

| Hauteur constante de l'au au-dessus de l'o-<br>rince , exprimée en<br>pieds. |   |    |   |   |                   | Dépense théorique en<br>use minute par un ori-<br>fice d'un pouce, ex-<br>primée en pouces-<br>cubes. |   |   |   |   | Dépense effective pen-<br>dant le meme temps,<br>par le meme orifice,<br>exprimée de même. |   |   |   | d'an pouce de diamer<br>sur deux pouces de<br>longueur, expsimes<br>de meme.  3539 pouc. cubes, |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ı pied                                                                       |   |    |   |   | 4381 pouc. cubes. |                                                                                                       |   |   |   |   |                                                                                            |   |   |   |                                                                                                 |        |
| 2                                                                            |   |    |   |   |                   | 6196.                                                                                                 |   |   |   |   | 3846.                                                                                      |   |   |   |                                                                                                 | 5002.  |
| 3                                                                            |   | ٠, |   |   |                   | 7589.                                                                                                 |   |   |   |   | 4710.                                                                                      |   |   |   | -                                                                                               | 6126.  |
| 4                                                                            | ٠ |    |   |   |                   | 8763.                                                                                                 |   |   |   |   | 5436.                                                                                      |   | * |   |                                                                                                 | 7070.  |
|                                                                              |   |    |   | ٠ |                   | 9797+                                                                                                 |   |   |   |   | 6075.                                                                                      |   | ٠ |   |                                                                                                 | 7900.  |
| 6                                                                            |   |    |   |   |                   | 10732.                                                                                                | 4 |   |   | 9 | 6654.                                                                                      | ٠ |   | ٠ |                                                                                                 | 8654.  |
| 78                                                                           |   |    |   | ٠ |                   | 11592.                                                                                                |   |   | ٠ |   | 7183.                                                                                      | ٠ |   |   | .                                                                                               | 9340.  |
|                                                                              |   |    |   | ٠ |                   | 12392.                                                                                                |   |   |   |   | 7672.                                                                                      |   |   | ٠ |                                                                                                 | 9975.  |
| 9                                                                            |   |    |   |   |                   | 13144.                                                                                                |   |   |   |   | 8135.                                                                                      |   |   | ۰ | . 1                                                                                             | 10579. |
| 13                                                                           | ٠ |    |   |   |                   | 13855.                                                                                                |   | ٠ |   | . | 8574.                                                                                      |   |   | ۰ | -                                                                                               | 11151. |
|                                                                              |   |    |   |   |                   | 14530.                                                                                                | ٠ |   |   |   | 8990+                                                                                      | ٠ |   |   |                                                                                                 | 11693. |
| 12                                                                           |   |    |   |   |                   | 15180.                                                                                                |   |   |   |   | 9:184.                                                                                     |   |   |   |                                                                                                 | 12205. |
| 3                                                                            |   |    | , |   |                   | 15797.                                                                                                |   |   |   |   | 9764                                                                                       |   |   |   |                                                                                                 | 12699. |
| 4                                                                            |   |    |   |   |                   | 16393.                                                                                                |   |   | ٠ | . | 10130-                                                                                     | ٠ |   | ٠ |                                                                                                 | 13177. |
| 5                                                                            |   |    |   |   | . 1               | 16968.                                                                                                |   |   |   |   | 10472.                                                                                     |   |   |   | . 1                                                                                             | 13620. |

§ 31. Dans cette table, la dépense est évaluée en pouces cubes : c'était la méthode la plus simple dans le système ancien. Aujourd'hui cette dépense doit être exprimée en centimètres cubes ; ce qui est encore plus commode, et qui donne en même temps

<sup>2.°</sup> Si A = A', on a: D: D:  $\nu : \nu : \nu' :: \mathcal{V}^{A} : \mathcal{V}^{A'}$ .

<sup>3.°</sup> Si v=v', ce qui suppose h=h', il vient : D: D' :: A: A':; R': R': D et D' sont les dépenses, A et A' les aires des orifices, R et R' les rayons de ces orifices supposés circulaires, v et v' les vitesses du fluide, h et h' les hauteurs de charge.

### 260 HYDRODYNAMIQUE.

le poids de l'eau écoulée. On évaluait encore la dépense d'une autre manière. M. Mariotte, qui s'est beaucoup occupé du mouvement des eaux, appelle pouce d'eau la quantité d'eau fournie en une minute par un orifice d'un pouce de diamètre, et dont le centre est placé à sept lignes au dessous du niveau. Cette quantité est de près de 14 pintes de Paris, dont 36 font le pied cube : elle est donc de 672 pouces cubes. M. Bossut n'a obtenu par l'expérience directe que 628 pouces cubes, ou 13 40 pintes. Il v a donc quelque incertitude sur la véritable valeur du pouce d'eau, autrement dit pouce d'eau des fontainiers. Cette valeur approchée est dans le nouveau evstème, et en s'en tenant à la détermination de M. Bossut, de 12, 46 litres, ou 12460 centimètres cubes.

Le pouce d'eau se divisait en 144 parties, qu'on appelait lignes d'eau. La ligne d'eau était la quaunté d'eau fournie en une minute par un orifice d'une ligne de diamètre, sous une charge de 7 lignes. Elle équiyant à 86 centimètres cubes environ.

edutant a 00 centimenes capes cutio

#### CHAPITRE VII,

De la dépense effective par un tuyau additionnel.

§ 32. LORSOUE l'eau sort d'un vase par un orifice pratiqué dans une mince paroi, la dépense réelle n'est pas telle que le demande la grandeur de cet orifice : elle est diminuée principalement par la contraction que la veine fluide éprouve hors de l'orifice. On a cherché quelque moyen de remédier à cet inconvénient, et de rapprocher la dépense réelle de la dépense théorique; et l'on a trouvé que l'addition d'un petit bout de tuyau cylindrique, du même diamètre que l'orifice, et qui ne pénètre point dans l'intérieur du vase, produisait l'effet désiré, et augmentait considérablement la quantité d'eau fournie dans un temps donné. Lorsqu'un orifice d'un pouce de diamètre ne fournit par minute, que 2722 pouces cubes, un tuyau cylindrique du même diamètre, et de deux pouces de longueur, en donne 3539 dans le même temps.

Il semble d'abord que ce bout de tuyau devrait raleair l'écoulement, en occasionnant un frottement plus considérable : bien loin de-là, il augmente la dépense. C'est que le frottement, comme on l'a déjà observé, est ici un objet de peu de considération; et que la diminution que ce tuyau produit dans la contraction de la veine fluide, compense, et au-delà, ce qui pourrait venir de l'augmentation du frottement. C'est à l'entrée seulement du tuyau, qu'agissent les causes qui produisent la contraction; et l'addition de ce tuyau s'oppose, par la raison qu'on a donnée, à ce qu'elles aient leur entier offet. Aussi quand la R 3

44 4

longueur du tuyau est trop petite relativement à son diamètre, le fluide n'en suit point les parois, et la contraction, malgré l'addition du tuyau, se fait

comme par un simple orifice.

§ 33. L'addition d'un bout de tuyan diminue donc la contraction : mais comment peut-elle augmenter la dépense ? Comment se fait-il qu'il sorte du réservoir une plus graude quautité d'eau? La diminution de la contraction indique, que les directions des filets fluides sont rendues moins obliques dans l'intérieur du tuyau. Mais la viscosité de l'eau, et l'adhéreuce mutuelle de ses molécules, propagent cet effet jusqu'à l'orifice même, et jusque dans le réservoir : les mouvemens des molécules affluentes deviennent moins inclinés au plan de l'orifice : la vîtesse à l'ouverture intérieure du tuyau, se trouve ainsi augmentée, et la dépense par suite en devient plus considérable. Telle est la manière dont il faut concevoir l'augmentation de la dépense dans cette circonstance. Ce résultat qu'on n'aurait peut-être pas prévu, demandait une explication.

L'on pourrait aussi penser peut-être, que l'augmentation de dépense produite par les tuyaux additionnels, est due à une hauteur de charge plus grande, au moins quand le tuyau est appliqué au fond du vase: car il semble qu'il faut compter ici pour cette hauteur, . toute la distance comprise depuis le niveau du réservoir jusqu'à l'extrémité inférieure du tuyau. Mais l'augmentation de vîtesse qui pourrait résulter de-là , serait insuffisante pour rendre raison de l'augmentation de la dépense : celle-ci est trop grande , pour venir de cette cause. En effet, d'après les expériences de M. Bossut, la dépense théorique par un orifice d'un ponce de diamètre, et sous une charge de cinq pieds, étant de 9797 pouces cubes en une minute, la dépense effective n'est par le même orifice, et dans le même temps, que de 6075 pouces cubes : cependant cette depense par un tuyau cylindrique pareillement d'un

pouce de diamètre, et de deux pouces de longueur, s'est trouvée de 7900 pouces cubes dans le même temps d'une minute. Or, si l'on calcule la dépense dans ce dernier cas, en augmentant la hauteur de charge des deux pouces, qui sont la longueur du tuvau, on trouvera qu'il s'en faut de beaucoup qu'elle soit aussi considérable. Donc l'augmentation observée ne saurait venir de cette cause, et il faut par conséquent que le tuyau ajouté oblige le fluide d'accélérer son mouvement, en entrant dans ce tuyau, et qu'en diminuant l'obliquité des directions, il y fasse passer un plus grand nombre de filets à-la-fois.

La chose devient extrêmement sensible, lorsqu'on

emploie un tuyau, qui n'a guère plus de longueur que de diamètre : alors l'on voit l'eau, tantôt suivre les parois du tuyau, et tantôt s'en détacher. La dépense dans ces deux cas est très-différente : dans le dernier, la dépense est exactement la même que s'il n'y avait pas de tuyau, et que l'eau sortit par un simple orifice : dans le premier , la dépense est plus grande, à-peu-près dans le rapport de 13 à 10. L'on y voit la veine fluide se gonfler à peu de distance de l'orifice intérieur, et sortir à plein tuyau. Pour que la dépense devienne par ce moyen, la plus grande qu'il est possible, il faut donner au tuyau cylindrique une longueur environ triple de son diamètre. S'il est plus court, la veine fluide ne se dilate pas autant qu'elle pourrait : s'il est plus long , le frottement diminue la vîtesse du fluide, et par conséquent la dépense.

§ 34. Quoique l'eau sorte à plein tuyau, dans le cas que nous considérons ici, et qu'il n'y ait point de contraction extérieure, il ne faut pas croire néanmoins, que la vitesse de l'eau à sa sortie, soit la même que celle qui serait due à toute la hauteur de la charge, y compris la longueur du tuyau. Dans les écoulemens par les orifices percés dans de minces parois, on a établi que la vîtesse à l'endroit de la

plus grande contraction, était due à toute la hauteur du fluide, et pour avoir la dépense on a multiplié par cette hauteur la section de la veine contractée. Dans les tuyaux additionnels, il y a aussi une contraction qui est moindre, et qui réduit la section de la veine fluide aux 13 seizièmes de l'aire de l'orifice : mais comme le fluide sort à plein tuyau, on est dans l'usage de ne faire subir aucune réduction à l'orifice de sortie. et l'on diminue la vîtesse due à la hauteur de la charge; ou bien l'on considère la vîtesse du fluide comme produite par une partie seulement de cette hauteur, par les deux tiers, suivant M. Bossut. Il serait plus conforme à ce qu'on a établi sur les simples orifices, de considérer la vitesse du fluide, non à sa sortie dans l'air, mais dans l'intérieur du tuyau, et à l'endroit de la plus grande contraction : cette vitesse serait alors celle qui est due à toute la charge; et l'on réduirait simplement l'aire de l'orifice intérieur aux 13 seizièmes de ce qu'elle est réellement.

Si l'on demande donc quelle est la dépense effective dans une minute, par un bout de tuyau cyliudrique, dont le diamètre et la longueur sont donnés, et sons une hauteur de réservoir pareillement donnée. On cherchera d'abord cette dépense d'après le diamètre intérieur du tuyau, et l'on en prendra ensuite les 15 seizièmes ce sera-là la dépense effective. Ou bien, suivant la règle donnée par M. Bossut, on commencera à réduire la hauteur de charge aux deux tiers, et l'on calculera directement cette dépense d'après la grandeur absolue de l'orifice, et la hauteur d'après la grandeur absolue de l'orifice, et la hauteur de Les deux méthodes donneront le même résultat.

La dépense théorique, la dépense par un bout de tuyau cylindrique, et celle par un simple orifice du même diamètre, sont à-peu-près comme les nombres 16, 13 et 10. Ou peut donc trouver aisément l'une de ces dépenses par le moyen de l'une des deux autres, qui serait connue.

§ 55. On a supposé que le fuyau appliqué au réservoir était cylindrique, ou d'un diamètre égal dans toute sa longueur : mais si en lui conservant le même orifice extérieur, on lui donnait intérieurement plus d'ouverture, de façon qu'il eût une forme conique : alors le mouvement qui dirige l'eau vers l'orifice étant favorisé par l'inclinaisou des parois du tuyau, la dépense se trouverait encore augmentée plus qu'avec un tuyau cylindrique. Mais cette augmentation ellemême diminue quand le diamètre intérieur du tuyau augmente au-delà d'un certain point ; et la raison en est, que la veine fluide tend alors à se contracter au dehors. Lorsque le tuyau conique est placé dans le sens contraire, la dépense est aussi un peu plus grande que par un tuyau cylindrique du même diamètre que l'orifice intérieur du tuyau conique, au moins quand celui-ci est peu évasé : ce qui vient de ce que la dilatation de la veine fluide est favorisée par l'inclinaison des parois, et que les molécules sont par-là mieux disposées à prendre des directions parallèles à l'axe du tuyau.

De toutes les formes qu'on peut donner à un tuyau, il n'en est point de plus avantageuse qu'une forme conique, absolument semblable à celle que la veine fluide prend d'elle-même par la contraction. Dans ce cas, le fluide ne fait que glisser le long des parois, sans exercer aucune pression contre elles, et sans éprouver de leur part aucun retardement. De plus, la vitesse à l'orifice extérieur étant due à la bauteur totale, et le fluide sortant à plein tuyau, la dépense effective est égale à la dépense théorique . calculée d'après l'orifice extérieur. Pour obtenir donc cet effet, le tuyau aura une longueur égale à la moitié de son plus grand diamètre, et l'aire de l'orifice extérieur sera les 5 huitièmes de celle de l'orifice intérieur. Le tuyau sera appliqué contre le fond, ou sur le côté du réservoir, de manière à en affleurer exactement la surface intérieure : s'il avait quelque saillie en dedans, le mouvement du fluide serait gêné, et la dépense diminuée. Movennant ces conditions, la dépense effective sera telle que l'exige la hauteur du fluide, et la grandeur de l'orifice par lequel il sort dans l'air.

#### CHAPITRE VIII.

De l'écoulement des fluides par plusieurs orifices d-la-fois.

§ 36. On a examiné toutes les circonstances de l'écoulement, lorsque le fluide sort du réservoir où il est contenu, par un seul orifice, dont l'aire est peu de chose en comparaison de la section horizontale du vase. Mais si le fluide sortait par plusieurs orifices à-lafois, l'écoulement se ferait encore par chacun d'eux avec la même vîtesse, et de la même manière que s'il était seul ouvert, pourvu que la somme des aires de ces orifices, rapportés à un même niveau, ou supposés placés à une égale profondeur, fut encore très-petite par rapport à l'aire du vase, dans l'endroit de sa moindre largeur. C'est la pression du fluide intérieur qui produit la vitesse de l'écoulement ; et cette pression demeure la même tant que l'abaissement des tranches fluides est comme insensible, et qu'elles se trouvent seulement sollicitées par la pesanteur, et non entraînées par cette force. Tant que les choses sont ainsi , quel que soit le nombre des orificés, le fluide, à son passage par chacun de ces orifices, a la vitesse qui convient à son abaissement au - dessous du niveau : l'un des orifices ne peut nuire à l'autre, et la pression se fait sentir sur chacun d'eux, comme s'il était seal.

§ 37. Si plusieurs orifices sont ouverts en même temps, on déterminera la vitesse intérieure que chacun d'eux peut faire naître séparément: on ajoutera ensemble ces vitesses pour avoir la vitesse totale produite par leur concours; et la hauteur due à cette vitesse srac equ'il faut retrancher de la hauteur correspondante à chacun de ces orifices, pour avoir la véritable pression qui se fait sentir sur chacun d'eux. Cette réduction d'âtie, il sera facile d'avoir la dépense effective.

Soit, par exemple (fig. 110.°), deux orifices A et B, placés l'un à trois décimètres au -dessons du niveau constant EF, et l'antre à huit décimètres; que l'aire du premier, rédinite en ayant égard à la contraction, soit la 6.º spartie, et celle du second la 8.º partie de la section horizontale du réservoir, dans l'endroit CD où il a le moins de largeur. La vitesse naturelle du fluide à l'orifice A, serait, par les règles ci-dessus, de 245 centimètres par seconde : celle à l'orifice B se trouverait aussi de 400 centimètres dans le méme temps. D'après le rapport supposé entre les aires de ces orifices et la section CD du réservoir, l'orifice A ferait douc naître dans cet endroit, une vitesse de 41 continètres par seconde;

l'intérieur du vase, quelque retrécissement, placé à telle hauteur qu'on voudra, qui obligera le fluide à prendre une vîtesse sensible à cet endroit.

Sì l'eas s'écoule par plusieurs orifices à la-fois, placés, ou non, à des profondeurs différentes, on réduie tous ces orifices à un seil, dont la distance au nireau, et la grandeur soient telles, qu'il puisse faire une égale dépense; et alors ce ca sera rament au précédent. a représentant l'aire de cet orifice, et à la hauteur qui l'ai répond; on aura toujours la vitese inférieure s'= \frac{\pi}{2}, et la hauteur de l' = \frac{\pi}{2} \frac{\pi}{

et l'orifice B, une vitesse de 50 centimètres à-peuprès : car il est évident qu'il doit passer par CD, et dans le même temps, la même quantité d'eau quisort par les orifices A et B; et que la vitesse doit y être par conséquent en raison inverse de la grandeur de la section. Ces vitesses de 41 et de 50 centimètres, sont trop considérables pour pouvoir être mégligées , et elles doivent avoir nécessairement de l'unituence sur les vitesses, qui ont réellement lieu aux orifices A et R.

Une vîtesse de 41 centimètres par seconde, est produite par une charge de o, 84 de centimètre; et une vitesse de 50 centimètres dans le même temps, suppose une charge de 1, 25 centimètres. Or, puisque le fluide intérieur se ment avec une certaine vitesse, sa pression est diminuée : le fluide sortaut échappe en partie à son action; ou si l'on veut, le fluide supérieur n'arrive pas avec assez de promptitude et d'abondance, pour fournir à toute la dépeuse. Cette vîtesse qu'il est forcé de prendre, est autaut de retranché sur la pression qu'il exerce; et la quantité dont cette pression est ainsi diminuée, est justement égale à la hauteur due à la vîtesse, que le fluide prend dans l'intérieur du réservoir. La pression totale se divise ici en deux parties, dont l'une produit la vîtesse intérieure, et l'autre, celle qui a lieu à l'orifice : celle-ci est donc la différence entre la pression totale, et la hauteur due à la vîtesse, que prend le fluide dans l'intérieur du réservoir. Ainsi lorsque l'orifice A est ouvert, il faut diminuer la hauteur qui lui répond, de 0,84 de centimètre, pour avoir la charge, qui produit la vîtesse réelle à cet orifice. Cette charge n'est donc véritablement que de 29,16 centimètres; et par conséquent la vîtesse à cet orifice, au lieu d'être de 245 centimètres par seconde, comme cela serait dans le cas d'un abaissement insensible, n'est réellement que de 241 centimètres.

La charge à l'orifice B doit aussi être diminuée de 1,25 centimètres, qui est la hauteur due à la vitesse que cet orifice produit intérieurement. Cette charge se réduit donc à 78,75 centimètres; et la vitesse réelle à l'orifice, à 397 centimètres, au lieu de 400 que l'on trouve, quand on considère le fluide

comme étant sans mouvement.

Si l'on suppose que les deux orifices A et B sont ouverts en même temps, alors la vitesse intérieure est la somme des vitesses qu'ils peuvent produire séparément : elle est donc ici de 91 centimètres par seconde. Mais la hauteur due à cette dernière vitesse est de 4,1 centimètre : c'est donc là ce qu'il faut soustraire des hauteurs correspondantes aux deux orifices. La charge pour l'orifice A se réduit donc à 25,9 centimètres, et celle sur l'orifice B, à 175,9. La vitesse, au premier, n'est plus que de 228 à-peu-priès, et au dernier, de 350. Alnsi l'Écoulement simultané du fluide par les deux orifices, diminue sa vitesse à l'un et à l'autre, et par conséquent la dépense particulière, et la dépense commune.

§ 38. En général la dépense et la vîtesse doivent se calculer, comme on l'a établi dans les chapitres précédens, d'après la hauteur totale de la charge. lorsque le fluide peut être considéré comme étant sans mouvement, et comme agissant par toute sa pression. Mais si le fluide a un mouvement progressif sensible vers l'orifice, s'il est obligé de prendre une certaine vîtesse pour pouvoir fournir à la dépense; alors sa pression n'est plus entière, et la hauteur de charge doit être réduite de toute la hauteur due à cette vitesse. Cette attention est sur-tout nécessaire, lorson'on veut évaluer la dépense que fait un réservoir, ou un canal par un large pertuis d'une grandeur connue. La dépense calculée par la méthode ordinaire, et sans avoir égard à la vîtesse intérieure, se trouverait toujours beaucoup plus grande que celle qui serait donnée directement par l'expérience.

Il y a plus: la méme quantité d'eau étant supposée s'échapper dans un temps donné, ou par une

ouverture avant beaucoup de largeur et peu de hauteur, ou par uu orifice ayant beaucoup plus de hauteur que de largeur, la dépense néanmoins paraîtra très - différente dans les deux cas, si on la calcule suivant la méthode ordinaire, et que le fluide intérieur ne puisse pas être regardé comme sans mouvement. La raison en est évidente. La vîtesse intérieure étant la même dans les deux cas, puisque la dépense est supposée la même dans le même temps, la quantité à soustraire de la charge sur l'orifice sera donc aussi la même. Mais cette soustraction diminuera proportionnellement plus la pression sur l'orifice qui a plus de hauteur, et dont le centre est placé plus près du niveau, que celle qui se fait sur l'orifice qui a moius de hauteur, et dont le milieu est situé à une plus grande profondeur. On suppose ici que les deux orifices, ou pertuis ont leurs bords inférieurs sur uue même ligne horizontale, ou également abaissés audessons de la surface du fluide.

La figure 111.º rend ce raisonnement très - sensible. ABCD et abcd sont les deux pertuis, dont les bords inférieurs, comme on voit, sont à même distance du niveau MN : leur grandeur est d'ailleurs telle, que la surface du premier, multipliée par la racine carrée de la hauteur moyenne L X, est égale à la surface du second, multipliée par la racine carrée de la hauteur moyenne l'x qui lui répond. Les deux pertuis feraient donc la même dépense dans le même temps, si le fluide intérieur pouvait être considéré comme ayant un mouvement insensible. Mais si sa vîtesse ne peut être négligée, et si elle est due, par exemple, à une hauteur ly, alors il faudra diminuer de cette quantité chacune des hauteurs LX et lx. Or, il est visible que cette diminution aura plus d'influence sur la vîtesse du fluide sortant par abcd, que sur celle du fluide qui sort par ABCD. D'où il suit que le premier pertuis dépensera moins, et qu'il faudra par conséquent lui donner plus d'ou-

## 272 HYDRODYNAMIQUE.

verture, si l'on vent qu'il dépense autant que l'autre. Mais alors, si on s'en tenait à la première théorie, et qu'on n'eût aucun égard à la vitesse intérieure, on trouverait que la dépense par abc d'scrait plus graude, tandis que l'expérience ferait voir que cette dépense serait la même que par ABCD. Donc, dans l'évaluation de la dépense par un orifine d'une certaine grandeur, il faut eucore avoir égard à la vitesse que le fluide peut prendre dans l'intérieur du réservoir, et réduire convenablement la hauteur de charge, lorsque cette vitesse est capable de dinninuer la pression du fluide. (Note 18.°)

#### CHAPITRE IX.

De l'écoulement des fluides lorsque le vase se vide.

An hès avoir traité de l'écoulement des fluides, lorsque les vaisseaux sont entretenus constamment pleins, il est temps de faire counaître ce qui arrive lorsque le vase se vide, et qu'il ne survient pas de nouveau fluide. Ces recherches sont environnées de plus de difficultés que les précédentes : aussi nous contenterons nous quelquefois d'établir des règles et d'énoncer des résultats, renvoyant aux notes des démonstrations qui ne sauraient être entendures de la plupart de nos lecteurs. M. Bossul nous servia enocre de guide dans cette partie, comme il nous en a servi dans beaucomp d'autres.

§ 39. Soit un vase m n o l' (fig. 112.º et 113.º) de forme quelconque, plein d'eau jusqu'à la ligne mn, et percé à sou fond d'un orifice circulaire k. On peut demander ici, on quel temps il faudra pour que la surface du fluide » abaisse d'une quantité donnée lp;

ou quelle est la quantité d'eau qui sortira du vase dans un temps donné? Il est visible, a upremier coup d'œil, que la réponse à l'une et à l'autre de ces deux questions, dépend de plusieurs choses, de la hauteur l'p, de la vitesse du fluide sortant, de la grandeur de l'orifice, et enfin de la capacité du vase dans la partie qui doit se vider. Ces questions exigent donc quelques considérations nouvelles, que nous allons présenter ici le plus clairement qu'il nous sera possible.

§ 40. Dans un vaisseau ou le fluide est maintenu toujours à la même hauteur, la vîtesse à l'orifice est toujours la même : mais dans un vase qui se vide, la vîtesse de sortie décroît continuellement, puisqu'elle est dans tous les momens proportionnelle à la racine carrée de la hauteur, qui diminue sans cesse. La vîtesse de l'écoulement, passe donc successivement par différens degrés de décroissement, et les quantités d'eau sorties pendant des temps égaux, vont aussi en diminuant. Cette diminution est plus ou moins rapide, selon le rapport qu'il y a entre l'aire de l'orifice et la section horizontale du vase. Plus le diamètre du vase sera grand, et celui de l'orifice petit, plus il faudra de temps pour que le niveau s'abaisse d'une même quantité; et les vîtesses, daus ce cas, décroîtront avec plus de lenteur : ce décroissement est plus prompt, à mesure que la grandeur de l'orifice augmente, ou que la section du vase devient plus petite. Dans tous les cas, on peut représenter ces vîtesses décroissantes, au moyen de la construction qui suit.

Les vitesses du fluide sortant, étant entre elles à chaque instant, comme les racines carrées des hauteurs au-dessus de l'orifice, on peut dire que ces hauteurs sont aussi comme les carrés des vitesses; et puisque la vitesse, au commencement de l'écoulement, est telle, que le fluide parcourrait une space double de la hauteur du vase, dans le même temps qu'un corps pesant mettrait à tomber de catte lauteur; si l'on tire une ligne 1 M (fig. 1142-) égale

à la hauteur du vase, et qu'à son extrémité M on délève une perpendiculaire MO double de cette hauteur, cette perpendiculaire représentera la vitesse initiale de l'écoulement. Si ensuite l'on divise la ligne IM en plusieurs parties égales, et qu'à chaque point de division on clève d'autres perpendiculaires GT, LR, KP, dont les carrés soient aux potions IG, IL, IK, comme le carré de MO est à la ligne entière IM, ces différentes perpendiculaires représenteront les vitesses du fluide sortant, aux momens où le niveau sera arrivé aux points r., q., p. (t')

Une ligne courbe OTRPI, que l'on ferait passer par les extrémités de toutes ces perpendiculaires, est ce qu'on appelle une parabole. Les perpendiculaires se nomment les ordonnées, et les portions 1K, IL, IG, sont les abscisses. IM est l'axe de la parabole : le point I en est le sommet. D'après la construction qu'on vient de donner, la parabole étant tracée, quelque part que l'on élève une perpendiculaire sur l'axe, terminée à la courbe, cette ordonnée représentera toujours la vîtesse de l'écoulement sous la hauteur exprimée par l'abscisse correspondante. Les vitesses du fluide, quaud le vase se vide librement, décroissent donc comme les ordonnées de la parabole, construite d'après ce qu'on vient d'enseigner : ces ordonnées sont par conséquent propres à exprimer les différentes vitesses du fluide. depuis la vîtesse initiale MO, qui a lieu sous la hauteur IM, jusqu'à la vîtesse finale, qui est zéro, et qui a lieu lorsque le niveau du fluide est arrivé au point I, où la courbe rencontre l'axe.

§ 41. Après avoir trouvé, par une construction, les vîtesses qui répondent aux différentes hauteurs du

<sup>(</sup>i') En effet on aura par cette construction: IM: IG:: MO:: GT'. Or, MO est la vitesse sous la hauteur IM: donc GT sera la vitesse sous la hauteur IG.

fluide, cherchons à exprimer d'une manière semblable le temps nécessaire, pour que le fluide passe de l'une de ces vitesses à l'autre; ou, ce qui est la même chose, pour que le niveau s'abaisse d'une certaine quantité. Or, ce temps dépend de la section du vase dans l'endroit donné, de la grandeur de l'orifice, et de la vitesse du fluide sortant. Mais la grandeur de l'orifice étant une quantité qui ne change point pendant toute la durée de l'écoulement, ce n'est donc qu'à la section du vase et à la vitesse du fluide qu'il faut ici avoir égard. Si l'on conçoit donc que le vase est divisé sur sa hauteur en tranches extrêmement minces et d'égale épaisseur, le temps nécessaire pour que chacune de ces tranches s'écoule se trouvera, en divisant la superficie de cette tranche par la vîtesse qui lui correspond; ou plutôt, les temps nécessaires pour l'écoulement des différentes tranches seront proportionnels aux superficies de ces tranches divisées par les vîtesses correspondantes : car la durée de l'écoulement d'une tranche fluide augmente avec l'étendue de cette tranche, et à mesure que la vitesse diminue.

Cela posé, si l'on mesure la section du vase sur différens points de sa hauteur, et qu'on divise chacune de ces sections par la vitesse qui lui répond, on obtiendra différens quotients, dont on fera l'usage suivant, Sur les perpendiculaires à IM, hauteur du vase, on prendra les parties MA, GB, LD, KE, respectivement égales aux quotients des sections mn, cd, gh, sx, divisées par les vitesses correspondantes MO, GT, LR, KP; et liant les extrémités de ces portions par une courbe ABDE, l'espace compris entre cette courbe et la droite IM servira à trouver le temps que le fluide mettra à passer de la première de ces vîtesses à la dernière. La forme du vase pouvant varier à l'infini, les rapports entre les sections et les vitesses peuvent suivre une infinité de lois différentes, et la courbe ABDE affecter toute sorte de figures, La détermination de l'espace M A B D P peut done fetre accompagnée de beaucoup de difficultés. Cependant cet espace étant la somme de toutes les perpendiculaires M A, G B, LD, etc., on voit qu'abstraction faite de la grandeur de l'orifice, il doit représenter le temps total que le fluide emploie pour descenter de la hauteur MK ou l.p. Ce temps, exprimé en secondes, est donc égal à la racine de la hauteur MK, divisée par celle de 4, 9 mêtres, et multipliée par le nombre de fois que l'aire de l'orifice est contenue dans l'espace M AB DEK. (k')

§4.2. Voici un cas olul a determination de l'éspace MAEK est très-facile, c'est celui où l'on supposerait que chaque section du vase aurait par-tout le même rapport avec la vitesse correspondante. La chose est ainst, lorsque le vase a une certaine forme parabolique (fig. 11.5.7), telle que le carré de la deui-largeur soit toujours proportionnel à la racine carrée de la distance à l'orifice. Dans ce cas, toutes les perpendiculaires MA, GB, LD', ect. (fig. 11.4°), sont d'égales longueurs; et la ligne qui unit leurs extrémités est une ligne droite AE, parallèle à 1M. L'espace compris entre ces deux lignes, est un rectangle MAFI, dont la surface est égale à la base FI, multipliée par la hauteur AF. Donc il sera facile, dans ce cas

<sup>(</sup>le') Soit a une des sections du vase, » la vitesse qui lui répond, A l'aire de l'orifice, on aura pour le temps : de l'écoulement :  $i = \frac{1}{A_*}$ . On aura de même pour la section suivante s' :  $i = \frac{1}{A_*}$ ; et dainsi de suite. Mais  $\frac{1}{A_*}$ ;  $\frac{1}{A_*}$ ; cont les perpendiculaires MA, etc. dont la somme compose l'espace MA BD EK. En appelant donc cet espace S, on aura pour le temps total de l'écoulement :  $T = \frac{1}{A_*}$ . Si h est ai hauteur initiale du fluide, y  $\frac{1}{A_*}$  sera le temps exprimé en secondes, qu'il faut à un corps pour l'onber de la hauteur h. Donc le temps pour l'écoulement du fluide, est en secondes :  $T = \frac{1}{A_*}$   $\frac{1}{A_*}$ .

particulier, d'avoir, d'après la règle qu'on vient d'établir, le temps nécessaire pour que le niveau s'abaisse

d'une quantité donnée. (l')

Dans un vase de la forme qu'on vient de supposer, le temps de l'écoulement du fluide est évidemment proportionnel à la hauteur du rectangle MAFI: par conséquent, les temps nécessaires pour que le niveau descende de différentes hauteurs, sont en raison de ces hauteurs. Donc les temps seront égaux, quand les hauteurs seront égales. Ainsi la hauteur du vase étant divisée en portions égales, le niveau arrivera successivement à tous les points de division en des temps égans.

Pour connaître la quantité de liqueur qui sort de cette espèce de vase dans un temps donné, il faut chercher d'abord la capacité totale du vase, laquelle est égale aux deux tiers de la surface supérieure AMNB, multipliée par la hauteur totale LK; chercher ensuite la capacité de la partie qui est demeurée pleine d'eau, GKH, par exemple, laquelle est aussi égale aux deux tiers de l'aire GH, multipliée par GK. La différence de ces deux capacités exprimera le volume de la partie du vase qui s'est vidée, c'est à-dire. La quantité de fluide qui en est sortie.

<sup>(</sup>t') Soit r et r' lei demi-largears du vase à deux hauteurs differentes, a «t' à les aires de sectoris faites aux mêmes points, d «t d' les distances à l'orilice, « et r' les viteses correspondantes, représentées par les codomiens BlO, «Cf. (fg. 14, 15). La forme supposice du vates donne: r': r':: V2: V2: V2: Den les s': s': V2: V2. Nd. lon a sansi: v: v: v'. v'. v'. T. Bais on a sansi: v: v: v'. v'. v'. T. Bais a sansi: v: v'. v'. v'. V2: T. Bais s'. ; sont les perpendiculaires M A, G.B. qui servent à meutrer les temps : donc toutes ces perpendiculaires ont églens, lorsque le vate à la forme supposée. Cette forme est celle d'une parabole, dans laquelle les adocters ent proportionnelles aux quartièmes puisances des adomnées. Car puisque r': r':: V'. V'. qu'. l'. v'. et r' et ; sont les ordonnées.

5,45. Soit maintenantuu vase (fig. 116.\*) prismatique on cylindrique; c'est-à-dire, d'une graudeur égale sur toute sa hauteur, et tel que toutes les sectious faites parallèlement à l'horizon, soient toutes égales entre elles : on demande quel est le temps qu'il faut pour que la surface du fluide s'abaisse d'une quantité donnée, ou, si l'ou veut, pour que le vase ev ide entièrement. On suppose conoues la hauteur du fluide, la largeur du vase, et la grandeur de Porifice.

Puisque la grandeur du vase est par-tout la même, le rapport entre l'aire d'une section quelconque et l'aire de l'oritice, est une quantité constante ou invariable. Le temps ne change doue ici qu'à raison de la vitesse; et comme la vitesse ellemême dépend de la raciue carrée de la hauteur, les temps pour chaque tranche fluide, qui sont en raison inverse des vitesses, sout donc sussi, réciprouvement.

comme ces racines carrées.

Si I'on consoit donc encore la hauteur du vase partagée en tranches fort minces, comme d'un millimètre d'épaiseur, la visese pouvant être consée uniforme pendant que la surface du fluide s'abaisse de cette petite quantité, on aura les différentes vitesses qui ont lieu pendant la durée de l'écoulement, en calculant les racines carrées des hauteurs, décroissant successivement d'un millimètre : ou, ce qui est plus simple et plus conforme à la loi de continuité, on tirera une ligne droite AB (fig. 117.\*), dout la lougueur représentera la hauteur du vase; et élevant, comme on a déjà fait; à sou extrémité une perpendiculaire AM d'une longueur double, ou fera la construction d'une parabole comme ci dessus.

Maintenant les perpendiculaires AM, CN, DO, etc. représentant les vitesses qui ont lieu lorsque le nivean répond aux points p, q, r, etc., et les temps étant réciproquement comme les vitesses, ces temps seront donc aussi en raison inverse de ces perpendiculaires. Si donc l'on sait, par expérience, le temps

mêtre, quaud le vase était plein jusqu'en p; on trouvera le temps nécessaire pour qu'il s'abaisse d'une égale quantité, à la hauteur r, en disant : comme DO est à AM, ainsi le temps connu est au temps demandé. Mais ceci suppose que la vitesse de l'écoulement est uniforme pendant uue petite durée de temps; ce qui n'est pas rigoureusement vrai, mais qui approche d'autant plus de la vérité, que l'épais-

seur de la tranche écoulée est plus petite.

§ 44. Pour trouver le temps que le vase mettra à se vider entierement, M. Bossut suppose qu'un corps est poussé de bas en haut par une force, qui accélère son mouvement de la même manière que la pesanteur accélère le mouvement des corps, qui lui obéissent librement. Ce corps, en partant du niveau de l'orifice, et s'élevant jusqu'à la surface du fluide, aura sur tous les points de la ligne qu'il parcourt, la même vîtesse que celle qui a lieu à l'orifice , lorsque la surface du fluide est parvenue à ces différens points. Maintenant, si l'on compare le temps qu'il faut au corps ascendant pour s'élever d'une très-petite quantité, lorsqu'il est à une distance donnée du point de départ, avec le temps que le fluide emploie pour s'abaisser d'une pareille quantité, lorsque sa distance à l'orifice est la même, on trouve que ces deux temps sont entre eux, comme l'aire de l'orifice est à la section horizontale du vase. Ce rapport ayant également lieu sur tous les points de la hauteur du vase, il suit que l'on aura le temps qu'il faut pour que le vase se vide entièrement, en multipliant le temps qu'un corps pesant mettrait à tomber de la hauteur du vase, par le nombre de fois que l'aire de l'orifice est conteuue dans la section horizontale de ce vase. (m')

<sup>(</sup>m') En voici la preuve. Le temps qu'il faut au corps supposé, pour s'élever de la quantité kp = h, (fig. 116°, et 117°), est d'après S A

Soit pour exemple un vase cylindrique, ayant 400 centimètres de l'aurface horizontale, et 45 centimètres de l'auteur. Soit supposée l'aire de l'orifice d'un centimètre carré, cet orifice étant pratiqué au fond du vase et réduit à la dimeusion de la veine contractée. On cherchera le temps qu'il faut à un corps pesant pour tomber de la hauteur de 4,5 centimètres, et qu'on trouvera de 0,3 de seconde, à trèspeu près : on multipliera ce temps par 400, qui est le rapport entre la section du vase et l'aire de l'orifice, et l'on aura 120 secondes pour le temps qui est nécessaire à l'écoulement total du fluide.

§ 45. Puisque dans l'expression du temps, il n'y a de variable que la hauteur du fluide, il suit qu'un

Phypothèse, exprimé par  $V_{\frac{1}{2}p}^{\frac{K}{2}}$ ; et avec la vitesse acquise 2 h, le corps

parcourrait uniformément, et dans un temps égal, un espace double de  $pk_1$  ou s. M. Maintenant supposons le corps accendant parvenu en  $t_1$  et concevons qu'il s'élève de la quantité infinment petite  $tn_1$  avec la viesse uniforme  $DO_1$  qu'il au apoint  $t_1$  on aura le temps, qu'il lai faut pour cela, en se rappelant que dans les mouvemens uniformes,  $t_2$  temps sont comme de sepace daviets par les viesses. Ainsi on dira :  $V_{\frac{1}{2}}^{1}$ :  $x::\frac{1}{2}^{1}$  à on : :  $\frac{1}{DO}$ . D'oi  $x=\frac{1}{DO}$ .  $\frac{1}{DO}$ . T'elle est l'expression du temps qu'il faut au corps ascendânt, pour s'élever de la quantité tn.

zontale d u vase.

même vase cylindrique étant rempli successivement à des hauteurs différentes . les temps nécessaires pour qu'il se vide à chaque fois, seront entre eux, comme les racines carrées de ces hauteurs, ou comme les

vitesses initiales du fluide. (n')

Si l'on demandait quel temps il faut pour que la surface du fluide s'abaisse d'une quantité déterminée, la hauteur du fluide, la grandeur de l'orifice, et la section du vase étant données, on ferait usage des mêmes principes. On chercherait d'abord le temps qu'il faut pour que le vase se vide entièrement , lorsqu'il est rempli à la première hauteur donnée : on chercherait ensuite celui qui est nécessaire, pour que le fluide s'écoule totalement, à partir de la seconde hauteur. La différence entre ces deux temps

sera le temps demandé.

On peut résoudre la même question d'une autre manière. Retranchez la racine carrée de la seconde hauteur de la racine carrée de la première, et divisez par celle de 490 centimètres, espace que parcourent les corps graves pendant la première seconde de leur chute : le quotient , multiplié par le rapport de la section du vase à l'aire de l'orifice, donnera le temps demandé. Par exemple, la hauteur primitive étant de 49 centimètres, on veut savoir quel temps il faudra pour que le niveau s'abaisse à 25 centimètres. De 7, racine carrée de 49, je retranche 5, racine carrée de 25, et j'ai 2 à diviser par 22; ce qui donne 1 onzième. Le rapport entre la section du vase et l'aire de l'orifice, étant toujours supposé de 400, j'ai pour le temps demandé 400 onzièmes de seconde, ou 36 secondes 1 onzième.

On aurait trouvé la même chose en cherchant le

<sup>(</sup>n') On a  $t = \frac{s}{\lambda} V_{\frac{1}{\sqrt{p}}}^{\overline{k}}$ : de même  $t = \frac{s}{\lambda} V_{\frac{7}{\sqrt{p}}}^{\overline{k}}$ . Donc t : t' : tVE: VE :: v: v.

temps de l'écoulement total, d'abord pour une hauteur de 49 centimètres, ensuite pour une hauteur de 25, et prenant la différence de ces temps. (o')

§ 46. On peut encore se proposer cette question. La hauteur totale du fluide, et le rapport eutre la section du vase et l'aire de l'orifice étant connus, trouver La quantité dont le niveau doit s'abaisser dans un temps donné. Pour résoudre ce problème, il faut, de la racine carrée de la hauteur primitive du fluide, soustraire la racine carrée de 490 centimètres, diminuce dans le rapport de la section du vase à l'aire de l'orifice, et multipliée par le temps exprimé en secondes; élever ensuite au carré le reste donné par cette soustraction : ce sera-là la hauteur restante. La différence de cette hauteur avec celle qu'avait d'abord le fluide, sera la quantité dont le niveau s'est abaissé pendant le temps donué : cette même différence; multipliée par la section du vase, exprimera la quantité de fluide qui s'est écoulée dans le même temps. (p')

On demande, par exemple, de combien le niveau doit s'abaisser en 10 secondes de temps, la hauteur primitive du fluide étant de 36 centimetres, et l'aire de l'orifice étant la 100.º partie de la section du vase. De 6, racine carrée de la hauteur du fluide, je retranche 22, multiplié par 10, et di isé par 100, on plutôt je retranche simplement 2,2 : il me reste

<sup>(</sup>o') En retranchant l'une de l'autre les deux équations précédentes, il vient :  $t \! = \! t \! = \! \frac{s}{M \sqrt{s}^{p}} \, (V^{\overline{s}} \! = \! V^{\overline{s}^{p}}).$ 

<sup>(</sup>p') De la dernière équation , que j'écris einsi :  $t' = \frac{1}{8V-T}$ ,  $(V^{\underline{i}} - V^{\underline{i}})$ , on tire  $V^{\underline{i}} - V^{\underline{i}} = \frac{1}{8} t'' V^{\underline{i}} - j$ ; d'où  $V^{\underline{i}} = V^{\underline{i}} - \frac{1}{8} t'' V^{\underline{i}} + j$ ; d'où  $V^{\underline{i}} = V^{\underline{i}} - \frac{1}{8} t'' V^{\underline{i}} + j$ ; h étant connu, h-k' en l'abbissement du fluide le sera ausi.

3,8, qui, élevés au carré, donnent 14,44, on 14 ceutmètres et 44 centièmes. Telle est donc la hauteur du fluide dans le vase, au bout de 10 secondes: le niveau aura donc baissé pendant ce temps-là, de 21 centimètres et 56 centièmes. Il serait sorti, pendant le même temps, une quantité d'eau de 2156 centimètres cubes, si la section horizontale était de 100 centimètres carrés.

§ 47. Avant l'invention des horloges à roues et à contre-poids, les hommes n'avaient guère d'autre moyeu pour mesurer le temps, que les horloges d'eau, qu'on appelait clepsydres. Ou remplissait d'eau un vase d'une forme et d'une grandeur déterminées : l'eau s'écoulait dans un bassin par une ouverture dont la grandeur était proportionnée à la capacité du vase; et les différentes liauteurs du fluide, cousidérées ou dans le vase qui se vidait, ou dans le basin qui se remplissait, indiquaieut le temps qui s'était écoulé.

Il y avait des clepsydres de toutes les formes : celle de Ctésibius d'Alexandrie mérite d'être connue. L'eau, cachée dans un réservoir, s'échappait au dehors sous forme de pleurs, par les yeux d'une figure, qui semblait payer ce tribut de regrets aux instans qui s'envolent. Cette eau se rendait dans un bassin, où elle élevait une autre figure tenant à la main une baguette, au moyen de laquelle elle indiquait les heures sur une colonne. Dans l'intérieur du piédestal était placé un mécanisme, que la même eau faisait mouvoir, et qui faisoit faire à la coloune une révolution autour de son axe dans un au ; de telle sorte que le mois et le jour se trouvaient toujours sous l'index de la figure. Ctésibius, auteur de cette ingénieuse machine, vivait 120 ans environ avant l'ère chrétienne.

L'au qui sort d'un vase qui se vide, perd à chaque instant de sa vîtesse : par conséquent les quantités de fluide sorties en temps égaux, ne peuvent pas être égales, lorsque de nouvelle eau ne vient pas remplacer celle qui sort à chaque instant. Pour la même raison, si le vase est par-tout de la même largeur, le niveau ne peut pas s'abaisser de quantités égales dans des temps égaux. Pour avoir donc une clepsydre qui serve à mesurer le temps par les abaissemens successifs du niveau du fluide, il faut, ou que le diamètre du vase aille en diminuant, de maniere que le fluide descende uniformément, et d'une quantité toujours égale, dans le même temps 30 que le diamètre du vase, étant le même sur toute sa hauteur, les distances entre les niveaux successifs aillent

en diminuant, comme les vîtesses du fluide. On a déja vu quelle était la forme qu'il fallait donner à un vase pour que le niveau s'abaissat uniformément et proportionnellement au temps : cette forme doit être parabolique, et telle qu'il a été dit ci-devant. En divisant la hauteur d'un pareil vase en parties égales, le niveau parvient aux différents points de division, dans des intervalles de temps égaux entre eux. Si la grandeur du vase et celle de l'orifice sont telles, que le fluide parcoure la première division dans un quart d'heure, par exemple, tous les autres intervalles seront parcourus pareillement dans un quart d'heure. Mais si le vase a une forme cylindrique ou prismatique, il faudra partager sa hauteur en portions inégales, d'après le principe établi, que les temps nécessaires pour vider un vase de cette forme, rempli successivement à différentes hauteurs, sont comme les racines carrées de ces hauteurs.

Supposons, pour en donner un exemple, que la hauteur totale du fluide dans le vase étant connue, l'On veuille la diviser en douze parties que le niveau du fluide puisse parcourir en des temps égaux. De 144, carré de 12, e retranche 121, carré de 11, et la différence 23 désigne l'étendue que doit avoir la première portion. Retranchant ensuite 100, carré de 10, de 121, carré de 11, on aura le reste 21 pour repréde 121, carré de 11, on aura le reste 21 pour reprédentement de 121 carré de 11, on aura le reste 21 pour reprédentement de 121 carré de 11, on aura le reste 21 pour reprédentement de 121 carré de 11, on aura le reste 21 pour reprédentement de 121 carré de 11, on aura le reste 21 pour reprédentement de 121 carré de 11, on aura le reste 21 pour reprédentement de 121 carré de 121 carr

senter le second intervalle. En opérant ainsi, on trouvera , l'une après l'autre , les grandeurs décroissantes des 12 intervalles qui doivent être parcourus dans des temps égaux. La hauteur du vase devra donc d'abord être divisée en 144 parties égales ; et les lignes destinées à marquer des intervalles de temps égaux entre eux, seront placées, à compter de la surface supérieure, la première à la 23.º division, la seconde à la 44.e, la troisième à la 63.e, etc. Si la hauteur du vase était de 144 centimètres , la première portion serait donc de 23 centimètres, la seconde de 21, la troisième de 19, et ainsi de suite, en prenant les nombres impairs, jusqu'à 1, qui serait la hauteur de la dernière division. Si donc la grandeur du vase, et celle de l'orifice, avaient été proportionnées de manière que le niveau ne parcourût la première division que dans l'espace d'une heure, on aurait, par cette construction, une clepsydre qui ne se viderait qu'au bout de 12 heures, et qui indiquerait le temps d'heure en heure. Voyez la figure 118.º On pourrait diviser de la même manière chaque heure en 4 portions, qui donueraient les quarts d'heure, ou même en portions plus petites. On suppose dans tout ceci, que le vase est parfaitement cylindrique ou prismatique, et qu'il est, en commençant, toujours rempli à la même hauteur. (q')

<sup>(</sup>g) I/on pent se convaincre aixément, que les intervalles merqués, comme on vent de dire, seront parcoursa par le niveu du fluide « de dire, seront parcoursa par le niveu du fluide « de des temps égaux. En effet la première hauteur du fluide étent aupposée de 14, et la deuxième de 121; le temps nécessaire pour viéte le vase la première fois, cet au temps qu'il faut pour cela la seconde fois, comme la raticule et 4, é a fai n facine de 13, vou comme 12 et d é 11. Donc le vase étant rempià à la première hauteur, le niveau du fluide descentra à la seconde, dans la 12, Partie du temps nécessaire pour que le fluide s'écoule entièrement. On prouveait la même chose pour les intervalles ubséquest. Donc tous cess intervalles ubséquest. Donc tous cess intervalles ubséquest. Donc tous cess intervalles ubséquest.

Qu'on demande, par exemple, dans quel rapport devraient être l'aire de l'orifice et la section d'un vase, pour que le niveau de l'eau ne s'abaissat que de q centimètres dans une heure de temps, lorsque le vase est rempli à une hauteur de 25 ceutimetres, D'après la règle qu'on vient d'établir, et qui se conclut des précédentes, on trouve que ce rapport est exprimé par le nombre 79200; c'est - 2ª dire, que l'aire de l'orifice devrait être 79200 fois plus petite que la section du vase. Cette aire étant supposée de i millimètre carré, et l'on prend ici pour l'aire de l'orifice, celle de la veine fluide dans le lieu de la plus grande contraction, la section du vase devrait être de 79200 millimètres carrés, pour que le niveau ne descendît dans une heure que de 9 centimètres. Cette surface serait celle d'un carré qui aurait 28r millimètres de côté, ou bien celle d'un cercle dont le diamètre serait à-peu-près de 358 millimètres. Si

Toward Goods

<sup>(</sup>r') De l'équation  $t'' = \frac{s}{\lambda V_{-P}} (V^{\bar{k}} - V^{\bar{k}})$  on tire  $\frac{s}{\lambda} = \frac{t'' V^{\bar{k}}}{V - V^{\bar{k}'}}$ , qui est l'expression analytique de la règle donnée dans cet article.

le vase était donné, on chercherait la grandeur de sa section horizontale, et l'on déterminerait, d'après cela, la grandeur de l'orifice dont l'aire doit être contenue 79200 fois dans celle de la section.

§ 49. Maintenant, si l'on a un vase toujours prismatique ou cylindrique, et qu'après l'avoir rempli d'eau
ou le laisse se vider par une ouverture pratiquée à son
fond, sans ajouter de nouvelle eau; et qu'ensuite,
après l'avoir rempli de nouveau, on laisse écouler
le fluide pendant un temps égal, mais en ayant soin
de maintenir le vase toujours également plein; on
trouvera que, dans ce second cas, la quantité d'eau
sortie du vase, est double de celle sortie dans le premier cas, lorsque le vase s'est vidé librement. L'expérience ne laisse aucun doute à cet égrait : mais la

chose peut aussi se démontrer facilement.

Le temps qu'un vase de la forme qu'on a supposée, met à se vider entièrement, est égal, comme on a dit, à la racine carrée de la hauteur du vase, divisée par celle de 490, et multipliée par le rapport de la section du vase à l'aire de l'orifice. Mais si l'on cherche par la règle établie plus haut, quelle est la quantité d'eau qui sort du vase pendant ce temps-là, lorsqu'on l'entretient toujours également plein, on trouvera que cette quantité est égale au temps, multiplié par l'aire de l'orifice, par la racine carrée de la hauteur du vase, et par deux fois la racine de 490. Or, dans l'expression du temps, on a pour diviseur cette racine de 490; et dans la dépense, elle sert de multiplicateur; on peut donc la supprimer. La racine de la hauteur du vase est dans l'expression du temps, et dans celle de la dépense : c'est donc la hauteur elle-même qu'il faut prendre. Enfin l'aire de l'orifice, qui multiplie et divise tont à-la-fois, étant aussi supprimée, il reste pour la quantité d'eau fournie par le vase, le double de la hauteur du vase, multipliée par l'aire de la soc-

Sinamoy Cons

tion; c'est-à-dire, le double de l'eau que ce vase contient (s')

Prenons pour exemple un vase cylindrique de 36 centimètres de hauteur, et dont la surface horizontale soit 200 fois plus grande que l'aire de l'orifice ; on aura le temps nécessaire pour l'écoulement total de l'eau dont il est plein, en divisant 6, racine de la hauteur, par 22, racine de 490, et multipliant de par 200, rapport supposé entre la section du vase et l'aire de l'orifice : le produit fr exprime en secondes le temps cherché. Ce temps est donc de 54 secondes et r. Or, la quantité d'eau sortie pendant ce temps-là, lorsqu'on ne fournit pas de nouvelle eau, est celle même qui remplissait le vase, c'està-dire que c'est un cylindre de 36 centimètres de hauteur, er dont la base est égale à la section horizontale du vase. Si cette section est supposée de 200 centimètres carrés, la quantité d'eau sortie sera de 7200 centimètres cubes.

Mais le vase, Jorsqu'il est entretenu constamment plein, peut fournir par le même orifice, et dans le même temps, une quantité d'eau double de celle qu'on vient d'évaluer. En effet, sous une hauteur de 56 centimètres, la vitesse de sortie est de 264 centimètres par seconde. L'aire de l'orifice ayant été supposée d'un centimètre carré, il sortira donc du vase 264 centimètres cubes par seconde. Multipliant ce nombre par 54 et 45, qui est la durée de l'écoulement,

(s') Le temps qu'un vase cylindrique met à se vider entièrement

on

est :  $t = \frac{3V^2}{AV_{es}^2}$ . Pendant ce temps le même vase êntretenu constamment plein, fournirait une quantité d'eau exprimée par  $AV^2F^3 \times \frac{3V_{es}}{AV_{es}^2} = 3V\frac{x_1x_2^2}{2} = 2SA$ , quantité d'eau double de celle qui remplit le vare, et par conséquent double de celle qui vére écuelle forique le vare s'est par

PREMIÈRE SECTION. 289

on a 14400 centimètres cubes pour la quantité d'eau fournie dans ce second cas : c'est le double de ce que le vasc contient, ou de ce qu'il a fourni dans le premier cas.

#### CHAPITRE X.

Des vaisseaux qui se remplissent par le fond.

6 50. On a déterminé le temps qu'il faut à un vase pour se vider entièrement; on pourrait à présent demander quel est le temps nécessaire, pour qu'il se remplisse par une ouverture pratiquée dans son fond, lorsqu'il est plongé dans l'eau à une certaine profondeur. D'abord il est évident que l'eau, au premier instant. s'élancera dans l'intérieur du vase, poussée par la pression de l'eau supérieure : mais à mesure que la hauteur de celle qui est entrée dans le vase, augmente, l'eau qui survient, trouvant un obstacle de plus en plus grand, le jet cessera bientôt, et l'eau s'élèvera d'une manière tranquille, et en vertu seulement de la différence des niveaux. Comme cette différence diminue à chaque instant, la vîtesse de l'eau ascendante diminuera aussi, et suivra la même loi que la vîtesse de l'eau, qui sort d'un vase qui se vide. Le temps nécessaire pour que l'eau du vase plongé parvienne au niveau de l'eau extérieure, que nous supposons invariable, se trouve donc par la même méthode : mais il faut observer que l'on ne doit commencer à compter ce temps, que du moment où l'eau entrante n'exerce plus de choc sensible contre celle qui est déjà entrée.

Telle est la manière dont l'eau s'élève dans un vase, lorsque l'ouverture inférieure est petite : mais

si cette ouverture a une certaine grandeur relativement au diamètre du vase, et si le haut du vase étant d'abord bouché, on le débouche subitement, pour permettre au fluide de s'y introduire; alors l'eau s'élancera dans l'intérieur avec la vitesse due à la hauteur des colonnes environnantes, et il pourra se faire qu'elle s'élève au dessus du niveau de celles ci. pour retomber ensuite au-dessous, et se fixer enfin à la hauteur de ce niveau, après plusieurs oscillations. Ceci a lieu sur-tout, quand le vase plongé, et que je suppose cylindrique, n'a point de fond. La colonue d'eau qui entre alors subitement, et qui est du même diamètre que le vase, s'élève toujours au-dessus du niveau, et d'autant plus, que son entrée est plus brusque, et qu'elle a plus de grossenr : mais cette hauteur ne peut jamais excéder le double de la quantité dont le vase est plongé dans l'eau ; cette élévation est même toujours au-dessous de cette limite, plus ou moins, selon que le mouvement du fluide se trouve plus gêné ou plus libre.

Expérience. On peut s'assurer aisément de la vérité de ce qu'on dit iel, en prenant un tube de verre d'un pouce envircu de diamètre, et ouvert des deux côtés. On le plonge verticaleunent dans l'em, en tenant le pouce sur l'ouverture supérieure, et en ayant soin qu'il n'approche pas trop près du fond. On ôte ensuite le dogt subticment; et aussitôt l'ean s'élance dans le tube, et s'élève an-dessus de l'eau environnante, d'une quantité plus ou moins grande, sclon que le tube est plongé plus ou moins avaut. L'eau du tube se fixe enfin à la hauteur de celle qui l'ende

vironne.

§ 51. Cette élévation de l'eau au-dessus de son niveau, est un fait remarquable, et qui demande une explication. On pourrait penser d'abord qu'il est dà à la chute de l'eau environnante, laquelle tombant avec une vitesse accélérée, produirait dans la colonne ascendante, une vitesse semblable qui la porterait

# PREMIÈRE SECTION.

ainsi au-dessus du niveau, et lui ferait faire différentes oscillations, comme un pendule que l'on a tiré de l'état de repos, et qu'on abandonne ensuite à l'action de la pesanteur. Mais cette élévation audessus du niveau a lieu également, Jorsque le tube est plongé dans un fluide indéfini, et qu'il n'y a par consequeut auonn abaissement sensible dans le niveau de ce flyide, il faut donc avoir recours à une autre explication.

Ou a vu ci-dessus qu'un fluide avait, à l'orifice par lequel il s'échappe, une vitesse égale à celle qu'un corps pesant acquerrait en tombant depuis le niveau jusqu'à l'orifice. Mais un corps qui est tombé d'une certaine hauteur, a , comme on sait , une vitesse capable de le porter à une hauteur double dans le nième temps, si la direction de son mouvement venait à être changée, et que la pesanteur cessàt d'agir sur lui : il ne remonterait qu'à nue hauteur égale, si la pesanteur continuait d'agir. La vîtesse de l'eau à un orifice quelcouque étant soumise à la même loi, il suit que l'eau qui répond à l'onverture inférieure du tube, a, au moment où l'on débouche ce tube, une vitesse capable de la porter au-dessus du niveau, d'une quantité égale à celle dont le tube est plongé. Si elle n'était pas renfermée dans un tuyan dont les parois servent à la soutenir, la pesanteur ne lui permettrait pas de parvenir plus haut que le niveau : mais, soutenue en partie par les parois du tuyau, l'action de la pesanteur rallentit moins son mouvement ascensionnel; et d'un autre côté, la pression du fluide environnant, qui continue de la pousser pendant son ascension, concourt à la porter au-dessus du niveau, d'une certaine quantité. La vitesse de la colonne ascendante est accélérée jusqu'au niveau, et retardée ensuite jusqu'au point le plus élevé de son mouvement : la colonne retombe eusuite par l'excès de son poids; et comme sa chute est d'abord accélérée, elle desceud au dessous du niveau pour s'élever encore au-dessus, et ainsi à HYDRODYNAMIQUE.

plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle se fixe à la hauteur du fluide euvironnant.

La colonne fluide qui s'élève ainsi dans un tuvau d'un diamètre un peu grand, ne parvient pas à une hauteur au-dessus du niveau, égale à l'enfoncement du tube; et la principale raison en est, la contraction qui a lieu à l'entrée du tuyau. Cette contraction vient toujours de l'obliquité du mouvement des molécules affluentes : les différens filets du fluide se gênent . se contrarient, et la vîtesse d'ascension se trouve par-là considérablement diminuée. Aussi observe-t-on que cette élévation approche plus de ce qu'elle doit être, à proportion que le diamètre du tube est plus grand, et sur-tout que l'obstacle dont on vient de parler est moindre. Dans une expérience de M. Bossut, le tube étant plongé de près de 7 pouces, l'eau s'est élevée de plus de 5 pouces au-dessus du niveau : mais le tube était garni inférieurement d'un large anneau de fer blanc, destiné à rompre les directions obliques des molécules, et à diminuer ainsi la contraction.

Nous allons terminer cette section par quelques considérations sur le mouvement d'oscillation dans

les fluides.

#### CHAPITRE XI.

Du mouvement d'oscillation dans les fluides.

§ 32. Concevons un sifon ABC (fig. 119.6) d'un diamêtre égal dans toute sa longueur, composé de deux branches verticales et parallèles, communiquant ensemble par une troisième branche horizontale. Supposons le sifon rempli d'eau jusqu'à une certaine hauteur DE. Le fluide étant en repos, se tieudra au même niveau dans les deux branches verticales : mais qu'une cause quelconque vienne à le faire élever d'un côté, d'une quantité E G, par exemple, il s'abaissera nécessairement de l'autre côté, d'une quantité pareille DF, et la différence de niveau sera égale au double de l'une de ces quantités. Dès que la cause qui aura rompu l'équilibre, et qui a produit cette élévation, cessera d'agir, aussitôt le fluide retombera d'un côté par son poids, et s'élèvera du côté opposé. Mais comme sa chute se fait encore avec une vîtesse accélérée, le fluide dans une branche s'abaisse audessous du niveau primitif, et s'élève au dessus dans l'autre branche. Cette élévation est moindre que la première, à cause du frottement qui se fait contre les parois du tube. Le même effet se répète ensuite un certain nombre de fois : mais les élévations du fluide vont en diminuant à chaque fois; et enfin il revient au niveau et à l'équilibre après un certain nombre d'oscillations.

Les oscillations d'un fluide contenu dans un sison, tel qu'on l'a supposé ici, comme celles d'un pendule, se font dans des temps égaux, quelque soit leur étendue, les premières comme les dernières.

204

La durée de chaque oscillation dépend de la longueur totale de la colonne fluide contenue dans le sifon. En effet c'est le poils de la portion de fluide, qui est élevée dans une branche au-dessus de la colonne qui est dans l'autre, qui produit le mouvement d'oscillation; et cette cause est obligée de mouvoir toute la masse du fluide, qui remplit le sifon. Anisi plus la colonne liquide aura de longueur, plus elle aura de masse, et moins la puissance pourra lui faire prendre de vitesse: les oscillations auront plus de durée, et se féront plus lentement. Dans un sifon dont le développement total est de 12 pouces, les oscillations sout plus promptes, que dans un sifon dont la longueur serait de 24 pouces.

Le diamètre du sifon ne fait rien à la durée des oscillations, pourvn que ce diamètre soit par-tout le même : car si la masse à mouvoir est plus grande, dans un sifon d'un plus grand diamètre, la masse qui produit le mouvement, est aussi proportionnellement plus grande. D'un autre côté la quantité de l'élévation du fluide dans une des branches au-dessus du niveau, n'y fait rien non plus : car si , lorsqu'il y a plus d'inégalité dans les deux colonnes, la force motrice parait plus grande, il faut aussi que cette force pousse le fluide dans l'autre branche, à une plus grande hauteur; de façon que les espaces parcourus sont toujours en raison de la force motrice, et par consequent les temps sont égaux entr'eux. On dit donc que les oscillations d'un fluide dans un sifon, comme celles d'un pendule, sont isochrones.

Quant à leur durée absolue, on prouve qu'elle est égale à la durée des oscillations d'un peudule, dont la longueur serait la moitié de celle de la colonne fluide contenue dans le sifon. En effet on sait que la force, qui meut un pendule, pour décrire u'u petit arc, est à la pesauteur absolue, comme ce petit arc est à la lougueur du peudule. Si donc la o ngueur de ce petit arc est égale à la quantité,

ct que la longueur du pendule soit la moitié de celle de la colonne totale du fluide, on dira : que la force qui fait mouvoir ce pendule, est à son poids absolu, comme la petite colonne fluide élevée au-dessus du niveau, est à la moitié de la colonne totale, ou comme la différence entière de niveau entre les deux branches du sifon, est à la longueur de la colonne entière; c'est-à dire encore, comme la cause qui produit le mouvement dans le sifon, est au poids de la masse oscillante. La force qui meut le pendule supposé, est donc équivalente à celle qui produit les oscillations dans le sifon. Donc la durée des oscillations de la colonne fluide doit être égale à celle des oscillations du pendule, dont la longueur est la moitié de celle. de la colonue contenue dans le sifon.

Les durées des oscillations de différens pendules. étant en raison directe des racines quarrées des longueurs de ces pendules, on peut donc dire aussi : que les durées des oscillations des colonnes fluides coutenues dans des sifons de différentes longueurs, sont comme les racines quarrées de ces longueurs.

§ 53. Le mouvement d'ondulation d'une eau stagnaute, est semblable au mouvement dans les sifons. Les ondes sont formées par les élévations, et les abaissemens successifs des mêmes parties du fluide. L'action du vent, ou toute autre cause oblige l'eau de s'abaisser dans un endroit, et par conséquent de s'élever dans un autre. L'eau élevée retombe par son poids audessous du niveau, et d'autres colonnes s'élèvent à leur tour. Ce mouvement est donc semblable à celui qui a lieu dans un sifon : mais ici comme l'eau n'est pas renfermée dans un tuyan, il faut considérer comme longueur de la colonne oscillante, la distance entre le point le plus élevé a (fig. 120.º), et le point le plus bas b. Un pendule qui aurait la moitié de cette longueur, ferait une oscillation dans le même temps, que l'eau met à monter, ou à descendre ; et si la

## HYDRODYNAMIQUE.

296

longueur du pendule était quadruple de celle-là, ou double de l'intervalle entre le sommet de l'oude, et le point le plus bas, il ferait une oscillation, dans le même temps qu'il faut à l'eau pour descendre et remonter. Un pendule dout la longueur est de 994 millimètres, ou 3 pieds 8,57 lignes, fait comme on sait, une oscillation par chaque seconde de temps: une onde qui a la même longueur d'un sommet à l'autre, fera une oscillation entière, on ce qui est la même chose, avancera de près d'un mètre, dans le même capace de temps. Cette manière de considérer le mouvement d'ondulation de l'eau, est de à Newton.

# HYDRODYNAMIQUE.

# DEUXIÈME SECTION.

# DES EAUX JAILLISSANTES.

## CHAPITRE PREMIER.

Des jets verticaux.

On appelle eaux jaillissantes, celles qui s'élancent au travers de l'air, de bas en haut, ou dans toute autre direction plus ou moins inclinée à l'horizon. On a fait connaître dans la première section toutes les circonstances qui accompagnent l'écoulement d'un fluide. Les principes établis suffiraient donc pour expliquer ce qui concerne le mouvement des eaux jaillissantes : cependant il convient d'ajouter ici quelque chos sur cet objet.

§ 5/4. La vitesse de l'eau qui sort d'un réservoir est toujours en raison de la racine carrée de la hauteur du fluide au-dessus de l'orifice. Pour déterminer donc la vitesse de l'eau à la naissance du jet, il faut commaître la distance verticale entre le niveau de l'eau, et le centre de l'ouverture par laquelle elle s'échappe. La hauteur de charge n'est pas seulement ici la profondeur plus ou moins grande du réservoir, où l'eau

est contenue : mais il faut y comprendre encore la suite des tuyaux, qui forment ce qu'ou appelle la conduite. C'est le poids de toute la colonne verticale, comptie depuis le niveau jusqu'à l'orisite, qui chasse l'eau par l'ajduage, et la pousse au travers de l'air. Il est évident que tout ce qui est au-dessous de l'orifice ne peut augmenter la force qui produit le jet, et que cette portion du fluide ne peut servir qu'à transmettre l'action du fluide succieur.

Le fluide qui sort d'un vase, quelle que soit la direction de son mouvement, est toujours animé de toute la vitesse duc à la hauteur de la charge; et comme cette vitesse lui ferait décrire un espace double de cette hauteur, dans le même temps qu'un corps pesant mettrait à la parcourir en tombaut, il suit que l'eau, qui s'éclance de bas ea haut par un oritice, a uue vitesse capable de la faire mouter à une hauteur double de 'celle uf fluide, compuée comme on a dit. Mais comme rien ne asoutieut au travers de l'air, et que la pesanteur agit librement sur elle, elle perd, en s'élevaut, une partie de sa vitesse, et n'en couserve que ce qui peut la porter jusqu'au niveau. Aiusi un jet d'eau ne peut s'élever au plus, qu'à la hauteur du réservoir qui le fournit.

A la fiu de la section précédente, on a vu l'eau parveuir à une hauteur presque double : mais c'est que cette can était reufermée dans un tuyau, et que pendant tout le temps de son élévation, la force qui l'avait d'abord poussée, continuait d'agir sur elle : cette cau était soutenue et poussée par l'eau environnante; jusqu'au moment où elle avaitatteint le quiveau. Ce n'est pas la même chose, lorsque l'eau s'élance au travers de l'air, et qu'elle n'a point d'appui, Au moment où elle s'échappe, elle est abandouuée à elle-même : la force qui la pousse, cesse d'agir sur elle. Rieu ne la soutenant douc, et la force de la pesanteur, dont l'action est toujours présente, lui dérobaut sans cesse une partie de sa vitesse, lui fait perdre tout l'espace

qu'un corps qui commence de tomber, aurait parcouru daus le même temps. Aiusi la limite d'un jet vertical, c'est la ligne horizontale qui rase la surface du fluide. C'est pour la même raison qu'un pendule peut, au phis, remonter à la hauteur d'où il est descendu

§ 55. Mais il s'en faut encore qu'un jet d'eau parvienne à toute la hauteur, que la théorie vient de nous donner : l'élévation du jet est tonjours moindre que la hauteur du réservoir, et d'autant plus, que cette hauteur est plus grande. Plusieurs obstacles s'opposent à ce que la loi théorique ait son effet tout entier. 1.º Le frottement contre les bords de l'orifice. Cet obstacle n'est pas aussi grand qu'on le croirait d'abord : on a vu que dans l'écoulement des fluides par un orifice percé dans une mince paroi, le frottement nuisait très-peu à la vîtesse, 2.º La résistance de l'air. Cet obstacle est plus considérable, et augmente avec la vîtesse de l'eau. Au moment où l'on débouche l'ajutage d'un jet d'eau, la pression de l'air contre l'orifice est bien contre - balancée par celle qui se fait contre la surface supérieure de l'eau : mais à l'instant où le fluide s'élance, il frappe l'air avec plus ou moins de force, et l'air lui oppose par conséquent une résistance, qui est proportionnée, comme on verra, an carré de la vitesse. A mesure donc que cette vîtesse devient plus grande, la résistance de l'air augmente en plus grande proportion, et il doit y avoir ainsi un tel degré de vitesse, qui donne au jet la plus grande hauteur possible; et passé ce degré, le jet perdrait plus de liauteur par l'accroissement de la résistance de l'air , qu'il n'en acquerrait par l'augmentation de la vîtesse. M. Dubuat trouve, pour la vîtesse qui donne le maximum d'élévation, lorsque le jet a un pouce de diamètre, 3416 pouces par seconde : ce qui répond à une hauteur de charge de 1343 pieds. Une charge plus considérable produirait bien une vîtesse plus grande à l'orifice : mais le jet, à raison d'une plus grande résistance de la part de l'air, ne parviendrait pas à une hauteur aussi grande. 3.º Un troisième obstacle, c'est le frottement et la vitesse qui ont lieu dans les tuyaux de conduite: celle-ci diminue l'action de la charge contre le fluide jaillissant, et l'autre épuise aussi une partie de cette action, sans aucun profit pour l'élévation du jet. Ces deux obstacles augmentent à mesure que le diamètre de la conduite est plus petit, et que sa longueur est plus considérable. On a vu dans le chapitre huitième de la première section, que lorsque l'abaissement des tranches fluides se faisait avec une vitesse sensible, la hauteur de charge répondant à l'orifice, devait être diminuée de toute celle due à cette vîtesse d'abaissement. Si donc le fluide prend, dans la conduite, une certaine vîtesse, alors la pression à l'orifice sera diminuée, et le jet s'élèvera moins haut.

4.º Le poids du fluide qui retombe muit encore à l'élévation du jet, lorsque ce jet est excetement vertical. Les molécules qui sont parvenues à la sommité du jet, et qui ont ainsi perdu toute leur vitses ascensionnelle, retombent alors sur celles qui les suivent, et et les empéchent de parvenir aussi haut. Aussi remarque-t-on que le jet s'élève un peu plus, lorsqu'on l'incline de quelque chose, et que le fluide retombant ne

gene plus celui qui s'élève.

5,6 M. Bossut ajoute encore une cinquième raison, Finertie des motécules antérieures. Il considère le fluide sortant, comme obligé à chaque instant de pousser devant lui celui qui est déjà sorti, et comme perdant de sa vitesse par ce choc. Il faudrait douc que les molécules antérieures s'anéantissent, pour permettre à celles qui les suivent, de parvenir à la même hauteur. Ceci est une suite de ce qui a été établi plus haut. Lorsqu'un flaide sort par un orifice horizontal, pratiqué au fond d'un vase, et qu'il tombe au travers de l'air, il est nécessaire, à cause de l'accélération qu'il reçoit de la part de la pesanteur,



ou que les tranches fluides se séparent les unes des autres, ou que la colonne s'amincisse, pour conserver sa continuité. De même lorsque l'eau s'élève de bas en haut au travers de l'air, la perte toujours croissante de vitesse qu'éprouvent les molécules du fluide. fait qu'elles pesent les unes sur les autres, et que la coloune s'élargit de plus eu plus. Le diamètre du jet va donc en augmentant de bas en haut, et ce n'est pas la résistance seule de l'air qui eu est la cause : le retardement produit par la pesanteur fait que les molécules intérieures sont poussées par celles qui les suivent, et qu'elles s'écartent un peu à droite et à gauche, ce qui augmente aussi la grosseur du jet. On peut croire néanmoins qu'il se fait ici une espèce de compensation entre deux molécules successives : si la molécule antérieure dont la vitesse est moindre. pèse sur la molécule inférieure, et tend à en diminuer la vîtesse; d'un autre côté la molécule inférieure dont la vitesse est plus grande, pousse celle qui la précède, et travaille à eu augmenter la vîtesse. Mais il résulte encore de-là, que l'inertie du fluide antérieur est un obstacle de plus, qui s'oppose à ce que le jet parvienne à toute la hauteur théorique.

Puisque les différentes tranches que l'on peut concevoir dans la colonne ascendante, ont des vitesses inégales, comment se fait-il qu'il passe en même temps des quantites égales de fluide par toutes les sections de cette colonne? La réponse à cette question est renfermée Lans ce qu'on vient de dire, que le jet va en s'élargissant de plus en plus de la base vers le sommet. Afhai les sections horizontales de la colonne fluide ont une aire plus étendue, à proportion qu'elles sont plus éloignées de l'origine du jet; et la même quantité de fluide peut passer par chacune d'elles dans le même temps, quoique la vitesse y soit différente. Si la plus grande largeur du jet rest pas précisément à son sommet, C'est que les molécules extérieures plus retardées par la résistance de l'air,

retombent avant d'être arrivées à la hauteur, où le filet du centre peut parvenir.

M. Bossut ne dit rien du troisième obstacle dont ou a fait mention ici , parce qu'il ne considère que les jets dont la conduite a fort peu de longueur et un assez grand diamètre. Mais lorsque cette couduite a une certaine étendue, alors on ne peut s'empêcher d'avoir égard au frottement contre les parois, qui épuise inutilement une partie de la force. Quant à la vîtesse que le fluide prend dans l'intérieur de la conduite, comme elle est l'effet d'une partie de la pression supérieure, cette partie de la charge est également perdue; et l'on remarque en effet, que lorsque la conduite étant déjà remplie d'eau, on ouvre tout-àcoup l'ajutage, le jet s'élève d'abord plus haut, après quoi il baisse, et se fixe enfin à une hauteur moiudre que celle où il était arrivé au premier instant. C'est qu'au momeut où on ouvre le robinet, la hauteur du jet est due à la pression de toute la charge, parce que le fluide intérieur est encore en repos : mais bientôt après, toute la portion contenue dans la conduite, est forcée de se mettre en mouvement pour fournir à la dépense ; et plus le fluide prend de vîtesse, moins il se fait de pression à l'orifice ; et par conséquent, moins le jet doit s'élever.

Ceci se trouve confirmé par une expérience de M. Bossut. A un grand réservoir, on avait adapté vers le fond, successivement, deux tuyaux disposés horizontalement, avant 6 pieds de lougueur, et dont l'un avait 3 pouces 8 lignes de diamètre, et l'autre 9 à 10 lignes seulement. Ces tuyaux portaient tous les deux un ajutage de 2 lignes de diamètre, et l'eau était entretence dans le réservoir , à une hauteur constante de 11 pieds au - dessus de l'orifice. Avec le premier tuyau, le jet s'est élevé à une hauteur de 10 pieds 10 lignes : avec le second , la hauteur du jet n'a été que de 9 pieds 11 pouces. Il y a donc eu près de deux pouces de moins. Cette différence n'a pu venir que de ce que le diamètre de la conduite, dans le second cas, étant plus petit, le fluide a été forcé d'y prendre une vîtesse plus grande, et la pression sur l'orifice a été diminuée d'autant. Cependant si on eu fait le calcul, on trouvera que cette cause seule n'a pas pu produire toute cette diminution; et l'augmentation du frottement, dans un tuyan d'un diamètre plus petit, doit être ici pour quelque chose.

6 56. Il y a donc bien des obstacles qui s'opposent à ce que les jets-d'eau s'élèvent à toute la hauteur du réservoir. On peut diminuer l'influence de ces obstacles, mais il est impossible de l'anéantir totalement. 1,0 On diminue le frottement qui a lieu à l'orifice, en percant cet orifice dans une mince plaque de métal, que l'on applique contre l'extrémité de la conduite : par cette méthode, le frottement ne se fait que contre la moindre surface possible ; c'est-à-dire, contre les bords de l'orifice. Il se fait de plus une contraction de la première espèce, qui réduit beaucoup la dépense, sans diminuer la vîtesse; ce qui est une chose fort avantageuse. Les ajutages de forme cylindrique doivent être rejettés : car en augmentant la dépense, ils diminuent la vîtesse par un frottement plus grand. Dans une expérience de M. Bossut, un tuyau cylindrique de 5 pouces 10 lignes de longueur. et de 4 lignes de diamètre, a donné un jet vertical de 7 pieds 1 pouce 6 lignes; et un simple orifice de la même grandeur, en a fourni un de 10 pieds et demi.

On pourrait penser qu'un ajutage de forme conique, favoriserait l'élévation du jet, en dirigeant plus exactement tous les filets du fluide dans le même sens : l'expérience fait voir le contraire. Le jet s'élève toujours un peu plus haut, par un orifice percé dans une mince paroi, que par un ajutage de forme conique; à moins qu'on ne donnat à cet ajutage la forme, que prend naturellement la veine fluide par la contraction. Dans ce cas, l'ajutage ne nuirait point à

l'élévation du jet : mais il ne servirait pas non plus à l'augmenter. La forme la plus favorable, et qui donne le jet le plus élevé, est donc celle d'un simple orifice, percé dans une platine de métal, qui ait trèspeu d'épaisseur, et qui soit assez large pour fermer exactement l'extrémité de la conduite; qu'on appelle la souche.

Il est encore un frottement, qui se fait dans la conduite même, contre les parois des tuyaux, contre les angles et les coudes de la conduite : le choc de l'eau contre ces parties, épuise inutilement une portion de la force. On diminue cet inconvénient, en donnant aux tuyaux un diamètre suffisant, et en adoucissant avec som toutes les inégalités, et les inflexions de la conduite. Le premier de ces deux movens offre encore un autre avantage; c'est qu'il empêche que le fluide ne prenne dans les tuyaux une vitesse, qui ne peut que nuire à l'élévation du jet.

2.º On diminue l'obstacle qui vient de la résistance de l'air, en augmentant le diamètre de l'ajutage. En effet la colonne jaillissante ayant par ce moyen, une plus grande masse, a aussi plus de force pour surmonter la résistance, que l'air lui oppose, et le jet s'élève ainsi à une hauteur plus grande. Dans les mêmes expériences de M. Bossut, sous une même hauteur de charge, un jet de 2 lignes s'est élevé à 10 pieds et près d'un pouce; un autre de 4 lignes est monté plus haut de 5 pouces, et un troisième de 8 lignes de grosseur, a encore gagné sur celui-ci les deux tiers d'un pouce.

Cependant cette augmentation dans l'élévation du jet, à mesure que le diamètre de l'orifice devient plus grand, doit, comme on le pense bien, reconnaître des bornes. Au-delà d'une certaine grosseur, la hauteur du jet diminue, et même très-rapidement : c'est que la dépense devient de plus en plus grande, à mesure que le diamètre de l'ajutage augmente, et que la conduite ne peut plus fournir assez promptement toute la quantité d'eau, nécessaire pour entretenir le jet: ou plutôt c'est que la vitesse du fluide dans la conduite, devenant plus grande, il n'y a plus qu'une partie de la pression, qui se fasse sentir à l'orifice; et comme c'est cette pression, qui est la cause de l'élévation du jet, le jet doit s'élever moins, à mesure que cette cause diminue.

Enin en incliuant le jet de quelque chose, il s'élève un pue plus haut, parce que le poids de l'eau qui retombe, ne nuit plus à l'élévation de celle qui vient après. M. Bossut a trouvé, qu'une légère inclinaison dans un jet de 10 pieds, lui faissi gagner environ deux pouces. Mais quelque moyen qu'on emploje, pour donner à un jet d'eau, toute la hauteur qu'il peut prendre, il n'est pas possible de le faire jamais parvenir jusqu'au niveau du réservoir: il se tient toujours au-désessus de ce niveau d'une quantité plus ou moins considérable, selon les circonstances.

M. Mariotte a établi comme une règle donnée par l'expérience, que les différences entre les hauteurs des jets, et les hauteurs de réservoir, étaient proportionnelles aux carrés de ces dernières. Ainsi connaissant la hauteur à laquelle un jet peut parvenir sous une hauteur donnée, on peut trouver par une simple proportion, la hauteur vraie d'un autre jet, lorsqu'on connaît la hauteur du réservoir qui doit le fournir. M. Mariotte ayant trouvé, qu'une hauteur de charge de 5 pieds 1 pouce, pouvait donner un jet de 5 pieds, on aura la hauteur de réservoir. nécessaire pour un jet de 30 pieds, en disant : si le iet de 5 pieds perd 1 pouce sur 5 pieds 1 pouce, un jet six fois plus haut, perdra six fois 6 pouces, ou 36 pouces : par conséquent la hauteur de charge doit être ici de 33 pieds. Cette règle n'est applicable qu'à

quelques cas particuliers, parce qu'on y suppose tous les obstacles réduits au minimum, et qu'on n'y tient point compte de la longueur de la conduite, qui par des résistances qu'elle fait naître, peut changer considérablement les résultats.

§ 58. La dépense de fluide que fait un jet-d'eau, s'évalue de même que celle qui se fait par un orifice quelconque. Que l'eau s'élance verticalement de bas en haut, qu'elle s'écoule de haut en bas, sa vitesse à l'orifice est toujours celle qu'un corps pesant acquerrait, en tombant depuis le niveau du réservoir, jusqu'à cet orifice. La dépense est donc dépendante de la hauteur du réservoir, et du diamètre de l'ajutage; elle est en raison de la racine carréé de la hauteur de covenablement d'après la contraction. La hauteur du jet est une chose indifférente ici, et ne peut avoir aucune influence sur la quantité de la dépense.

La connaissance de cette dépense est nécessaire, lorsqu'on se propose d'établir un jet d'eau : c'est elle qui détermine la grandeur de l'ajutage, qu'on doit employer pour avoir le jet le plus élevé et le plus beau, relativement à la quantité d'eau dont on peut disposer, et à l'élévation du réservoir au-dessus de l'orifoce. La grandeur et la longueur de la conduite us sont pas indiliferntes, lorsqu'il s'agit de la dépeuse. En effet plus la conduite aura de longueur, plus il y aura de frottement : la vitesse du fluide se trouvera plus rallentie; et une partie de la charge sera employée à vaincre cette résistance : d'où il suit, que la vitesse à l'orifice ne sera pas due à la charge entière. On verra bientôt combien cette cause peut diminuer la décense naturelle.

D'un autre côté, si la conduite n'a pas un diamètre assez grand, elle ne pourra pas fournit toute la quantité de fluide, nécessaire à la dépense qui doit avoir lieu naturellement: cette dépense se trouvera donc diminuée pour cette seconde raison. La vitesse du fluide jaillissant, éprouvera aussi, comme on a dit, une pareille diminution, et le jet ne parviendra point à toute sa hauteur. Le diamètre de la conduite doit donc être réglé d'après la dépense : il doit par conséquent être proportionnel au carré du diamètre de l'orifice, et à la racine carrée de la charge. L'expérience ayant appris, que pour une charge de 17 mètres, et un ajutage de 131 milliunètres, la conduite devait avoir au moins 8 centimètres; il sera facile au moyen de ce qu'on vient de dire, de trouver la grandeur qu'il faut donner à une conduite, lorsque la hauteur de charge, et l'ajutage sont donnés. Observons qu'on ne risque rien de faire la conduite un peu plus grande, que la règle le prescrit : au lieu qu'en lui donnaut.

trop peu de largeur, on nuit à l'effet qu'on veut obtenir.

Expérience. Tout ce qui a été établi ici concernant les iets-d'eau, peut se démontrer facilement par l'expérience, au moyen de l'appareil suivant. AB (fig. 121.6), est un grand cylindre de fer-blanc, de 12 à 13 décimètres de hauteur, et de 15 centimètres environ de grosseur : à l'extrémité inférieure de ce cylindre est ajusté un tuyau horizontal de 20 à 22 centimètres de longueur, et de 54 millimètres de diamètre. Celui-ci est exactement fermé par le bout, et sa paroi supérieure est percée de plusieurs ouvertures de différentes grandeurs. On remplit d'eau le cylindre vertical, et le tuyau horizontal; et au moyen d'une large cuvette qui surmonte le cylindre, on peut maintenir le même niveau pendant quelque temps. Maintenant en débouchant successivement les différens orifices, l'on observera, 1.º que le jet s'élève plus haut, quand l'orifice est plus grand, et que la dépense n'excède pas ce que le tuyau horizontal peut fournir à chaque instant; 2.º que lorsque le diamètre de l'ajutage devient trop grand, et qu'il fait ainsi une dépense, à laquelle l'eau affluente ne peut pas suffire assez abondamment, le jet perd subitement de sa hauteur; 3,º enfin qu'en adaptant aux orifices du tuyau horizontal, des ajutages de différentes formes, ces ajutages nuisent tous plus ou moins à l'élévation du jet, lequel ne parvient jamais plus haut, que lorsqu'il sort par un simple

orifice percé dans la paroi du tuyau.

On peut encore faire des expériences sur les iets-d'eau, par le moyen d'un long tuvau de verre, de 15 à 20 millimètres de calibre intérieur, recourbé vers ses deux extrémités, en forme de sifon, comme on le voit (fig. 122.°). On plonge la branche la plus courte dans un grand vase plein d'eau, et aspirant ensuite par l'autre extrémité, le sifon se remplit d'eau, et l'on voit aussitôt le fluide s'élancer à une hauteur proportionnée à la distance comprise entre l'orifice et le niveau du vase. L'ouverture inférieure du sifon est fermée avec une plaque de métal, dans laquelle est percé l'orifice par où l'eau s'échappe; ou bien l'on monte sur cette partie, des ajutages de différentes formes, et de différentes grandeurs. Il faut seulement observer ici, que le choc de l'eau contre les coudes du tuyau, et le peu de largeur de la conduite, ne permettent pas que le jet s'élève autant qu'il le ferait sans cela : mais la facilité de se procurer un jet-d'eau de cette espèce, peut rendre cet appareil utile et commode.

### CHAPITRE II.

De l'établissement d'un jet-d'eau.

§ 59. Proposons-nous maintenant ce problème: étant données la quantité d'eau dont on peut disposer, et l'élévation du réservoir au-dessus de l'endroit, où l'on veut établir un jet-d'eau, déterminer tout

ce qui est nécessaire à cet établissement.

Supposons donc que le réservoir soit élevé de 12 mètres au-dessus de l'orifice, qu'il contienne 200 mètres cubes d'eau, et qu'il soit entretenu par une source, qui peut fournir un vingt-cinquième de mètre-cube d'eau par minute. Si l'on veut que le jet joue toujours de la même manière, il est clair qu'il ne doit pas dépenser plus que la source ne fournit : alors la contenance du réservoir est une chose indifférente; et il suffit de chercher quelle doit être la grandeur d'un orifice, pour qu'il ne dépense an plus que un vingt-cinquième de mêtre cube par minute, sous une charge de 12 mètres, abstraction faite de la longueur de la conduite. Or, les dépenses étant comme les racines quarrées des hauteurs de charge, et d'après la table ci-dessus, la dépense effective par minute, et par un orifice d'un pouce de diamètre, et sous une charge de 16 pieds, étant de 10800 ponces cubes à-peu-près; on trouve, que sous une charge de 12 mètres, cette dépense est dans le même temps, et par le même orifice, de 16200 pouces cubes, ou à-peu-près 309684 centimètres cubes. Mais la dépense ne pouvant pas excéder un vingt-cinquième de mètre cube, ou 40000 centimètres cubes, il faudra donc diminuer le diamètre de l'orifice. On l'avait supposé d'un pouce, ou 27 millimètres: la proportion 309684 est à 40000, comme

729, carré de 27 est à 94, nous apprend que le carré de ce diamètre n'est que de 94, dont la racine est 9,6. L'ajutage ne doit donc avoir de diamètre que 9 millimètres et 6 dixièmes, si l'on veut qu'il ne dépense que nu vingt-cimplème de mètre cube par minute, sous une charge de 12 mètres. Il est vrai, que si la conduite est un peu longue, la résistance du frotement diminuera la vitesse à la sortie, et la dépense; ce qui permettra d'augmenter un peu la grandeur de l'orifice. Nous ne disons rien ici de la contraction, parce que la table ci-dessus donne la dépense réelle et effective.

D'après la règle établie par M. Mariotte, le jet pourrait s'élever à une hauteur de près de 11 mètres. Mais la petitesse de la colonne jaillissante lui fera trouver dans la résistance de l'air, et dans le frottement contre les bords de l'Orifice, des obstacles qui Pempècheront de parvenir à toute cette hauteur.

Quant à la grandeur de la conduite, elle se déterminera, comme on a déjà fait, en partant de l'expérience qui nous a appris, que pour uue charge de 17 mètres, et un orifice de 15,5 millimètres, la conduite devait avoir 81 millimètres. On feir, la conduite devait avoir 81 millimètres. On feir, adonc: la racine quarrée de 12, multipliée par le quarrée de 13, comme le quarré de 181 est du un nombre, dont la racine exprimera le diamètre de notre conduite. Ce nombre est 2845, et sa racine est 53 : il faudra donc donner à la conduite un diamètre de 53 millimètres au moins. Mais à cause des rassons apportées ci-dessus, il conviendra d'ajouter quelque chose ici, et de faire ce diamètre d'environ 60 millimètres.

Voilà donc déterminé tout ce qui est nécessaire pour l'établissement du jet-d'eau, d'après les conditions qu'on a supposées. La conduite aura 60 millimètres au moins, et l'ajutage 10 millimètres au plus: moyennant quoi la dépense sera égale à la recette, et le jet atteindra à toute la hauteur où il peut parvenir. Mais si l'on suppose, que le jet ne doit jouer que pendant un certain temps, et qu'il doit être formé par l'eau du réservoir, sans que celuici puisse réparer les petres qu'il fait, la question change alors de face, et demande une autre solution. On peut se proposer, ou d'avoir un jet d'une cettaine grosseur, et qui parvienne au maximum d'dévation ; ou de donner au jet une durée déterminée, sans négliger cependant la beauté dout il est susceptible. Voyons ce qu'il y a faire dans ces deux cas.

6 60. Supposons toujours que le réservoir contient 200 mètres cubes d'eau, et mettons pour condition, que l'ajutage doit avoir 13,5 millimètres d'ouverture. La hauteur de charge étant toujours de 12 mètres, l'on pourra sans craindre d'erreur bien sensible, calculer le temps de la dépense totale, comme si le niveau était maintenu constamment à cette hauteur, au moins si le réservoir n'a pas une grande profondeur; et alors on cherchera, comme il a été enseigué, le temps qu'il faut pour l'écoulement de 200 mètres cubes d'eau par un orifice de 13,5 millimètres, sous une charge de 12 mètres. Or, d'après la table de M. Bossut, la dépense en une minute par un orifice de 27 millimètres, et sous une charge de 3 mètres, est de 161369 centimètres cubes. Sons une hauteur quadruple ou de 12 mètres, la dépense serait double : mais comme l'orifice n'a que 13,5 millimètres, sous cet autre point de vue, la dépense doit être réduite au quart. Donc elle sera en effet la moitié de 161369 centimètres cubes, ou de 80685 centimètres cubes. Si l'on cherche à présent combien de fois ce nombre est contenu dans 200000000, on aura, exprimé en minutes, le temps nécessaire pour l'écoulement total des 200 mètres cubes d'eau : ce temps est donc de près de 2479 minutes, ou de 41 heures et 19 minutes. En donnant à l'ajutage un diamètre double, ce temps serait réduit au quart, ou à 10 heures et 20 minutes

à-peu-près. Si l'on désirait que le jet durât 12 heures de temps, on ferait : 12 heures est d 10 heures 20 minutes, comme 729, quarré de 27, est d un nombre, qu'on trouve être 626 : c'est là le quarré du diamètre qu'il faut donner à l'orifice : cet orifice aura donc 25 millimètres d'ouverture, pour que le jet puisse durer 12 heures.

La grandeur de la conduite se trouvera par les règles précédentes : elle sera différente dans les trois cas ; car son diamètre doit suivre le rapport des diamètres des orifices. Elle sera donc de 80 millimètres que 160 pour cleui de 27 millimètres que 160 pour celui de 27 millimètres ; et cafin , pour le dernier , de 16 millimètres cas , s'élèvera à une hauteur de près de 11 mètres , pourvu que la conduite n'âit pas trop de longueur, et que la communication avec le réservoir soit par la communication avec la carte de la communication avec la carte de l

aussi libre qu'il est possible.

§ 61. Comme la dépense augmente à mesure que la charge devient plus grande, et qu'il est nécessaire de donner à l'ajutage plus d'ouverture, lorsque le jet doit s'élever davantage, afin que la colonne ascendante puisse surmonter plus facilement les obstacles qui s'opposent à son élévation, il suit qu'on ne peut guère se procurer des jets qui excèdent une certaine hauteur. M. Mariotte pense qu'une hauteur de 33 mètres, ou 100 pieds, est à-peu-près le maximum que l'on puisse obtenir. Cette élévation suppose une charge de 133 pieds, ou 44 mètres, et par conséquent une dépense énorme, et qui est, pour uu ajutage de un pouce, ou 27 millimètres, de 31265 pouces cubes, ou de plus de 640000 centimètres cubes par minute : ce qui fait environ 18 pieds cubes. Le jet d'eau du parc de St-Cloud s'élance jusqu'à une hauteur de 90 pieds, ou 30 mètres: c'est un des plus hauts que l'on contraisse.

§ 62. L'eau qui sort par un orifice est poussée par le poids d'une colonne fluide de la même grosseur, et qui aurait pour hauteur la distance versicale comprise entre l'orifice et le niveau. La force ascensionsionnelle d'un jet-d'eau peut donc être très considérable; et et il ne faut pas être surpris que l'eau s'élançant dans une direction bieu verticale; puisses soutemir des corps assez pesans. De plus, l'eau pouvant se diviser en filest très-déliés, on voit qu'en faisant sortir ce fluide par un grand nombre de petites ouvertures diversement disposées, on peut lui faire prendre toute sorte de formes, celle d'un éventail, d'un parasol, d'une gerbe, d'une cascade, d'une effert, etc., de manière à présenter ainsi un spectacle également curieux et amusant.

### CHAPITRE III.

## Des jets obliques.

On ne fait pas toujours élever les jets d'eau dans une direction perpendiculaire à l'horizon. On les fait monter quelquefois dans une direction oblique; et alors le fluide décrit en l'air, en s'élevant et en retombant vers la terre, une courbe qu'on appelle parabole. Le fluide qui s'échappe de l'oritice, est en même tenps sounis à deux forces; l'impulstion qu'il reçoit dans une certaine direction de la part du fluide supérieur, et la pesanteur qui s'empare de lui au moment où il s'élance, qui s'oppose à son élévation, et qui finit bientôt par l'entrainer ét nàs. Les actions de ces deux forces, en se combinant, produisent le mouvement du fluide en ligne couple».

§ 63. Considérons une molécule du fluide au moment de sa sortie. La force qui la pousse obliquement à

l'horizon, suivant la ligne ab (fig. 123.º), lui imprime, dans ce sens-là, une vîtesse uniforme, abstraction faite de la résistance de l'air : c'est-à-dire que cette molécule parcourrait, en temps égaux, des espaces égaux, en vertu de l'impulsion qui lui a été communiquée. Soit ac, cd, de, eb, ces espaces égaux, parcourus chacun dans l'intervalle d'une seconde : la molécule arriverait donc en b dans & secondes de temps, si elle n'était soumise qu'à cette seule force. Mais à l'instant où elle s'échappe, la pesanteur commence d'agir sur elle ; et cette seconde force, comme on sait, fait parcourir aux corps qui lui obéissent, des espaces qui vont en croissant dans des temps égaux. Aiusi, si l'action de la pesanteur fait perdre à la molécule ascendante une quantité ci. qui soit, par exemple, le quart de la hauteur co, où elle serait naturellement parvenue dans la première seconde, cette même cause lui ôtera dans la deuxième seconde, une quantité triple : et la molécule, qui aurait du arriver en d par l'effet de l'impulsion primitive, au bout de la deuxième seconde, se trouvera dans ce moment au point k seulement; c'est-à-dire qu'elle aura perdu en tout, sur son élévation, quatre espaces égaux à ci.

La perte qu'elle fera dans le troisième instant, en vertu de l'action non-interrompue de la pesanteur, devant être ciuq fois plus grande que la première, la molécule arrivera en m au bout de la troisième seconde, et par conséquent elle sera déjà descendue d'une quantité. égale à ci. Enfin, après la quartième seconde, elle se trouvera au niveau de l'ortifice, parce que la pesanteur lui ôte, dans cette quatrième seconde, sept fois autant de sa vitesse agconsionnelle: ce qui fait en tout une perte d'élévation égale à 16 fois ci, et ramène par conséquent la molécule à la hauteur du point d'oil elle était partie.

L'action de la pesantenr se faisant sentir d'une manière continue, et sans interruption, il suit que

le mouvement de la molécule qu'on vient de considérer, se fait suivant une ligue courbe  $aikm \, q$ ; et l'ou démontre que cette courbe est une parabole. La parabole jouit de cette propriété remarquable , que les parties kp, kf de l'axe, comptées depuis le sommet k, sont entre elles dans le même rapport que les carrés des perpendiculaires ip et af qui leur répondent. Tout ce que nous avons donc à prouver, c'est que la courbe aikm q qui passe par les points trouvés, jouit de la propriété en question te de l'avoir de la prouver si courbe de l'avoir de la propriété en question te de la propriété en question de la propriété de la propriété en question de la propriété de la propriété en question de la propriété de question de la propriété de la propriété en question de la propriété en question de la propriété de que de la propriété de question de la propriété de que de la propriété de question de la propriété de que de la propriété de question de la propriété de que de la propriété de que de la propriété de question de la propriété de que de la propriété de que de la propriété de question de la propriété de que de la propriété de que de la propriété de que de la propriété de la propriété de que de la propriété

parabole, ce qu'il fallait prouver.

Il résulte de-là, que la molécule qui, en vertu de l'impulsion du fluide, tend à parcourir dans le sens de son monvement, des espaces égaux en des temps égaux, et qui, par l'action de la pesanteur, parcourrait de haut en bas des espaces croissans dans des temps égaux, décrira réellement une courbe para= bolique, laquelle sera un peu altérée par la résistance que l'air oppose à son mouvement.

Lorsque l'eau s'élance dans une direction horizontale, la courbe décrite (fig. 105.°) est aussi une parabole, dont le sommet est à l'orifice, et la première direction du jet est tangente à ce sommet

de la courbe.

§64. L'amplitude aq (fig. 123.5') de la parabole décrite par un jet incliné à l'horizon, ou la distance à laquelle le jet va rencontrer la ligne horizontale aq, dépend de la force qui chasse le fluide, et de l'obliquité de sa direction primitive. On prouve qu'en faisant abstraction de la résistance de l'air, la direction

qui dnnne la plus grande amplitude, est celle qui tient justement le milieu entre la verticale et l'horizontale, ou qui fait avec l'horizon un angle de 45 degrés. Il est facile de voir en effet, que si le jet se redresse, il s'élèvera plus haut : la portion de parabole décrite sera plus considérable; mais la courbe sera plus resserrée, et ses deux branches moins écartées. Si, au contraire, le jet s'incline davantage, la courbe s'ouvrira de plus en plus : mais la portion qui doit se trouver au-dessus du plan horizontal, sera moins étendue ; ce qui rendra son amplitude moindre.

( Note 19.e)

Quant au moven de tracer la parabole que décrit un jet dont la direction initiale est donnée, avec la hauteur du réservoir, voici une méthode fort simple, enseignée par M. Bossut. On mênera d'abord une ligne verticale ab, (fig. 124.e) qui représeutera la hauteur de charge depuis le niveau jusqu'à l'orifice. Par le point b, on tirera une ligne bc, qui fasse avec ab un angle égal à celui que fait la direction initiale du jet avec la verticale. Sur ab, comme diamètre, l'on décrira une demi-circonférence de cercle, qui coupera bc au point c: de ce point, on abaissera une perpendiculaire cd sur le diamètre ab, et on la prolongera de l'autre côté d'une quantité ce égale à cd. Le point e sera le sommet de la parabole. On abaissera ensuite la verticale ep, et l'on aura bp pour la moitié de l'amplitude horizontale, et par conséquent bs sera cette amplitude entière : c'est-à-dire douc, que le jet ira arriver au point s, en passant par le point e, qui sera le point le plus élevé de la courbe qu'il décrira. Ceci est suffisant pour tracer à peu-près cette espèce de courbe. ( t' )

<sup>(</sup>t') H étant la hauteur de charge, et A l'angle de la direction du jet avec l'horizontale, on a pour la hauteur où le jet parviendra, (note 19.°) H sin. A, et pour l'amplitude de la parabole, 4 H sin.

Si l'eau s'échappe par un orifice vertical (figure 125.e), la direction du jet sera d'abord horizontale : et l'on aura son amplitude pour un point quelconque de la verticale ab, en multipliant l'abaissement de ce point au-dessous de l'orifice c, par la distance de cet orifice à la ligne de niveau a d', prenant la racine carrée de ce produit, et la doublant. Par exemple. l'orifice étant supposé à 30 centimètres au-dessous de la surface du fluide, on demande de combien le jet est écarté de la verticale qui passe par cet orifice, à 30 centimètres au-dessous du même orifice. Le multiplie 30 par 30; et du produit 900, je prends la racine carrée, qui est aussi 30. Je double cette racine, et i'ai 60 centimètres pour la distance demandée. Ainsi, dans les suppositions établies, le jet, à ce point-là, s'est écarté de 60 centimètres de la verticale ab. La ligne droite, menée par le point a, et l'extrémité e de l'horizontale be, égale à ab, est tangente à la courbe formée par le jet. On peut trouver facilement la règle qu'on vient d'établir, en calculant d'abord le temps qu'il faut à un corps pesant pour tomber de la hauteur donnée, et cherchant ensuite l'espace horizontal que doit parcourir dans ce temps-là le jet, dont la vitesse est connue par la hauteur du réservoir. (u')

A cos A. Or, dans la fig. 124,  $^{i}$ :  $\overline{a}^{i}$ :  $\overline{a}^{i}$ : ab: ad. Mass if no prend ab pour rayon, bc es the same de l'angle adb. A Done  $r^{i}$ : ain.  $^{i}$ A: ab = H:  $ad = \frac{H\sin \lambda}{a}$ . An simplement  $\pm$  H  $\sin \lambda$  A. Done l'horizontel ad colt rates the sommet de la corteb. Duranteu côté on a: ab: bc: ac: cd; d0a  $cd = \frac{H\sin \lambda}{a}$ . Mais ac = H coté on a: ab: bc: ac: cd; d0a  $cd = \frac{H\sin \lambda}{a}$  con d, d0. d1 H  $\sin \lambda$ ; a: ab: d1. Done  $cd = H\sin \lambda$  con d2, d2 seen done la moilé de l'amplitude. Ainsi le point sera le sommet de la parabole, c6 d5 son amplitude horizontale.

<sup>(</sup>u') Soit h la distance du niveau à l'orifice, h' celle de l'orifice au point que l'on considère : le temps l nécessaire pour qu'un corps tombe de la hauteur h';  $\sqrt{\frac{n}{2} l'}$ . La vilesse du fluide à l'orifice est

# HYDRODYNAMIQUE.

# TROISIÈME SECTION.

## DES EAUX COURANTES.

#### CHAPITRE PREMIER.

Des eaux qui coulent dans des tuyaux,

Les caux coulent, ou dans des tuyaux cylindriques, où elles sont renfermées de toutes parts, ou dans des canaux ouverts à l'eur partie supérieure, et dont elles suivent la pente. Voyons d'abord ce qui se passe dans les tuyaux, qui sont destinés à conduire l'eau. Ces tuyaux sont ou dans un plan horizontal, ou daus un plan incliné à l'horizon : ils sout encore ou

égale à  $\sqrt{r_{p}}$ . Mais c'est là la vitesse par seconde, ou l'espace horizontal que le fluide parcourrait dans une seconde de temps. Dans le temps exprimé par  $\sqrt{r_{p}N}$ , le fluide avancerait donc d'une quantité exprimée par  $\sqrt{r_{p}N} \times \sqrt{r_{p}N}$ , ou  $\sqrt{r_{p}N}$ , ou enfin 2  $\sqrt{r_{p}N}$ , comme en l'établit dans éet article.

TROISIÈME SECTION. 319

rectilignes, ou courbés de différentes manières. Examinons ces divers cas.

§ 65. Soit d'abord un tuyau droit, horizontal be, (fig. 126.°) ajusté à la paroi verticale d'un réservoir ab. L'eau, en passant du réservoir dans le tuyau, éprouve une contraction de la seconde espèce, qui diminur la dépense thérque dans le rapport de 16 à 13, ou qui réduit la section du tuyau aux 3 seizièmes de ce qu'elle est réellement. Mais la vitesse du fluide, au point de la plus grande contraction, est toujours celle due à toute

la hauteur de charge.

Ce qu'on a dit plus haut au sujet de l'écoulement d'un fluide par un bout de tuyau, serait suffisant, si le tuyau n'avait en effet que quelques centimètres de longueur : mais il s'agit ici d'un tuyau d'une longueur plus ou moins considérable. Comme ce tuyau est supposé dans une situation horizontale, et que tous les points de sa longueur sont à un égal abaissement au-dessous du niveau, la vîtesse du fluide serait par-tout la même, si ce fluide ne rencontrait pas dans le frottement une résistance continuelle, qui rallentit de plus en plus son mouvement. A mesure donc que le fluide avance, suivant la longueur du tuyau, sa vîtesse diminue, et cette diminution se fait sentir jusqu'à l'entrée du tuyau. L'on conçoit qu'il peut même arriver, selon l'étendue de l'espace qu'il doit parcourir, que cette vîtesse s'épuise presqu'entièrement, et que le fluide ne sorte par l'extrémité du tuyau, que comme un filet délié, ou même goutte à goutte. Telle est l'influence du frottement sur la vîtesse d'un fluide, qui coule dans un tuyau horizontal.

On a reconnu que la résistance qui venait de cette cause dépendait peu de la matière dont le tuyau est fait : l'eau perd à - peu - près autant de sa vitesse dans un tuyau de verre, que dans un tuyau de métal ou de bois. Cette observation fait voir que le frottement des fluides n'est pas semblable au frottement des solides. Celui-ci vieut des aspérités des corps, qui frottent l'un coutre l'autre : celui-la parait du à l'adhérence que les molécules du fluide contractent avec la surface sur laquelle ;il coule. La première couche du fluide, en adhérant aux parois du tuyan, retient les autres couches de proche en proche, et rallentit ainsi leur vitesse, de la circouférence au centre. C'est donc l'adhérence de l'eau avec ellemième, qui fait le principal obstacle à la vitesse; et c'est pour cette raison que la résistance du frottement s'est trouvée la même, dans des tuyaux faits de matières très-différentes.

Si la matière du tuyau est ici sans influence, il n'en est pas de même du diamètre de ce tuyau, L'obstacle qui vient du frottement est proportionuellement plus grand, lorsque ce diamètre diminue, outre que la masse qui doit le surmouter, a moins d'avan-

tage en devenant plus petite.

M. Bossut a fait plusieurs expériences pour découvrir la loi, suivant laquelle la vîtesse de l'eau diminuait dans un tuyau rectiligne horizontal, d'après la hauteur de charge, le diamètre du tuyau, et sa longueur : mais il n'a pu obtenir de résultats réguliers, et propres à être énoncés comme des lois constantes. Il a seulement reconnu comme nous l'avons déja entrevu, 1.º que le frottement sur une plus grande longueur nuit davantage à la vîtesse, et diminue de plus en plus la dépense : mais cette diminution de vitesse croît en moindre raison que la longueur du tuyau. 2.º Que cet obstacle est moindre dans un tuyau d'un plus grand diamètre. 3.º Enfin, qu'il ne nuit pas autant à la dépense, lorsque la charge est plus considérable. M. Bossut conclut de ses expériences, que pour obtenir un écoulement sensible par un tuvau horizontal de 60 mètres de longueur, il faut au moins une charge de 45 millimètres au dessus de la paroi supérieure du tuyau; ce qui équivaut à une pente de 4 uers de millimètre par mètre. Les tuyaux employés ployés dans ces expériences avaient, l'un 36 milli-

mètres, et l'autre 54.

Si le tuyaù, au lieu d'être horizontal, s'inclinait plus ou moin à l'horizon, comme de, uème figure; alors la pesanteur accélérerait le moavement du hiide coulant le long de ce tuyau, de la même manière qu'elle accelère la chute des corps le long des plans inclinés. La pesanteur est donc ici une mouvelle force qui s'ajoute à l'action de la charge, pour augmenter la vitese, et vaincre la résistance du frottement. On a trouvé que lorsque la peute du tuyau, c'està-dire, la distance verticale eutre l'origine et l'extrémité du tuyau, était la neusème partie de sa longueur, l'accélération communiquée par la pesanteur était justement égale à la résistance du frottement; de façon que l'écoulement avait lieu dans ce cas, comme si le fluide u'éprouvait aucun fortement dans la longueur fet fluide u'éprouvait aucun fortement dans la longueur production de la contratte de l'accelération communique par la presenteur de l'en de l'en

du tuyau

Si la pente du tuyau est plus considérable, alors la vitesse du fluide est récliement accélérée, et la dépense se trouve aussi augmentée : sur quoi il faut observer que cette augmentation de vitesse, qui a lieu dans la longueur du tuyau, doit se faire sentir jusqu'an fluide qui s'échappe du réservoir; premièrement, parce que les particules du fluide ayant entr'elles une certaine adhérence, celles dont le mouvement est accéléré doivent entraîner un peu les molécules qui les suiveut, en même temps qu'elles en sout un peu retardées : en second lieu , parce que si elles pouvaient se séparer de celles qui les suivent, pour obeir à la force accélératrice, il se ferait derrière elles un vide dans lequel la pression de l'air supérieur pousserait les molécules suivantes : celles ci obéiraient alors à une force plus grande que la seule pression du fluide qui est au dessus d'elles; ce qui augmenterait par conséquent leur vitesse. Si le tuyau est fort incliné, sur tout s'il est vertical, et qu'il ait beaucoup de longueur, il arrivera que la coloune fluide s'éfilera, pour ainsi dire, et que le filet central, acquérant ou conservant plus de vitesse, l'effet sera le même que si

le diamètre du tuvau était diminué.

§ 66. Cherchous maintenant quelle estla pression que les parois d'un tuyan éprouvent de la part du fluide qu'ils contiennent. D'abord, il est facile de voir que la pression contre la paroi supérieure serait nulle, dans le cas où il n'y aurait pas de frottement, et où le fluide conserverait toute la vîtesse qu'il reçoit au sortir du réservoir. En effet, dans cette supposition, la cause qui pousse le fluide dans le tuyau, avant complétement son effet, il est évident qu'elle ne peut produire aucune pression contre les parois du tuyau; et si ces parois étaient percées de quelqu'ouverture dans leur partie supérieure, il ne sortirait par-là aucun iet de fluide : tous les filets du liquide étant ponssés parallèlement à la longueur du tuyau, et rien ne retardant leur vîtesse et ne changeant leur direction. il n'y a aucune raison pour qu'ils s'échappent dans un sens différent de celui du mouvement qui leur a été imprimé. La paroi supérieure n'éprouvera donc aucune pression. Quant à la paroi inférieure, elle ne supportera qu'une pression dépendante de l'épaisseur de la colonne fluide contenue dans le tuyau, et les parois latérales n'auront à soutenir qu'un effort proportionnel à la hauteur du filet qui leur répond. La hauteur du fluide dans le réservoir est donc, à cet égard, une chose indifférente.

On vient de supposer que le fluide coulait dans le tuyau en toute liberté, et sans éprouver de frottement. Faisons une supposition contraire, et concevons que le tuyau est bouché à son extrémité. Alors la pression du fluide supérieur se fera sentir à toutes les parties du tuyau; l'eau s'élancera en forme de jet par les ouvertures pratiquées dans sa paroi supérieure, et elle parviendra à la hauteur requise par l'élévation du niveau. La formation des jets sera une preuve étidente de l'existence de cette pression, comme la

cessation des jets au moment où le tuyau est débouché, prouve qu'il n'y a plus de pression. Mais ce dernier cas n'arrive que lorsque le tuyau est incliné de la neuvième partie environ de sa longueur, et que l'accélération produite par la pesanteur a rendu nulle en quelque sorte la résistance du frottement.

Mais si le tuyau est dans une position horizontale, ou à-peu-près, alors le frottement que le fluide éprouve n'étant détruit par rien, la vîtesse du fluide se trouve ralentie : la force motrice s'exerce en partie contre l'obstacle que les parois opposent; et il en résulte contre ces parois une pression d'autant plusgrande, que la vitesse du fluide est plus ralentie. Cette pression serait tout ce qu'elle peut être, si la vîtesse était réduite à zéro. On peut assez bien juger de la quantité de cette pression, par la hauteur à laquelle parviennent alors les jets qui se forment aux ouvertures percées dans la paroi supérieure des tuyaux. La hauteur de charge peut donc ici se diviser en deux parties, l'une qui produit la pression dont il s'agit, et l'autre qui imprime au fluide le mouvement dont il est animé.

Si l'on conçoit que le tuyau, au lieu d'être ouvert à son extrémité de toute sa largeur, soit bouché en partie, de façon qu'il ne puisse sortir à chaque instant qu'une portion de l'eau, que la pression du fluide supérieur tend à faire passer du réservoir dans le tuyau; dans ce cas, il est visible qu'une partie de cette pression s'exercera encore contre les parois du tuyau. Mais il est clair que le frottement produit, à l'égard du fluide qui coule dans le tuyau, le même effet qu'un rétrécissement dans l'ouverture, puisqu'il diminue également la dépense, et qu'il s'oppose de même à ce que la charge ait son entier effet. Le frottement est donc la cause que les parois éprouvent une certaine pression: mais if ne faudrait pas confondre l'un avec l'autre. Le frottement diminue quand la vitesse se ralentit; et alors, au contraire, la pression augmente: le frottement est la cause de la pression; mais seulement parce qu'il diminue la vitesse.

6 67. L'obstacle qui vient du frottement augmente encore, si le tuyau, au lieu d'être droit et rectiligne, est courbé de différentes manières. Le choc de l'eau contre les angles et les coudes formés par les tuyaux, diminue beaucoup sa vîtesse, et il peut même se faire que ces obstacles arrêtent presque tout-à-fait son mouvement. Mais si les courbures et les sinuosités du tuvau sont dans le sens vertical, l'air, qui se cantonne dans les parties les plus élevées, comme en a et en b (fig. 127.°), oppose souvent au mouvement de l'eau une résistance, que la pression de l'eau supérieure et toute la vitesse acquise ne penvent surmonter. On établit alors dans les coudes les plus élevés de la conduite, des ventouses ac, bd, qui sont de petits bouts de tuyaux garnis de soupapes ou de robinets, par lesquels l'air ayant la liberté de s'échapper, le cours de l'eau se trouve rétabli.

On facilite encore le cours de l'eau dans les conduites, en arrondissant toutes les parties anguleuses, adoucissant avec soin toutes les inégalités, et donnant par-tout aux tuyaux un diamètre suffisant. M. Bossul rapporte, d'après un auteur qui s'était beaucoup occupé du mouvement des eaux, qu'avant qu'on eût fait aucune réforme à une conduite de 19000 toises de longueur, qui amène les eaux de Roquencour à Versailles, il se passait environ 10 jours, depuis qu'on avait lâché l'eau à l'entrée de la conduite, jusqu'à ce qu'il en parût une seule goutte à son extrémité. Lorsqu'on eut pris le parti de corriger, au moins en partie, les imperfections de cette conduite, et sur-tout de placer des ventouses dans les endroits les plus élevés, l'eau ne mit plus que 12 heures pour en parcourir la longueur. L'éconlement était d'abord intermittent, et l'eau sortait entremélée de bouffées d'air : mais au bout de 5 ou 6 heures . l'écoulement était complet et continu.

## CHAPITRE II.

De la conduite des eaux.

§ 68. En traitant des eaux qui coulent dans des tuyaux, il est à propos de s'occuper de la question suivante: Etant domée la quantité d'eau qu'une ou plusieurs sources peuvent fournir à un réservoir, déterminer tout ce qui est nécessaire pour conduire cette eau en un endroit donné.

La première chose à faire, est de s'assurer par le nivellement, si le point d'arrivée est plus bas que le point du départ, et de combien. Sans cette condition, comme on l'a vu dans la première partie, il serait impossible de conduire l'eau, par la seule action de son poids, jusqu'au lieu déterminé. Il faudrait alors la recueillir dans un lieu plus bas, et ensuite la faire monter jusqu'à sa destination, par le moyen des pompes, ou autres machines hydrauliques. On déterminera ensuite quelle est la quantité d'eau que le réservoir reçoit par minute, puisque c'est là ce qu'il doit fournir dans le même temps. Pour cet effet, on fera une ouverture sur le côté du réservoir, et au-dessous de la surface du fluide : on laissera couler l'eau par cette ouverture, jusqu'à ce qu'on voie que le niveau ne change plus sensiblement. On est ainsi assuré que le réservoir dépense justement autant qu'il reçoit. On mesure donc quelle est la quantité d'eau qu'il fournit alors par minute : je suppose qu'on ait trouvé 120000 centimètres cubes. Ce sera donc là la quantité d'eau qu'il faudra que la conduite prenne, et porte au lieu assigné.

Après avoir fixé la profondeur au-dessous du niveau, ou doit être établie la prise d'eau, on cherchera quelle est la grandeur que doit avoir l'ouverture pour laisser passer en une minute 120000 centimètres cubes d'eau. Supposons cette ouverture placée à un mêtre de profondeur au-dessous du niveau constant : en consultant la table ci-dessus, on trouve qu'un orifice de 27 millimètres, sous une charge de 3 pieds, ou un mètre, donne en une minute 93000 centimètres cubes : c'est donc là tout ce que laisserait passer un orifice de 27 millimètres, percé à un mètre au-dessous du niveau. Mais comme il doit prendre 120000 centimètres cubes, il faut donc lui donner plus d'ouverture, et l'on trouvera l'augmentation convenable, par la proportion suivante : 93 est d 120, comme 729, carré de 27, est d 940, dont la racine carrée, qui est à-peuprès 31, exprime la grandeur qu'il faut donner à l'orifice. Cet orifice aura donc 31 millimètres, et pourra ainsi laisser passer les 120000 centimètres cubes d'eau dans une minute.

Voyons à présent quelle doit être la grandeur de la conduite, pour admettre et porter cette quantité d'eau à sa destination. D'abord, il est évident que si les tuyaux n'avaient pas plus de diamètre que l'orifice par lequel l'eau sort du réservoir, le frottement, et les divers obstacles qui ralentissent nécessairement sa vitesse, ne permettraient pas que la conduite pût fournir par minute la quantité d'eau demandée. On sait par expérience, que si la conduite avait seulement 150 mètres de longueur, et que son extrémité la plus éloignée fut de 3 mètres au-dessous de la prise d'eau, cette conduite fouruirait tout au plus la 6.º partie de l'eau qu'elle pourrait admettre à son origine. Comme la vîtesse de l'eau ne peut pas être ici augmentée, il faut, de nécessité, augmenter 'le diamètre de la conduite, pour qu'elle puisse, nonobstant la résistance du frottement, faire passer toute cette quautité d'eau. Or , les capacités des tuyaux étant comme les carrés de leurs diamètres, on dira: t est à 6, comme 940 est à 56,00, carré du diamètre demandé. Il faudra donc donner à cette conduite, au moins 75 millimètres, pour qu'elle puisse, dans les circonstances supposées, faire passer au lieu destiné les 120000 centimètres cubes d'eau, que le réservoir peut fouririr par minute. Il conviendra, pour plus de sûreté, d'augmenter un peu l'ouverture de l'orifice et le diamètre de la conduite.

Observons en finissant, que la vitesse du fluide, et par suite la dépense, sont les mémes, soit que le tuyau verse dans l'air, soit qu'il dégorge sous l'eau. Dans le premier cas, la hauteur de la charge se compte jusqu'au centre de l'orifice : dans le socond, elle se compte jusqu'au niveau du bassin qui reçoit Peau. Lorsque la charge est petite, et que le tuyau ne donnerait dans l'air de l'eau que goutte à goutte, il coule plein et dépense davantage, si son extrémité inférieure plonge dans l'eau, par la raison que l'eau du bassin s'élevant à quelque hauteur dans le tuyau, 1.º empêche que l'air ne s'oppose à l'écoulement; et 2.º facilite le mouvement de l'eau affluente, par l'espèce d'attraction qu'elle exerce sur elle.

#### CHAPITRE III.

### Des eaux qui coulent dans des canaux.

Un canal est une conduite d'eau souvent ouverte à sa partie supérieure, ou dont la voite est toujours à quelque distance de l'eau, et dans laquelle l'eau coule en vertu d'une pente ménagée dans toute la longueur du canal. L'eau ut'eatu point cir endermée de toutes parts, comme dans les tuyaux, et pouvant s'elever plus ou moins, pour obéir à la pression qu'elle éprouve, son mouvement ne doit pas rencontrer autant d'obstacles, et elle doit touver en elle-même plus de moyens pour les sumonter. Voyons donc quelle doit être la vitesse de l'eau qui se meut daus un canal.

§ 69. Si l'on suppose que le canal est appliqué contre la paroi d'un réservoir, et qu'il est situé dans un plan horizontal (fig. 128.°), l'eau, à son entrée dans ce caual, éprouvera une contraction de la première espèce; et à l'endroit de cette contraction, sa vitesse sera celle due à la hauteur du niveau au-dessus de ce point. Cette vitesse diminuera au-delà, parce que le courant preudra plus de largeur, et remplira tout le canal. La racine carrécé de hauteur due à cette vitesse du fluide, supposée uniforme, sera à la racine carrée de la hauteur due réflective, comme la section du courant, à l'endroit de la plus graude contraction, est à la section transversale du canal.

Si l'eau u'éprouvait aucune résistance de la part du fond sur lequel elle coule, sa surface supérieure serait horizoutale, comme le fond du canal, et l'effet

du fond sur lequet elle coule, sa surface supérieure serait horizontale, comme le fond du canal, et l'effet serait le méme, que si elle était renfermée dans une conduite, qui ne lui opposerait aucun obstacle : les parois du canal n'éprouveraient aucune pression, et le fond n'aurait à supporter que le poids de la colonne qui le parcourt. Mais l'eau éprouve contre le foud et les parois du canal, un frottement qui diminue sa vitesse, et qui l'oblige de s'élever. C'est la même cause qui produit une pression contre la paroi supérieure des tuyaux de conduite : mais ici l'eau, qui s'élève à peu de distance de son entrée dans le canal, retombe en partie en arrière, et coule ainsi à contresens sur une petite étendue. On peut remarquer de ces mouvemens rétrogrades ou remoux, par-tout où les eaux courantes rencontrent quelque obstacle, qui les oblige de s'élever.

Le frottement, en forçant l'eau de s'élever, produit sur le fond une augmentation de pression. Cette meme cause fait aussi naître une pression contre les parois latérales du canal : mais en diminuant la vitesse de l'eau dans le canal, le frottement ne diminue point celle qui a lieu à la sortie du réservoir, à cause de la liberté qu'a le fluide d'élever son niveau. La dépense ne se trouve donc nullement diminuée par-la; et quelle que soit la longueur du canal, il reçoit toujours, dans un temps donné, autant d'eau que le réservoir en peut fournir; et la quantité de fluide qui passe à chaque instant par une section quelconque du canal, est par-tout la même.

Lorsque le canal est incliné à l'horizon, la pesanteur produit une accélération dans le fluide : mais cette accélération ne saurait augmenter la dépense : elle ne peut que diminuer la profondeur de l'eau. Ou a trouvé par expérience , que la diminution de vîtesse produite par le frottement, était compensée par cette cause, lorsque la pente du canal était environ la ro.e

partie de sa longueur.

§ 70. On conduit souvent l'eau d'un lieu à un autre, par des canaux ou aqueducs. Il est évident que dans ce cas l'eau, après être descendue, ne peut point se relever, et qu'elle ne saurait monter plus haut que les bords du canal, où elle est renfermée. Il est donc nécessaire de lui ménager nne pente à-peu-près uniforme, depuis la source jusqu'au lieu où elle doit être reque. Ce qu'il faut de pente pour que l'eau puisse couler dans un canal, est fort peu de chose. On établit pour règle, que lorsque le fond sur lequel l'eau coule, n'est point trop inégal, il suffit de 54 millimètres de pente pour 50 mètres, on à-peu-près un millimètre pour un mètre. Il en faut un peu plus quand le fond est inégal, ou le canal tortueux,

Les Romains étaient dans l'usage de conduire, par des canaux', les eaux nécessaires aux besoins des grandes villes de leur empire. Ils faisaient pour cet objet important des dépeuses énormes, dont on a exposé les motifs dans hote 5.º Mais d'après ce qu'on vient de voir dans ce chapitre et le précédent, il est facile de conclure que le principal motif de ces grandes constructions, c'est que, Jossque l'eau doit être amenée de loin, il n'est pas possible de la conduire autrement, que par le moyen des canaux artifications.

ciels ou aqueducs.

§ 71. Lorsque l'eau coule dans un canal , la pression qui se fait sur le fond, est uniquement due à la hauteur du fluide, qui coule sur ce fond. Elle est semblable à celle que supporte un plan sur lequel un corps se meut, ou plutôt sur leanel on ferait mouvoir une suite de corps semblables, qui se succéderaient sans interruption. Quant à la pression latérale, elle vient principalement, comme on a dit, de la diminution de la vîtesse occasionnée par le frottement. En faisant douc une ouverture aux parois du canal, perpendiculairement à la direction du courant, la vîtesse de l'eau qui s'échappera par cette ouverture, fera connaître l'intensité de la pression qui s'exerce latéralement. La pression connue, on pourra calculer quelle est la grandeur qu'il faut donner à une ouverture latérale, percée bien perpendiculairement au courant, pour dériver d'un canal une quantité d'eau demandée.

#### CHAPITRE IV.

# De la vitesse des eaux courantes.

§ 72. L'EAU qui coule dans un canal artificiel reçoit sa vîtesse initiale de la pression du fluide contenu dans un réservoir. Cette vîtesse demeure la même sur toute la longueur du canal, si la pente est, comme on a dit, la 10.º partie de cette longueur. La vîtesse s'accélère, si la pente est plus considérable : elle diminue, au contraire, lorsque l'inclinaison est moindre, et sur-tout si le canal est horizontal. Mais quoique, dans ce cas, le frottement fasse, pour ainsi dire, continuellement effort pour arrêter le mouvement du fluide; cependant, comme il doit toujours passer, par chaque section du canal, la même quantité d'eau qui sort à chaque instant du réservoir, le fluide s'élèvera; et en exerçant ainsi sur lui-même une pression plus grande, il entretiendra le mouvement qui lui a été communiqué, et surmontera la résistance du frottement. Ce qui produit donc l'écoulement, c'est d'abord la pression du fluide contenu dans le réservoir, ensuite la pression de celui qui coule dans le canal, et enfin la pente du lit sur lequel il coule.

On a vu précédemment comment s'évalue la pression d'un fluide en repos : on a établi pareille-ment le principe, d'après lequel se doit apprécier la pression d'un fluide, qui se meut, et qui obétt en partie à l'action de la pesanteur. Quant à la pente du lit, elle se connaît par l'angle qu'il fait avec la ligne horizontale. On peut la reconnaître aussi par l'inclinaison de la surface du fluide, laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquelle est assez ordinaite au manuelle que fait la laquel

nairement parallèle au fond.

§ 73. Cependant la surface peut être inclinée à l'horizon , sans que le fond le soit en aucune manière. Concevons en effet un canal ab (fig. 129.e) parfaitement horizontal, plein d'eau, et fermé à ses deux bouts. Le fluide y sera par-tout de niveau, et sa surface sera horizontale, comme le fond sur lequel il repose. Mais si l'on vient à supprimer tout-à-coup la paroi be qui fermait un des bouts du canal, sur-lechamp le fluide se mettra en mouvement vers l'extrémité ouverte : sa surface s'inclinera de ce côté, parce que les molécules inférieures, chassées par une plus grande pression, s'échapperont avec plus de vitesse, et céderont ainsi aux molécules supérieures qui s'abaisseront. Le mouvement se communiquant de proche en proche, la surface sera par-tout inclinée, à-peu-près suivant la ligne de, saus que le fond ait cessé d'être parallèle à l'horizon.

Ce qui produit le mouvement du fluide dans la supposition présente, c'est uniquement la pression que le fluide exerce sur lui-même. Tant que le canal est fermé, les pressions que supportent les différentes molécules, sont en équilibre entr'elles, et le fluide est en repos. Sitôt que le canal est ouvert, la tranche verticale qui répond à l'ouverture, tombe aussitôt faute d'appui : les molécules qui sont situées sur la hauteur de cette trauche, s'échappent avec des vîtesses d'autant plus grandes, qu'elles sont plus près du fond; de facon que les molécules de la surface ne font que tomber dans le sens vertical, tandis que celles du fond sont lancées dans une direction horizontale avec toute la vîtesse due à la hauteur du fluide. Ce qui se passe dans la première tranche verticale arrive de même à la seconde tranche, et à toutes les autres. D'où il suit que la surface du fluide doit s'abaisser suivant la longueur du canal; et que la vîtesse, considérée dans les différens points de la hauteur du fluide, doit aller en augmentant, de la surface vers le fond.

§ 74. M. Dubuat établit en principe, que la vitesse d'une eau courante doit être naturellement la même sur tous les points de sa hauteur. Ce qui produit le mouvement, c'est l'inégalité des deux pressions opposées, qui se font dans le sens de la longueur du canal. Il est évident que si ces deux pressions étaient égales, tout serait en équilibre, et le fluide demeurerait en repos. Or, dit cet auteur, cette inégalité de pression, qui se mesure pur la différence de nivean, y act évidenument la même à toutes les profondeurs : il y a sur tous les points de la hauteur du fluide, la même différence entre la colonue qui pousse, et la colonue qui soutent. Donc la vitesse doit être naturellement la même au toute cette hauteur.

Le raisonnement de M. Dubuat serait concluant, si toutes les molécules composant les deux colonnes qu'il considère, étaient elles-mêmes animées de vitesses égales. Mais si, comme on vient de le faire voir, les molécules inférieures sont chassées avec une vitesse plus grande; il s'ensuit qu'une molécule sera d'autant plus poussée et d'autant moins soutenue, qu'elle sera placée à une plus grande profoudeur; et par conséquent, la vitesse des différens filets faildes doit, au contraire, aller en angmentant , de la surface au fond, proportionnellement à l'augmentation de la pression, ainsi que le pensent M. Bossut, et plusieurs autres auteurs.

Cependant c'est rarement au fond qu'est la plus grande vitesse d'un courant. L'adhérence de l'eau contre ce fond, ses inégalités, les caillous, le gravier dont il est couvert, les herbes qui veroissent, tous ces obstacles produisent dans l'eau uiférieure une diminution de vitese, qui se fait sentir sur toute la hauteur du fluide, et qui fait varier le lieu de la plus grande vitesse. Dans un tuyau, le filet central est nécessairement celui qui jouit du maximum de vitesee, parce que c'est celui qui est moins affecté par la résistance du frottement. Dans un canal naturel ou atti-

# 334 HYDRODYNAMIQUE.

ficiel, le lieu du maximum est plus près ou plus lois de la surface, suivant la profondeur de l'eau et la grandeur des obstacles, que le fond du caual oppose au mouvement du fluide.

La surface du fluide éprouve amssi quelque résistance de la part de l'air, sur-tont lorsque le vent souffle dans un sens opposé au courant. Mais dans les temps les plus calmes, ou méme lorsque l'air se meut dans le même sens que l'eau, çe n'est pas à la surface qu'est la plus grande vitesse, mais bien à une profondeur plus ou moins grande au-dessous de cette surface. Ou sait qu'un bateau qui descend une rivère au gré du courant, marche d'autant plus vite, qu'il est plus chargé, et qu'il tire, comme on dit, plus d'eau. Cependant lorsque la rivière a pen de profondeur, et que le fond en est très-inégal, il peut se faire que le lieu de la plus grande vitesse soit très près de la surface de

§ 75. La vitesse d'une eau courante augmente, à mesure que la quantité des eaux devient plus considérable. Une rivière qui est enifée par les pluies ou la fonte que lorsqu'elle est dans son état ordinaire. Cette augmentation de vitesse vient de pluséurs causes: 1.º la hauteur du fluide étant plus grande, la pression augmente sur l'eau inférieure. 2.º La résistance du frottement demeurant la même, cette résistance se fait moins sentir aux filets supérieurs. 3.º Enfin, la masse des eaux étant beaucoup plus considérable, elles ont plus de facilité pour surmonter les obstacles, qui s'opposent à leur mouvement.

A l'approche d'une crue extraordinaire, les eaux d'une rivière paraissent preudre plus de vitesse vers le fond, avant qu'on apperçoive aucun mouvement nouveau à la surface. Les gens de rivière disent alors, que la rivière mouve de fond. Le mouvement extraordinaire qui annonce l'arrivée prochaine d'une grande quantité d'eau, est du évidemment à la pression des

blement due à un accroissement de pression.

§ 76. Un corps qui flotte à la surface de l'eau, et qui est mu au gré du courant, prend une vîtesse ples on moins grande, suivant la vîtesse du courant, et selon qu'il enfonce plus ou moins. S'il est entièrement à la surface, sa vîtesse sera tout au plus celle de l'eau à cette surface : elle sera même un peu moindre, parce qu'il éprouvera toujours quelque résistauce de la part de l'air. S'il enfonce dans le fluide, il prendra à-peu-près la vîtesse moyenne des filets qui le soutiennent; et comme on a dit, si la rivière a quelque profondeur, sa vîtesse sera plus grande que celle qui a lieu à la surface. Mais jamais la vîtesse du . corps flottant ne pourra être plus grande, que celle du fluide dans lequel il est plongé. Un corps qui flotte représente un volume de fluide, dont le poids est égal au poids du corps ; il ne saurait donc prendre plus de vitesse, que le fluide dout il tient la place.

§ 77. Si la vitesse d'une eau courante n'est pas la même sur tous les points de sa hauteur, elle n'est pas non plus la même sur toute la largeur du courant. Le frottement contre les bords, ou contre les parois, ralentit l'eau latérale; et dans un lit régulier, c'est au milieu de la largeur que doit être la plus grande vitesse. Le fluide aussi s'élève davantage dans cet endroit, sans doute parce que la pression verticale étant moindre, à raison d'une plus grande vitesse, il faut que les colonnes fluides du milieu regaguent, par leur élévation, ce qu'elles perdent de pression par l'excès de leur vitesse. Lorspu'un courant à beaucoup de largeur, cette élévation est très sensible. et la section transversale d'une rivière un peu large forme une courbe, dont le point le plus élevé est à Pendroit de la plus grande vitesse.

### CHAPITRE V.

Divers moyens de mesurer la vîtesse d'une eau courante.

§ 78. On a imaginé divers moyens de mesurer la vitesse d'une eau courante. 1.º On abaudonne au courant des corps légers, dont la pesanteur syéctifique est telle néanmoins, que ces corps soient presqu'entièrement plongés dans l'eau. On mesure l'espace que ces corps parcourent dans un temps donné, et l'on a aiusi la

vitesse du courant près de sa surface.

2.º Si Von prend, à l'exemple de M. Mariotte, deux boules de cire, unies l'une à l'autre au moyen d'un fil plus ou moins long, et dont l'une des deux soit chargée intérieurement de quelque poids suffisant pour la faire plonger entièrement, et teair le fit tendu; on pourra juger de la vitesse du fluide, à la profondeur où cette boule est plongée, et de celle qui a lieu à la surface. C'est un moyen facile de comparer les vitesses, qui répondent aux différens points de la hauteur du fluide.

3.º Un petit moulinet de bois, ou de métal, bien léger, et bien mobile sur son axe, fait connaître, étant

Ctant

étant exposé au choc de l'eau, la vitesse du courant par le nombre et la graudeur des révolutions qu'il fait dans un temps doude. Mais ce moyen, comme on voit, ne pent donner la vitesse de l'eau qu'à la sur-

face, ou à une très-petite profondeur.

4.º Un corps plus pesant que l'eau, suspendu à Pextrémité d'un fil, s'écarte de la verticale lorsqu'il plonge dans une eau couraute. En déterminant, par le moyen d'un quart de cercle, l'angle que fait le fil avec la verticale, et connaissant d'ailleurs le poids et le volume du corps plongé, l'on pourra en coulure la vitesse du courant à toutes les profondeurs, où l'on

fera descendre ce corps.

5.º M. Pitot se servait, pour mesurer la vitesse de l'eau, d'un tube de verre (fig. 130.º) ouvert à ses deux bouts, coudé à angle droit, et fixé solidement à une tringle de bois d'une longueur suffisante, et qui portait une division en pouces et en lignes. Il fichait la tringle contre le fond de l'eau, dans une situation bien verticale; et tournant l'ouverture du tube contre le courant, il jugeait de sa vitesse par la quantité dont l'eau s'élevait dans la plus longue branche au-dessus du niveau. En effet, si l'eau eût été stagnaute, elle se serait tenue dans le tube. exactement au niveau de l'eau environnante. La quantité b c dont elle s'élève de plus, est donc due uniquement à la vîtesse du courant : ce surplus est tenu en équilibre par l'impulsion du fluide en mouvement. Il peut donc servir à faire counaître la vîtesse de ce fluide. L'eau qui répond à l'ouverture inférieure du tube, est poussée par le poids de la colonne qui est au-dessus du niveau : cette eau, si elle était libre, prendrait une vitesse due à la hauteur de cette colonne bc. Mais puisqu'elle est reteuue, et ne peut obéir à cette pression, il suit qu'elle est poussée en sens contraire par une force égale. Donc la vîtesse du courant est aussi celle qui est due à une hauteur, égale à la hauteur du fluide au-dessus du niveau.

1

### 538 HYDRODYNAMIQUE.

M. Pitot joignait à son tube recourbé un tuyan droit, et qui était plongé verticalement dans l'eau. à côté de l'autre, et à la même profondeur. Il prenait la différence des niveaux dans les deux tubes, pour la hauteur due à la vîtesse du courant. Mais il avait ainsi une hauteur double de la vraie hauteur, et il trouvait une vîtesse plus grande que la vîtesse réelle. En voici la raison. Dans un tuyau droit, plongé verticalement dans un courant, l'eau se tient au-dessous du niveau de l'eau environnante, parce que la pression diminue lorsqu'il y a de la vîtesse. Dans le cas du repos, la pression se mesure d'après la bauteur du fluide : mais lorsqu'il y a du mouvement, il faut diminuer cette hauteur de toute celle due à la vîtesse du fluide. Ainsi l'eau, dans le tuyau droit, doit se tenir au-dessons du niveau, d'une quantité égale à la hauteur due à la vîtesse du courant. Donc la différence entre les niveaux des deux tubes est double de la hauteur, qui donne la véritable vîtesse du fluide.

La même chose s'observe avec le seul tube recourbé, selon la manière dont on le place dans le courant. Si le tuyau présente directement son ouverture inférieure au cours du fluide, on voit l'eau s'élever au-dessus du niveau, dans la branche verticale, à une hauteur plus ou moins grande, suivant la vîtesse du courant. Si le tube, au lieu d'être opposé directement à l'eau, est tourné en sens contraire, alors, loin que le fluide monte au-dessus du niveau, il se tient au-dessous, et d'autant plus, que la vitesse du courant est plus considérable. Mais ce qu'il y a de plus remarquable ici , c'est que cet abaissement est plus grand lorsque la branche horizontale du tube est placée perpendiculairement au fil de l'eau. Dans ce cas, le fluide se tient au-dessous du niveau, d'une quantité égale à la hauteur due à la vitesse du courant. Ceci prouve que l'eau, qui s'est brisée à la rencontre du tube, s'échappe latéralement

avec toute sa vitesse, et ne fait que glisser contre l'ouverture du tube, aans exercer coûtre elle aucune pression. A mesure que le tube tourine du côté d'aud, l'eau remonte un peu dans la branche verticale, parce que le fluide postérieur fuit avec moins de vitesse: mais elle ne saurait revenir au niveau du fluide environnant, tant que le tube est tourné de ce côté. C'est lorsqu'on le tourne du côté d'amont, et qu'il fait un certain angle avec la direction du conrant, que l'eau-intérieure se tient au niveau de celle qui l'environne. La grand-ur de cet angle paraît dépendre de la vitesse du fluide.

## CHAPITRE .VI.

### Des rivières.

\$ 79. L ES rivières prennent leur source dans les montagnes. C'est là que la nature a placé les inépuisables réservoirs des eaux, qu'elle destinait à arroser la surface de la terre. Quelques physiciens avaient pensé que les eaux intérieures du globe étaient continuellement vaporisées par une chaleur centrale; que ces vapeurs s'élevant sans cesse au travers des terres, et parvenant dans le sein des montagnes, y étaient condensées par le froid ; qu'elles s'amassaient là dans de grandes cavités, d'où elles s'échappaient au dehors par les issues qu'elles pouvaient rencontrer. Mais cette chaleur centrale, capable de convertir l'eau en vapeur, est une supposition purement gratuite; et cette grande distillation souterraine, semblable à celle de nos laboratoires, n'est qu'un roman ingénieux, qui ne peut teuir lieu de la réalité.

D'autres ont prétendu que les eaux de la mer se filtraut au travers des terres, pouvaient parvenir ainsi jusqu'à uue assez graude distance dans l'intérieur des continens ; qu'elles se dépouillaient, chemin faisant, du sel dont elles sont naturellement chargées; qu'elles s'élevaient ensuite comme par des tuyaux capillaires, jusque dans des réservoirs, d'où elles se répandaient sur la terre, douces comme mous les voyons, et retournaient enfin à la mer. Ce système, comme il est facile de voir, est encore moins recevable que le précédent.

Mais d'où vient donc cette quantité immense d'eau que les rivières charrient sans cesse à la mer? Par quels moyens la nature fournit-elle à cette dépense prodigieuse et continuelle ? Par la pluie et les eaux de l'atmosphère, qui se déposent sur les montagnes, sous la forme de neige ou de glace. M. de Lahire a fait voir que si l'on estime à 540 millimètres (20 pouces) la quantité moyenne de pluie qui tombe en un an sur tout le pays arrosé par la Seine, et par les rivières qu'elle recoit depuis sa source jusqu'à Paris, cette quantité d'eau était trois ou quatre fois plus grande que celle que la Seine amène en cette ville dans cet espace de temps. Les eaux du ciel sont donc plus que suffisantes pour entretenir cette rivière : et ce qui ne va point à la mer, ou est employé à la végétation, ou remonte dans l'atmosphère sous la forme de vapeur.

Les recherches faites pour la Seine ont été faites pareillement pour d'autres rivieres, « I en est toujours résulté que les eaux, précipitées de l'atmosphère sous différentes formes, sout bien suffisantes pour l'entretine de toutes les sources, qui couleut à la surface de la terre. C'est donc de l'Océan aérien qui enveloppe le globe, que nous viennent les ruisseaux et les fleuves. Les eaux qui sont à la surface de la terre, s'élèvent continuellement en vapeurs : celles de la mer, en prenant cette forme, aban-

341

donnet le sel qu'elles tiennent en dissolution. Les vapeurs d'abord invisibles, se rassemblent en unages à quelque tauteur, et sont entraînées de tous côtés par les vents. Ces unages arrêtés, ou attirés par les montagnes, y versent les caux dont ils sont chargés; ou y depocent des ainas de neige. Ces neiges, durcies et entassées, forment des coucles étormes, des mers de glace, qui fondent leatement et en tout temps par leur surface inférieure. Les eaux, qui sont le produit de cette fonte continuelle, sont la première source et l'aliment intairsable des grands fleuves, qui, comme on voit, n'ont tien à craindre des longues sécheresses.

§ 80. Les eaux des rivières, en s'échappant du sein des montagues, se précipitent au travers des rochers leur vitesse est alors le produit de la pression du fluide supérieur contenu dans la cavité qui sert de réservoir, et de la pente du sol sur lequel elles coulent. Ce sol inégal, et interrompu par une multitude d'obstacles, brise le cours de l'eur de mille manières, et l'onde mugissante s'échappe par tous les endroits, où elle peut trouver une issue. Arrivée sur un terrain moins inégal et moins résistant, l'eau, mue par la vitesse acquiser èt par la pente du sol, se creuse un lit, où elle coule plus uniformément, et avec moins de fraças.

L'action de l'eau sur le fond et les bords de son lit, dépend de la nature du terrain. Lorsque le terrain oppose peu de résistance, l'eau le creuse de plus en plus, et travaille continuellement à en diminuer la pente naturelle : car la pente du lit augmentant la vitesse de l'eau, et par suite son action érosire, il est visible que cette action doit tendre à diminuer la pente, en augmentant la profondeur. La pente du lit diminuant, la vitesse de l'eau diminiera aussi, et sa hauteur augmentera, ou le lit s'élagira : car il faut qu'il passe toujours la même-quautité d'eau par toute section transveragle de la

# 542 HYDRODYNAMIQUE

rivière. Tant que l'équilibre n'est pas rétabli entre la hauteur de l'eau, sa vitesse et la résistance du sol, la rivière travaille et creuse son lit. Le lit ne prend de la stabilité, que lorsque ces différentes forces se contre-balancent mutuellement.

Si le sol est très - résistant, comme serait un lit de roches, alors la rivière conserve toute la vîtesse qu'elle a reçue de la pente et de la pression supérieure; et sa force augmente ou diminue, seulement suivant le plus ou le moins de profondeur de ses eaux. Toute son action sur le lit qui la contient, se borne à en user lentement les angles, et les inégalités les plus saillantes : mais elle ne peut ni l'élargir, ni en diminuer la pente. C'est au milieu des rochers et des montagnes, que les eaux des grandes rivières, entrainées par une pente rapide, et resserrées dans un espace fort étroit, preunent une vîtesse effrayante. C'est là qu'on voit ces cascades magnifiques, ces cataractes imposantes, qui répandent au loin un bruit assourdissant, et qui font l'étonnement et l'admiration des voyageurs.

§ 81. A mesure que les rivières s'éloignent de leur origine, le sol sur lequel elles coulent, s'abaisse de plus en plus, sa pente diminute, et il finit enfin par devenir horizontal, vers leur embouchure dans la mer. Les eaux continuent de couler sur ce fond. en vertu de la vitesse acquise, et à raison de leur hauteur : mais leur vîtesse est considérablement moindre, et elles se divisent ordinairement en plusieurs bras, qui se rendent à la mer par des canaux différens. Lorsque la mer où la rivière va se rendre, est sujette au flux et reflux, le niveau de la rivière vers son embouchure, et jusqu'à une certaine distance. est sujet à des changemens alternatifs. Dans le temps du flux, les eaux de la mer en s'élevant, s'opposent au courant, et en diminuent la vîtesse : le niveau de la rivière s'élève aussi, afin que les eaux regagnent par la hauteur, ce qu'elles perdent par cet obstacle,

On voit dans cette circonstance, les eaux de la mer remonter le long des bords contre le cours de la rivière, et quelquefois jusqu'à une distance de 20 ou 30 lieues; tandis que les eaux du fleuve continuent de s'écouler vers la mer par le milieu de leur lit, où la hauteur et la vitesse sont plus grandes.

Lorsqu'un fleuve rencontre en son chemin, un terrain élevé et résistant, ou il se détourue en entier, et fait un coude, cherchant une pente, et un sol plus facile à céder; ou il se divise en deux branches, qui tournent autour de l'obstacle, et vont se réunir au-delà. Quelques auteurs ont dit, que l'eau est repoussée par le bord, contre le quel elle vient heurter, et qu'elle se réfléchit à la manière des corps solides, et se jette sur le bord opposé, fuisant ainsi plusieurs bricoles de suite, avant de couler en ligne droite, et parallèlement aux bords qui la contiennent. Cette idée manque de justesse. L'eau est incapable de se réfléchir, puisqu'elle est dépourvue d'élasticité. Si quelquefois elle se jette d'un bord sur l'autre, ce sont toujours quelques circoustances locales, qui produisent ces reflexions apparentes. Lorsqu'un courant reucontre un obstacle, il le suit ordinairement dans toute sa longueur; et souvent au lieu de se résléchir du côté opposé, on le voit tourner l'extrémité de l'obstacle, et poursuivre son cours le long du même bord. En général l'eau ne peut changer de direction, qu'en suivant une ligne courbe, dont la convexité est tournée du côté de l'obstacle.

Lorsque l'eau se divise en deux bras autour d'une ile, il arrive souvent qu'elle n'a, ni le même niveau, ni la même vitesse dans l'un et l'aurre bras. Cela dépend évidemment de la pente, et de la profondeur de l'eau dans chaque bras, et de la longueur du circuit.

§ 82. Les rivières qui charrient du sable et du gravier, celles qui dans leurs crues entraînent du limon et des terres, sont sujettes à former des atterrissemens

### 44 HYDRODYNAMIQUE.

dans divers endroits de leur cours. C'est sur-tout dans les lieux, où la vitesse des eaux est diminuée. que les sables et les graviers se déposent. Tant que les eaux sont entraînces par un mouvement rapide. ces matières étrangères sout tenues en suspension, quoique plus pesantes. Mais dans les endroits où le lit venaut naturellement à s'élargir, la vitesse se ralentit, dans ceux où l'eau aprés avoir frappé un obstacle, laisse par derrière un espace, où le mouvement est peu sensible, dans tous ces endroits les sables se précipitent, et s'amoncellent, de manière à former des espèces d'lles, ou bancs, qui sont à découvert dans les basses eaux, et que la rivière recouvre dans les temps des crues. Ces atterrissemens s'élèvent, et s'étendent de plus en plus avec le temps, et les dépôts successifs que les eaux y laissent eu se retirant, et souvent les végétaux qui y croissent spontanément, donnent à ce sol factice une stabilité, que rien ensuite ne peut aufantir. C'est ainsi que se forment un graud nombre d'iles dans les rivières.

Lorsqu'un atterrissement se forme, et qu'il n'a point encore acquis cet état de fixité, on peut souvent le détruire, en s'opposant aux causes qui l'ont produit. Puisque c'est la diminution de la vitesse, qui en est la première cause, il faut faire en sorte que la vîtesse se maintienne, ou qu'elle augmeute même dans cet endroit, soit en resserrant le lit de la rivière, soit en changeant plus haut la direction du courant. Ce changement peut se faire quelquefois par des moyens, bien simples, comme en plantant dans le lit de la rivière, et à partir de l'un de ses bords, une suite de piquets, qui brisent le cours de l'eau, et chaugent la direction de son mouvement. Un bout de digue, qu'on appelle un épi, prolongé dans l'eau dans une direction convenable, peut suffire aussi pour produire le même effet. Mais il faut observer, que l'atterrissement détruit dans un endroit, se formera nécessairement plus bas; et il faut avoir soin d'en

TROISIÈME SECTION. 345 déterminer la position, dans le lieu où il doit être

le moins nnisible.

A l'embouchure d'une rivière dans la mer, la vitesse des eaux est tellement diminuée par la position horizontale du lit, et par la hauteur des eaux de la mer, qu'il se forme dans ces endroits, des atterrissemens considérables, qui prolongent les continens jusque dans le lit de la mer, comme on le voit à l'embouchure du Rhône, et sur-tout à celle du Nil. Lorsque la rivière se rend dans l'Océan, l'atterrissement formé à l'embouchure, et dans le lit même de la rivière, prend le nom de barre. Cette barre est un grand obstacle pour l'entrée des navires, vu qu'il ne reste pas toujours au-dessus de la barre, assez d'eau pour leur passage. La barre est d'ailleurs sujette à changer de position, par l'action du flux et du reflux, qui la déplacent et la portent plus ou moins avant dans la mer.

a di

# HYDRODYNAMIQUE.

# QUATRIÈME SECTION.

### DU CHOC ET DE LA RÉSISTANCE DES FLUIDES.

L'HOMBE n'est fort que parce qu'il a su plier à ses usages les forces de la nature : il les dirige, il les gouverne, il les oppose adroitement les unes aux autres, et parvient ainsi à dompter celles même qui lui sont le plus contraires. Toute la puissance de la nature : à mesure qu'il en connaît mieux les lois , as force augmente, son empire s'étend, ses moyens se multiplient. Mais pour parrenir à cette connaissance, que de travaux il doit lui en coûter! que d'observations, que de conjectures, que d'erreurs même, avant d'arriver à la découverte de quelque vérité!

L'eau courante est en même temps un des plus grands obstacles, que l'homme ait à vaincre, et un des plus ntiles agens, qu'il puisse employer pour arriver à ses fins. Il est donc très-important pour lui, de connaître la manière d'agir de ce fluide, lorsqu'il est en inouvement; et c'est sur quoi nous n'avous encore, par malheur, que des connaissances incomplètes. Les plus beaux génies ont essayé de soumettre à des lois la marche libre et indépendante de l'eau. Ils ont cherché à calculer la force impulsive qu'elle reçoit de la pente où elle coule, et de la pression qui la pousse, et leurs calculs savans se sont toujours trouvés plus ou moins éloignés de la vérité. L'expérience même n'a pas donné des résultats uniformes, soit à cause des difficultés dont elle est accompagnée, soit à cause des difficultes dont elle est accompagnée, soit à cause des difficultes dont elle est accompagnée, soit à cause des difficultes dont elle est accompagnée, soit à cause des difficultes dont elle est accompagnée, soit à caison de quelques circonstances, qui ont échappé à l'attention des observateurs. Néanmoins, nous allons exposer ici ce qu'il y a de plus certain, et de mieux connu sur cette matière, laissant au temps le soin d'éclaircir, et de rectitier ce que certaines parties présentent encore d'obscur, ou d'inexact.

### CHAPITRE PREMIER.

Théorie du choc direct des fluides.

§83. ○ N est dans l'usage de considérer les fluides, comme un assemblage de molécules extrémement peitres, indépendantes les unes des autres, et faisant chacune leur impression à part, ou opposant séparément la même résistance. Cette idée soufire quelque difficulté. Les molécules des fluides ont toutes entre elles une certaine adhérence: elles agissent les unes sur les autres, et ne sauraient être isolées, et absolument indépendantes, comme ou le suppose. Mais cette manière d'envisager les fluides rend la théorie plus simple, et plus facile à concevoir : et si elle s'éloigne en quelque chose de la réalité, l'expérience pourra servir à la réformet.

# 348 HYDRODYNAMIQUE.

On suppose encore que l'effet est absolument le même, soit que le fluide en repos soit frappé par le corps en mouvement, soit que le fluide en mouvement vieune choquer le corps en repos. La chose paraît évidente au premier coup d'edil. Cependant l'expérience a fait apercevoir quelque différence daus ces deux cas : on en fera connaître plus bas les résultas. Ces deux suppositions admises, passons à l'exposition de la théorie, en cousidérant d'abord le fluide comme étant en repos.

§ 8;. Soit un plan MN (fig. 151.\*) plongéentièrement dans un fluide indéfini et en repos, et concevons que ce plan soit mu dans le sens a b, perpendiculairement à sa surface. Le plan, pour avancer, est obligé de pousser, et d'écater à chaque instant les molécules fluides, qui sont devant lui. Si l'on conçoit que les différentes rangées de ces molécules obsissent instantanément à l'impulsion qu'elles reçoivent, et s'échapeut latéralement pour l'aire place à celles qui sont dérrière elles, le plan en mouvement éprouvera à chaque instant une résistance, que l'on pourra apprécier de la manière suivant

1.º Cette résistance sera proportionnelle d Pétendue du plan : car le nombre des molécules frappées en même temps, est évidemment d'autant plus grand, que la surface du plan a plus de grandeur; et par conséquent la quantité de mouvement communiqué augmentant avec la surface, la perte du corps en mouvement, ou la résistance qu'il épronte, suivra la même proportion. Une surface double épron-

vera donc une resistance double.

2.º La résistance sera proportionnelle à la densité du fluide. Plus le fluide aura de deusité, plus il y aura de molécules dans un espace donné, et plus le corps aura d'effort à faire, pour avaucer d'une même quantité.

3.º Enfin, la résistance augmentera encore avec la vitesse du mobile. En effet, le plan étant mu avec une plus grande vitesse, il fera plus de chemin dans un temps donné, et rencontrera un plus grand uombre de molécules fluides, qui lui déroberont ainsi une plus grande partie de son mouvement. De plus, chacune des molécules frappées recerva une plus grande vitesse: d'où il suit que si la vitesse du plan devient, par exemple, double, le nombre des molécules choquées dans un même temps sera double aussi; et la vitesse qui leur est communiquée étant aussi double, la quantité de mouvement perdue par le mobile se trouvera quadruple. La résistance du fluide augmente donc comme le carré de la vitesse.

On dit donc en général, que la résistance directe des milieux, ou des fluides dans lesquels se fait un mouvement, est en raison, 1.º de la densité du milieu; 2.º de la surface antérieure du mobile; 3.º du carté

de sa vîtesse.

§ 85. Puisque l'effet est supposé le même, soit que le corps se meuve dans un fluide en repos, soit que le fluide en mouvement vienne cho quer le corps en repos, on pourra donc établir aussi, que l'impulsion directe d'un fluide est proportionnelle, 1.º à la densité du fluide ; 2.º à la surface choquée; 3.º au carré de la vitesse.

Au moyen de ces principes, îl est visible que si Pon connațt, dans un cas, l'effort direct d'un fluide, mu avec une vitesse donnée, contre une surface pareillement donnée, on trouvera aisément l'impulsion dont ce fluide est capable, contre toute autre surface, et avec toute autre vitesse. On pourra même en conclure la valeur du choc direct pour tout autre fluide, qui aurait une densité différente. Une seule expérience bien faite suffrait donc pour tous les cas semblables. Cependant avant d'avoir recours à l'expérience, voyons ce que la théorie nous apprend encore à cet égard.

§ 86. Puisqu'à chaque iustant la surface antérieure du corps éprouve le choc d'une quantité de molécules du fluide, égale à cette surface, multipliée par la densité du fluide; ce produit pourra donc représenter la masse choquante; et comme cette masse agit s'ar le corps par le carré de sa vîtesse, la quantité de mouvement que le choc du fluide tend à faire passer à chaque instant dans ce corps, sera donc égale à la surface choquée, multipliée par la densité du fluide, et par le carré de sa vitesse. Mais si dans cette expression, à la place de la vîtesse, on met la hauteur d'où un corps pesant devrait tomber pour ac uérir cette vîtesse; on trouve que l'impulsion que recoit perpendiculairement une surface connue, de la part d'un fluide dont la densité est pareillement donnée, est égale au poids d'un prisme de ce fluide qui aurait pour base la surface donnée, et pour hauteur le double de la hauteur, d'où un corps pesant devrait tomber pour acquérir la vitesse actuelle du fluide (v').

Par exemple, la surface choquée étant d'un mètre carré, et la vitesse du fluide étunt supposée de trois mètres par seconde, l'effort de l'eau contre cette surface sera exprimé par le poids d'un prisma d'eau, qui aurait un mêtre carré de base, et environ 46 centimètres de hauteur; ce qui fait 460 kilogrammes. L'effort de l'air, dans as pesanteur moyenne, ne serait contre la même surface, que d'un demi-kilogramme environ, si l'on n'avait égard qu'à sa densité: mais cet effort doit être augmenté, à cause de la réaction

résultante de l'élasticité.

§ 87. Si le corps exposé au choc du fluide, avait déjà lui-même un mouvement propre, la valeur de

<sup>(\*)</sup> Soit a la surface frappée, « la densité du fluide, » sa vitese; la valeur absolue du choc direct est da ». A la place de »³, meitant : a valeur a ph, on aura le choc égal a a hp da ş ce qui exprime évidemment le poids d'un prisme du lluide, ayant a pour base, et ah pour hauteur.

# QUATRIÈME SECTION. 35

l'impulsion changerait nécessairement. En effet, saupposons d'abord, que le mouvement du corps et celui du fluide, se font dans le même sens, et que la vitesse du premier soit plus petite que celle du second; alors il est évident, que le corps fuyant devant le fluide, ne peut plus en recevoir qu'un choc moindre que celui qu'il aurait requ, s'il était en repos. Dans ce cas, l'impulsion, au lieu de se mesurer par le carré de la vitesse du fluide, ne doit plus être mesurée que par le carré de l'excès de cette vitesse, sur celle du corps choqué. Si c'était au contraire le mobile, qui allat plus vite que le fluide, ce serait alors celui-ci qui serait frappé avec une vitesse, égale seulement à la différence des deux vitesses. Il est évident qu'il n'y aurait point de choc, si les deux vitesses étaient égales.

Lorsque le fluide et le mobile se meuvent en sens contraire, alors la force du choc dépend de la somme des deux vitesses; et l'effet est le même, que si le corps étant en repoi, il était frappé par le fluide avec une vitesses égale à cette somme. Dans le cas où les deux vitesses seraient égales et contraires, le corps demeurerait en équilibre, et sans mouvement, et le fluide épuiserait contre lui toute sa force impulsive. Ce qu'il faut donc employer de force, pour tenir ainsi un corps immobile au milieu d'un courant, est la mesure exacte de l'impulsion du courant contre ce corps.

Enfin on peut supposer que le fluide et le mobile se neuvent dans des directions différentes. Alors if faut décomposer le mouvement du fluide eu deux, l'un égal et parallèle au mouvement du corps, et qui par conséquent n'aura sur lui aucune prise, et l'autre qui frapera le mobile sous un angle quelconque, et qui sera le seul par lequel el fluide agira sur le corps. Ce cas rentre dans la considération du choc oblique, dont il ra être question dans le chapitre suivant.

### CHAPITRE IL

Du choc oblique.

§ 88. Sort un plan ab (fig. 132.\*), exposé d'abord au choc direct d'un fluide, qui se meut dans le sens XY. Concevons qu'on a fait tourner le plan sur le point b, et qu'on lui a donné la position bb. Il est évident que dans ce cas, il recevra de la part du fluide une moindre impulsion, et qu'il faudra, pour le soutenir dans cette situation, employer une moindre force. En effet le nombre des filets fluides qui viennent choquer le plan, est ici diminué dans le rapport de ab à bc. En second lieu, le choc se faisant dans une direction oblique, les molécules ne frappent le plan, qu'avec leur vitesse relative, et non pas avec toute la vitesse dont elles sont animées; en sorte que si dg représente leur vitesse absolue, ou l'espace qu'elles parcourent en une seconde de temps, de exprimera leur vitesse relative, ou celle par laquelle elles frappent l'obstacle. Or , dg est à de dans le même rapport que bb' on ab est à bc. Donc l'effort perpendiculaire qui se fait contre le plan ab situé obliquement au courant, est à celui que le plan supportait dans sa première position, comme be multiplié par be, est à ab multiplié par ab.

Dans le triangle rectangle  $bb^{\prime}c$ , on donne souvent au côté  $bb^{\prime}$  le moin de rayon, et alors bc est appéle le sinus de l'angle  $b^{\prime}$ , et bc en est le cosinus. Or, cet angle mesare l'obliquité du plan relativement  $\bar{g}_{0}$  course, ou l'obliquité d'incidence des filets fluides, qui rencontrent le plan. On dit donc que le choc d'un fluide contre un plan situé obliquement, est au choc contre le même plan directement opposé au courant, comme le carré du sinus de l'angle d'incideuce est au carré du rayon. Observons que ce choc est toujours évalué ainsi perpendiculairement à la surface, contre laquelle il se fait, c'est-à-dire ici dans le sens de,

Si l'on veut maintenant savoir, ce qui résulterait de ce choc, dans le sens du courant, ou quel est l'effort que fait le fluide, pour entraîner le plan dans le sens de son mouvement propre : en représentant par de la valeur absolue du choc du fluide, on décomposera cette force de en deux forces, l'une dk perpendiculaire à la direction du courant, et l'autre ke qui sera parallèle à cette direction. C'est en vertu de cette dernière force seulement, que le fluide fait effort pour entraîner avec lui l'obstacle bb's Or, ke est encore à de, comme bc est à ab. Donc enfin l'impulsion que reçoit dans le sens du courant, un plan situé obliquement, est à celle qu'il recevrait, s'il était posé perpendiculairement, comme le cube du sinus de l'angle d'incidence, est au cube du rayon. Si l'on compare le même choc sur le plan bb', à celui qui se fait sur la base bc, on trouvera qu'ils sont l'un à l'autre, comme le carré du sinus d'obliquité est au carré du rayon.

Quant à la force dk perpendiculaire à la direction du courant, elle tend à pouser le plan latéralement, et elle produira son effet, si elle n'est combattue par une force égale et opposée. C'est au moyen de cette dernière force, qu'un bac (fig. 135.\*) retenu par une corde, qui pent glisser le long d'un càble, tendu d'un bord à l'autre d'un fleuve rapide, traverse le-fleuve par la seule impulsion du courant, lorsqu'on a soin de maintenir le bateau dans une position oblique à la direction de ce courant. C'est par la même raison que le cerf-volant des enfans (fig. 134.\*) s'élève dans les airs, en recevant obliquement l'impulsion du vent.

§ 89. Conceyons maintenant un plan bc (fig. 135.°). couvert d'une proue angulaire bac, dont les côtés ab. ac sont égaux. Supposons-le en mouvement dans un fluide, dans le sens da : on demande quelle est la résistance qu'il éprouve dans le sens de son mouvement. D'après ce qu'on vient de voir, la résistance qui se fait contre ab est à celle qui se ferait contre bd, comme le carré de bd est au carré de ab. De même celle qu'éprouve le côté ac est à celle qu'éprouverait dc, comme le carré de dc est au carré de ac. Or, comme ces lignes sont égales deux à deux, il suit que la somme des résistances, qui se font contre les deux surfaces ab et ac, est à la résistance que supporterait la base entière bc, comme le carré de la demi-base bd est au carré d'un des côtés ab ou ac. Si donc bd était la moitié de ab, ce qui arrive lorsque l'angle bac est de 60 degrés, ou que le triangle abc est équilatéral, l'impulsion sur la proue angulaire dans le sens du courant, ne serait que le quart de celle, que recevrait la base bc.

Les deux faces ab et ac, outre l'impulsion qu'elles recoivent dans le sens du courant, éprouvent encore un effort latéral, dans un seus perpendiculaire à ad : mais ces deux efforts étant égaux, et directement opposés l'un à l'autre, se détruisent mutuellement, au moins tant que le triangle abc a assez de solidité. Sans cette condition, le triangle serait écrasé, et les deux faces ab et ac seraient poussées l'une contre l'autre. Mais le triangle ne peut être mu ni à droite, ni à gauche, en vertu de cette action latérale.

Ce qu'on vient de dire, nous fait sentir tout l'avantage qu'il y a, de couvrir les piles d'un pont par des avant-becs ou éperons angulaires, qui divisent le fluide, et affaiblissent le choc, d'autant plus qu'ils sont plus aigus. On donne aussi la même forme auguleuse à tous les corps, qu'on veut faire mouvoir dans

QUATRIÈME SECTION. 355 un fluide, afin de diminuer la résistance, qu'ils

doivent y rencontrer.

Les surfaces courbes peuvent être considérées comme l'assemblage d'une infinité de petits plans ; inclinés les uns aux autres. Ces sortes de surfaces reçoivent donc le choc du fluide sous différens degrés d'obliquité; et le résultat commun de cette multitude de chocs différens, considérés dans un sens déterminé, ne peut être donné que par le calcul. Voyez pour l'impulsion sur les surfaces courbes, la note 20.º On y prouve que l'impulsion contre une demi-circon-férence est les deux tiers de celle qui se ferait contre le diamètre, qui sert de base à cette demi-circon-férence; et que celle que reçoit une demi-sphère, n'est que la moitié de celle que recevrait perpendi-lairement un grand cercle de cette sphère.

Un cylindre placé verticalement au milieu d'un courant, n'a donc à soutenir que les deux tiers de l'effort, que supporterait la section faite par l'axe du cylindre; et c'est pour cette raison que l'on couvre souvent les piles d'un pont avec des demi-cylindres, dont la couvexité est opposée au courant. Par ce moyen le choc de l'eau n'est que les deux tiers de ce qu'il eut été contre la pile même de l'arche.

§ 90. A ce qui vient d'être dit, sur la manière d'évaluer le choc oblique des fluides, nous pouvons ajouter la règle suivante, au moyen de laquelle ou pourra toujours trouver la valeur de ce choc, cousidéré dans quelque sens que ce soit, coutre une surface plane quelconque. Imaginez un plan perpendiculaire à la direction du courant : cherchez la projection de la surface donnée sur ce plan : on entend par là l'espace que déterminent sur ce plan, les perpendiculaires abaissées de tous les points du contour de cette surface. Cette projection est toujours égale à la surface elle-même, multipliée par le cosinus de l'anglé qu'elle fait avec le plan imaginé. La projection touvée, ou la multiplie par le cosinus d'inclination, relatire à la direction supposée, et par le sinus de l'angle sous lequel le fluide frappe la surface donnée. Ce produit exprime la valeur du choc du fluide dans le sens supposé (w').

Donnous-en un exemple. Concevons que l'on a placé au milieu d'un courant, et de manière que son axe soit parallèle au fil de l'eau, une pyramide triangulaire régulière, représentée par la figure 137.º On yeut savoir quel est le rapport des deux impulsions de la part du fluide dans le sens de son mouvement, lorsqu'elle lui présente directement ou sa pointe, ou sa base. Lorsque la pyramide oppose sa pointe au courant, elle lui présente trois plans triangulaires, qui sont également inclinés à la base, et au mouvement du fluide. Si l'on cherche quelle est la proiection d'une des faces sur le plan de la base, qui est d'après la supposition, perpendiculaire au courant, on verra de suite qu'elle en est le tiers; puisque les trois faces de la pyramide la recouvrent exactement. D'ailleurs dans le corps que nous considérons , les faces latérales font avec la base un angle, dont le cosinus est le tiers du rayon : le rayon étant représenté par l'unité, ce cosinus vaudra un tiers. La projection des plans latéraux est donc égale au tiers de la surface projetée.

<sup>(</sup>w) Soit cd le plan exposé au choc du fluide, lk le seus perpendiculariement augule on veut estime la valeur de cocho. Soit encore a la la direction et la vitesse absolue du fluide: dc' seu la projection de câs uru plan perpendiculaire au courant, et cè seu la viesse réalitre de ce courent. Or, ab: eb: i: i sin. ba et = abf, angle d'incidence du fluide, que je désigne par l. Donc e b = ab sin. L. Maintenant menant ei et bi, l'une perpendiculaire, et l'autre parallèle à bl. j'ai ei pour meuver l'effecti qui se fait dans le seus demadé. Or, ei: be: cos bei: n. Donc ei = be cos. bei. Mais l'angle bei est égal à cht, obliquité du plan cda ure l'pan la k, et que je désigne par (). On a donc ei = be cos. O. Mettant pour be sa valeur trouvée plus baux, il vieur cfin n'e = de sin. l'ocs, oc.

Maintenant pour avoir l'impulsion du fluide contre une des faces de la pyramide, dans le sens de son axe, il faut, d'après la règle, multiplier cette projection par le cosinus de l'inclinaison, et par le sinus de l'angle que fait le courant avec les faces de la pyramide. Mais cet angle est tel encore, que son sinus est le tiers du rayon. Or, la projection un tiers, multipliée par le cosinus un tiers, et par le sinus, qui est également un tiers, donne pour résultat un 27. me C'est-là la mesure de l'effort que supporte une des faces de la pyramide dans le sens de son axe, en désignant par l'unité celui qu'elle supporterait si elle était directement opposée au courant. Mais la pyramide présente trois faces égales, également inclinées, et recevant par conséquent le même choc. La totalité de l'impulsion recue par la pyramide, présentant sa pointe au courant, est donc exprimée par la fraction un 9. me, c'est-à-dire qu'elle n'est que la neuvième partie de celle que supporterait la base, si elle se présentait directement au choc du fluide ; on aurait obtenu le même résultat plus promptement, dans le cas présent, en multipliant simplement l'impulsion sur la base par le carré du sinus de l'angle d'incidence du fluide sur les faces de la pyramide.

La même méthode pourrait servir pour les surfaces courbes: mais il faudrait pour cela les diviser en portions assez petites, et que l'on pût considérer comme des surfaces planes. On chercherait la projection de ces petites surfaces sur un plan perpendicalaire au mouvement du fluide, et l'on multiplierait chaque projection par le carré du sinus de l'angle que fait avec le courant la portion considérée de la surface courbe: la somme de toutes ces résistances partielles serait la résistance totale du fluide dans le sens de son mouvement.

### CHAPITRE III.

Examen de la théorie du choc des fluides, comparée avec l'expérience.

§ 91. On a exposé la théorie de la résistance des fluides coutre les corps en mouvement, et du choc des fluides contre les corps en repos. Il s'agit à présent de savoir si cette théoric est d'accord avec l'expérience. Or, voici ce qu'on peut conclure de tous les essais, qui onté été tentés à ce sujet par divers savans et physiciens. Nous examinerons successivement chaque partie de la théorie.

1.º La résistance des milieux et le choc des fluides sont en raison de leur densité. On n'a pas fait beancoup d'expériences comparatives, pour reconnaitre si cette loi avait exactement son effet. Les seuls milieux dans lesquels les corps se meuvent, les seuls fluides qui agissent sur eux par leur choc, sont l'air et l'eau. L'eau est, ou douce comme celle des fleuves et des lacs, ou salée comme celle de la mer. Cette dernière étant plus pesante, oppose au mouvement une résistance plus grande, ou produit un choc plus considérable. L'air est aussi plus dense ou plus rare, selon la température et la pression qu'il supporte : la résistance qu'il oppose, et l'effort qu'il est capable de faire, varient donc suivant les circonstances. Mais aucune expérieuce n'a encore donué la mesure précise de cette résistance, et de cet effort, dans les divers états de l'air.

Expérience. On fait voir en physique, que la réstance augmente avec la densité du milieu. On a deux boules de cuivre a et b (fig.  $153.^{\circ}$ ) de même diamètre, portées par des verges parfaitement égales,

et suspendues aussi librement qu'il est possible. On élève ces deux pendules à la même hauteur, et on les abandonne ensuite à eux-mêmes. Lorsqu'ils se meuvent tous les deux dans l'air, leurs oscillations sont de la même durée, et en même nombre. Mais si l'on fait mouvoir l'un de ces deux pendules dans l'eau, tandis que l'autre exécute son mouvement dans l'air, le premier est bientôt réduit au repos, et le second continue encore long-temps à se mouvoir, après que l'autre est arrêté. Cette expérience apprend donc qu'un fluide qui a plus de densité, oppose plus de résistance au mouvement ; ce qui est d'ailleurs assez évident de soi-nième : mais elle ne peut servir à donner le rapport de cette résistance avec la densité, à cause des autres obstacles au mouvement, qui se compliquent avec celui-là.

On démontre encore la même vérité avec un mouvement d'horlogerie mu par un ressort, et mo-déré par un volant, qui frappe l'air avec ses ailes. On observe que le rouage marche bien plus vite dans un air raréfié que dans l'air ordinaire. Mais cette expérience ne peut, pas plus que la précédente, donner un

résultat précis.

Cependant tout conduit à croire que la loi concernant les densités, est exacte, an moins lorsqu'on compare des fluides de même espèce, l'eau avec l'eau, l'air avec l'air. Mais il paraît que ce n'est plus la même chose, lorsqu'on compare des fluides de nature différente, un fluide incompressible avec un fluide élastique, l'eau avec l'air.

M. Mariotte a trouvé que le choc de l'air était était equivalent à celui de l'eau, lorsque la vitesse du premer fluide était seulement 24 fois aussi grande que celle du dernier. Mais en ayant égard à la loi du carré des vitesses, une vitesse 24 fois plus grande ne produit qu'un choc 576 fois plus grand. Ainsi le choc de l'air serait 576 fois moindre que celui de l'eau: mais sa densité moyenne étant 550 fois plus petite

que celle de ce liquide, il s'ensuit que le choc de l'air est plus grand, que celui qui devrait résulter de sa densité. Il est vrai que l'air est compressible et élastique; et ces propriétés du fluide atmosphérique doivent entre rici en considération. La compression augmente la densité de l'air: la réaction produite par l'élasticité, accroît aussi l'effet du choc; de façon qu'on ne doit pas regarder l'expérience de M. Mariotte comme opposée à la loi que l'on considère ici, et qui se remarque dans les fluides de la même nature.

2.º Le choe et la résistance sont en raison des surfaces. Expérience. On fait encore voir en physique, que la résistance des milieux augmente avec la surface antérieure du mobile. On se sert pour cela de deux moulinets (fig. 13,9°), qu'on met en mouvement avec une égale force, et dont l'un frappe l'air avec le tranchant de ses ailes, et l'autre avec leur largeur. Le premier, comme il est aisé de le prévoir, est celui qui se meut le plus vite, et le plus long-temps. Mais il faut des expériences plus précises.

M. Bossut en rapporte quelques-unes, qu'il a faites lui-même, d'où il résulte que la résistance croît en proportion un peu plus grande que la surface du mobile. M. de Borda en avait fait auparavant un grand nombre, qui l'avaient conduit au même résultat. Il avait employé pour les faire, une machine composée 1.º d'un arbre horizontal, parfaitement mobile sur ses appuis ; 2.º d'une verge de métal qui traversait l'arbre, et portait à ses extrémités les différentes surfaces, que l'on voulait exposer au choc de l'air ; 3.º d'une bobine enfilée et fixée au même arbre, et sur laquelle se roulait une corde, où était attaché un poids plus ou moins considérable. Ce poids, abandonné à lui-même, faisait tourner le volant, et l'on jugeait de la vitesse du mouvement, et par conséquent de la résistance que l'air avait opposée, par le temps que le poids mettait à descendre d'une hauteur donnée. Dans des expériences nombreuses faites avec cette machine, la

résistance de l'air a toujours paru augmenter en plus grande raison, que l'étendue des surfaces, qui frappaient le fluide. Mais l'élasticité de l'air, et sur-tout le mouvement de rotation, ont du avoir quelque influence dans les résultats; de sorte que l'on peut toujours, malgré cela, considérer la résistance et le choc directs, comme proportionnels aux surfaces, ainsi que le veut la théorie.

3.º Le choc et la résistance des fluides croissent comme le carré de la vîtesse. Tous les faits connus prouvent que la résistance des fluides augmente en plus grande proportion que la vîtesse. Un corps qui tombe d'une grande hauteur, devrait accélérer son mouvement de plus en plus. Cependant il parvient bientôt à un mouvement uniforme, sur-tout si son volume est un peu considérable relativement à son poids; parce que la résistance de l'air, qui va aussi en croissant, mais en plus grande raison, est bientôt en état de faire équilibre aux nouveaux degrés de vîtesse, que la pesanteur lui communique à chaque instant. Un corps lancé obliquement contre l'eau, et avec une force médiocre, entre dans ce fluide, mais en perdant une partie de sa vîtesse. S'il est lancé avec une force plus grande, il éprouve une résistance plus considérable, et perd beaucoup plus de son mouvement. Il pourra même arriver, si sa vitesse est assez grande, qu'il perde tout son mouvement, et qu'il rejaillisse, l'eau lui opposant alors autant de résistance que le ferait un corps solide. On a vu des balles de mousquet tirées contre l'eau, s'aplatir, et même se mettre en pièces à la surface de ce liquide. La résistance des fluides augmente donc avec la vîtesse du mobile; et des expériences plus précises ont fait connaître, qu'elle augmentait justement comme le carré de la vitesse.

M. Bossut a mesuré l'impulsion de l'eau par le moyen d'une balance, dont le fléau portait à une de ses extrémités une plaque de métal. C'est contre cette plaque que se faisait le choc; et l'on mettait dans 362

le bassin qui était à l'autre extrémité, les poids nécessaires pour maineuri le fléau dans une position horizontale: ces poids exprimaient donc l'intensité du choc. Le fluide était contenu dans un vase, placé verticalement au-dessits de la plaque de métal, et entretenu plein à une certaine hauteur. En faisant varier cette l'auteur, on faisait varier la vitesse du fluide sortant, et par conséquent la vitesse du choc. Or, M. Bossant a trouvé, que les poids nécessaires pour l'équilibre étaient en raison des hauteurs du fluide dans le vase; ce qui revient aux carrés des vitesses. Les expériences de M. de Borda out donné le même résultat; de façon qu'on doit regarder comme une chose constante, que la résistance des milieux, et l'impulsion des fluides croissent en raison milieux, et l'impulsion des fluides croissent en raison

du carré de la vîtesse.

4.º Dans le choc oblique, l'impulsion diminue comme le carré du sinus de l'angle d'incidence. M. Bossut, au moyen du même appareil, a mesuré l'intensité du choc oblique. En inclinant le fléau de sa balance, l'eau qui s'échappait du vase par l'ouverture pratiquée à son fond, venait frapper obliquement la plaque de métal, et les poids nécessaires pour maintenir le fléau dans cette position, donuaient évidemment la valeur du choc oblique. Or, M. Bossut a trouvé constamment, que ces poids étaient un peu plus petits, que ceux qui auraient été nécessaires, d'après la théorie, et d'autant plus que le fléau avait plus d'obliquité. On peut apercevoir la raison de cette différence. Dans le choc perpendiculaire, les molécules, obligées de se détourner davantage, pressent un peu l'obstacle par leur poids. Dans le choc oblique, elles s'échappent avec plus de facilité, et exercent ainsi une moindre pression. Le choc oblique diminuera donc en plus grande raison, que le carré du sinus de l'angle d'incidence.

Les expériences de M. de Borda ont donné un résultat opposé. Le choc oblique a paru constamment

# QUATRIÈME SECTION. 365

diminuer en moindre raison que le carré du sinus d'obliquité. Il est arrivé même que la résistance a augmenté dans des circonstances, où la théorie indiquait une diminution. Il est vrai que dans ces expériences, les surfaces exposées au choc du fluide, qui était l'air, ayant un mouvement de rotation, devaient communiquer un mouvement semblable à ce fluide; ce qui ne pouvait mauquer d'augmenter la résistance qu'elles éprouvaient. Des expériences semblables, faites dans l'eau, ont aussi donné des résultats opposés au principe établi , et sans doute pour la même raison. Les expériences de M. Bossut, quoique faites en petit, méritent plus de confiance, parce qu'elles n'étaient compliquées ni par le frottement, ni par aucuu mouvement de rotation, et qu'elles donnaient d'une manière plus directe la valeur absolue du choc. Celles-ci, comme on vient de voir, ont offert des résultats, qui s'éloignent pen des résultats théoriques.

Les surfaces courbes pouvant être considérées comme composées de petits plans inclinés les uns aux autres, le choc, sur ces sortes de surfaces, rentre dans le choc oblique. Le l'expérience a fait connairre, que la résistance qu'éprouvent par le fait les surfaces courbes, est moindre que celle indiquée par la théorie. M. de Borda a trouvé, que la résistance de son grand cercle, au lieu d'en être la moitié, comme on l'a dit plus baut. Cepeudant il n'est pase encore bien démontré que la théorie soit fautive à cetté card.

5.º La résistance et le choc directs d'un fluide sont équivalens au poids d'un prisme du fluide, dont la base est égale à la surface choquée, et dont la hauteur est le double de celle due à la vitesse du fluide, ou du mobile. C'est-là ce que la théorie nous a appris. Quelques auteurs cependant out

fait cette résistance molité moindre. M. Bossut conclut de ses propres expériences, que ce deruier sentiment est entirement erronné, et que le paincipe que nous avons établi, s'éloigne fort peu de la vérité. Il observe toutefois, que lorsque la plaque de métal qui recevait le choc de l'eau, était fort près de l'ouverture par où l'eau s'échappait, le choc était simplement égal au poids de la colonne liquide: mais que lorsqu'elle en était à quelque distance, comme à un pouce environ, alors l'eau pouvant acquérir toute la plétitude de sa vitesse, le choc du fluide devenait à -peu-près double, et tel que l'exige la théorie.

D'un autre côté, M. de Borda ayant fait mouvoir dans l'eau un cube de bois, a trouvé que la résistance n'excédait guère celle qui est due à la simple hauteur; et M. Bouguer, dans la table qu'il donne de la valeur absolue du choc de l'eau, le fait pareillement dépendre de la simple hauteur due à la vitesse du fluide. Il y. donc iei quelque chose qui n'est pas suffisamment éclairci, et qui est la cause de la discordance observée, soit entre l'expérience et la théorie, soit entre les résultats des expériences elles-mêmes.

§ 92. En établissant la théorie du choc des fuides, on s'est représenté ces fluides comme composés de molécules, toutes indépendantes les unes des autres, n'exerçant entr'elles aucune action réciproque, pouvant céder sur-le-champ, et séparément au mouvement qui leur est imprimé, on faisant chacune leur impression à part, et se retirant subitement pour permettre aux molécules suivantes de faire leur choc à leur tour, ou de recevoir le choc du mobile. Or, les choses ne sont point ainsi dans la réalité. Quelle que soit la mobilité de Peau et de l'air même, les molécules de ces fluides ne peuvent recevoir, que dans un temps fini, un mouvement quelconque; comme elles ne peuvent aussi communiquer leur mouvement

### QUATRIÈME SECTION. 365

qu'au bout d'un temps pareillement fini. D'un autre côté, leurs molécules ont entr'elles une adhérence plus ou moins marquée, et n'ont pas cet isolement, cette indépendance supposée: elles sont jusqu'à un certain point entraînées ou retardées les unes par les autres. Enfin, il est évident que celles qui ont fait leur choc, ne peuvent pas s'anéantir subitement, pour faire place à celles qui les suivent, et qu'elles doivent, dans leur retraite, gêner plus ou moins l'action de celles-ci.

D'un autre côté, on a supposé, comme une chose évidente par elle-même, que la résistance qu'un fluide oppose à un corps en mouvement, est égale à l'impulsion de ce même fluide contre le corps en repos. Cependant la chose n'est peut-être pas complétement prouvée; et e'il y a quelque différence réelle dans ces deux manières d'agir des fluides, ne serait-ce pas là la raison pour laquelle les expériences faites sur cet objet, se sont trouvées i peu d'accord\_entrelles.

et ont présenté des résultats si différens?

Il est certainement bien difficile de se faire une idée juste et complète, de la manière dont les fluides en mouvement agissent contre les obstacles qu'ils rencontrent, et de l'espèce de résistance, qu'ils opposent aux corps en mouvement. Quelques-uns ont voulu tout réduire à une simple pression : ils ont considéré que le corps , placé d'abord au milieu d'un fluide en repos, éprouve sur toute sa surface une pression, qu'on a enseigné à mesurer dans la première partie de ce Traité. Si l'on suppose ensuite que ce fluide se met en mouvement dans un sens quelconque, ce sera encore, dit-on, une pression que le corps éprouvera : mais cette pression sera plus grande sur la face qui est opposée au mouvement, et plus petite sur toutes les autres faces : et le corps, en vertu de cette inégalité de pression, tendra lui-même à se mettre en mouvement.

The may East

Cependant, outre la pression, il y a encore ici une force vive à considérer : car le fluide épuise coutre l'obstacle une partie de sa viresse. Cette viresse perdue passe, ou tend à passer dans le corps choqué; et c'est, comme l'a fait M'd'Alembert, en comparant la vitesse primitive du fluide avec la vitesse restante, que l'on peut trouver l'intensité de son impulsion, on la quantité de mouvement, que l'action du fluide tend à communiquer à l'obstacle de l'action du fluide tend à communiquer à l'obstacle propriet de l'action du fluide tend à communiquer à l'obstacle propriet à l'obstacle propriet de l'action du fluide tend à communiquer à l'obstacle propriet de l'action du fluide tend à communiquer à l'obstacle propriet de l'action du fluide tend à communiquer à l'obstacle propriet de l'action de l'a

Daniel Bernoulli envisage la manière d'agir des fluides en mouvement, sous un autre point de vue. Il considère les différens filets qui composeut la veine fluide, comme changeant de direction à la rencontre de l'obstacle, et acquérant ainsi une certaine force centrifuge, qui s'ajoute à leur force primitive. C'est en vertu de ces deux forces que le fluide presse l'obstacle, et qu'il tend à lui communiquer une certaine quantité et qu'il tend à lui communiquer une certaine quantité.

de mouvement.

Euler adopte le principe de M. d'Alembert, et mesure aussi le choc par la perte de vítesse. Mais il y ajoute quelques considérations qui se rapprochent de celui de Bernoulli, en ce qui concerne la force centrique résultante du changement de direction. Mais quelque justes que soient les principes établis par ces illustres savans, et quojque les bases de la théorie ordinaire paraissent exposées à quelques difficultés, il convient néanmoins de s'en tenir folèlement à cette théorie; d'autant plus que les résultats des expériences s'en rapprochent beaucoup, comme on a déjà vu, et qu'on les y trouve même tout - à fait conformes, lorsqu'on les examine attentivement, et qu'on les discente avec soin.

En effet, les trois premières règles concernant la densité du fluide, sa vitesse, et l'étendue de la surface choquée, ont été à peu-près complétement confirmées par l'expérience. Les fluides étant de même nature, le choc a toujours paru suivre la raison des densités. On l'a aussi trouvé constamment propor-

tionnel au carré de la vitesse; et enfin, si quelques expériences ont donné à croire, que le choc augmentait en plus grande raison que la surface, d'autres expériences ont fait voir, qu'il en suivait assez exactement le rapport; de façon qu'il ne paraît pas qu'il y ait à cet égard fien à changer à la théorie.

Reste la quatrième règle, qui concerne la ouleur absolue du choc direct. C'est cio di les auteurs different le plus entr'eux, parce que les expériences ont été faites de diverses manières, et que les résultats ont dù varier suivant les méthodes qu'on a employées. Ouleunes circonstances néellogées ont un avoir aussi

Quelques circonstances négligées ont pu avoir aussi une influence importante sur ces résultats.

§ 93. Bélidor veut que le choc direct d'un fluide soit égal au poids d'un prisme de ce fluide, avant pour base la surface choquée, et pour hauteur la simple hauteur due à la vîtesse du fluide. Voici le raisonnement sur lequel il se fonde. Supposons le fluide contenu dans un vase, dont la hauteur est désignée par H : que le fond du vase soit percé d'un orifice, dont l'aire est appelée A. Il est clair qu'il sortira de ce vase dans un temps donné, une colonne de fluide d'un diamètre égal à celui de l'orifice, et d'une longueur dépendante de la vîtesse de sortie. Or, cette vîtesse est proportionnelle à la racine carrée de la hauteur H. Donc, dit Bélidor, la colonne écoulée sera égale à A multipliant la racine de H, ce qui s'exprime ainsi AVH. Mais le fluide sortant étant animé de cette même vîtesse, il faut pour avoir l'effort qu'il est capable de faire, ou pour avoir la valeur du choc, multiplier la longueur de la colonne sortie, par la même racine de H. Le choc du fluide sera donc exprimé par le produit AH; c'est-à-dire, qu'il sera égal au poids d'une colonne de fluide, dont A serait la base, et H la hauteur.

Mais si cette évaluation était juste, il s'ensuivrait, que le choc des fluides ne différerait pas de la pression : car AH exprime aussi la pression, qui se fait sur l'aire de l'orifice, lorsque le fluide est en repos, et qu'il n'y a point de vîtesse produite. Il n'y aurait donc point de différence entre une force vive, et une force morte, ce qui ne saurait être. La manière dont Bélidor trouve la valeur du choc direct

des fluides, renferme donc quelque erreur.

La longueur de la coloune écoulée par l'orifice, est bien proportionnelle à la racine carrée de la hauteur : mais elle n'est point exprimée par cette racine carrée. Il en est de même de la vitesse du fluide sortant : on ne peut pas dire que cette vitesse soit égale à VH. Ainsi l'expression trouvée par Bélidor, ne peut pas donner la valeur du choc de fluide. En désignant la vitesse par V, on peut dire avec plus de raison, que la longueur de la colonne fluide sortie à chaque instant, est exprimée par A multipliant V, ou AV; et comme toutes les tranches fluides dont elle est composée, agissent contre l'obstacle avec la vitesse V, leur action peut être assimilée à celle d'un corps solide de même masse, et mu avec la même vîtesse. Donc le choc du fluide aura pour expression AV multipliant V, ou AV'.

Toute force vive pouvant être contre-balancée par un poids, il sera facile de trouver un poids équivalent à cette impulsion du fluide. Pour cet effet, il faut chercher la vîtesse en fonction de la hauteur H. Or, la proportion connue : racine de 49 est d racine de H, exprimée en décimètres, comme 98 est à la vîtesse V, donne cette vîtesse égale à racine de 2 H multipliant 98. Ce nombre 98 exprime, comme on sait, la vîtesse que la pesanteur communique à un corps, qui est tombé librement d'une hauteur de 49 décimètres. Si l'on fait cette vîtesse égale à l'unité, on aura la vîtesse du fluide à l'orifice, égale à la racine de 2H; et par conséquent le carré de cette vitesse, ou V' est égal à 2H. L'expression du choc du fluide, qu'on a trouvée égale à AV2, se changera ainsi en 2AH. Le choc d'un fluide contre une surface A, sera donc équivalent

Équivalent au poids d'un prisme de fluide, qui aurait cette surface pont base, et dont la hauteur serait le double de celle due à la vitesse du fluide. Cette valeur est visiblement le double de celle donuée par Bélidor. Il s'agira de savoir si ce résultat est d'accord avec l'expérience.

Bélidor calcule, d'après son principe, que nous venons d'examiner, une longue table, où il donne la valeur du choc de l'eau, contre une surface plane d'un pied carré, pour toutes les vitesses du fluide, depuis un pouc de vitesse par seconde, jusqu'à 30 pieds. Mais il ne paraît pas qu'îl ait fait aucune expérience à ce sujet, pas mêune pour vérifier sou

principe.

§ 94. M. Bouguer, dans son Traité du navire, établit que l'eau de mer, ayaut un pied de vîtesse par seconde, fait contre une surface plane d'un pied carré, un effort de 23 onces. Le même auteur, dans sa manœuvre des vaisseaux, donne une table des valeurs du choc de l'eau, mue avec différens degrés de vitesse, toujours contre une surface plane d'un pied carré. Pour une vitesse d'un pied par seconde, cette table ne donne qu'un choc de 19 ences. Elle n'est donc point d'accord avec l'évaluation qu'on trouve dans le Traité du navire; et l'écart est trop grand, pour qu'on puisse soupçonuer, qu'il vient de la différence qui existe entre les pesanteurs spécifiques de l'eau douce, et de l'eau de mer. Le résultat donné par ce dernier ouvrage, paraît fondé sur quelque expérience; et c'est en l'adoptant, que Bézout trouve, que le choc des fluides est dû, non à la simple hauteur, mais aux 8 cinquièmes de cette hauteur. Quant à la table contenue dans l'autre ouvrage, il paraît qu'elle a été tout simplement calculée comme celle de Belidor, et en partant du même principe. Seulement les valeurs se trouvent un peu plus fortes, sans doute parce qu'on y considère l'eau de mer, et non pas l'eau douce.

L'expérience a donné à M. Bouguer une valeur du choc, qui ne dépend que des 8 cinquièmes de la hauteur due à la vîtesse. Mais il paraît que l'expérience a été faite, non en exposant une surface au choc de l'eau en mouvement, mais en faisant mouvoir la surface dans le fluide en repos. Or, quoiqu'au premier coup d'œil, l'effet semble devoir être le même, cependant on peut soupçonuer qu'il y a quelque différence dans les deux cas; et l'expérience a effectivement appris, que la résistance qu'un fluide oppose à un corps en mouvement, est ordinairement moindre que le choc du fluide contre la même surface supposée en repos. D'ailleurs, d'autres expériences ont donné d'autres résultats. On ne peut donc pas partir de celle de M. Bouguer, pour évaluer le choc des fluides.

§ 95. M. Dubuat a fait un grand nombre d'expériences sur le choc de l'eau. Il a employé pour cela un appareil semblable au tube recourbé, avec lequel Pitot mesurait la vîtesse d'une eau courante, et le sillage d'un navire. C'était une large boîte de fer-blanc, ayant peu d'épaisseur, et présentant au courant une surface persée d'un grand nombre de petits trous, par lesquels le fluide s'introduisait dans la boîte, pour s'élever dans l'intérieur d'un tuyau de verre, dont cette boîte était surmontée. Dubuat déterminait l'intensité du choc de l'eau, par la hauteur où l'eau parvenait dans le tube. Or, quand tous les trous étaient ouverts , l'eau s'élevait d'une quantité justement égale à la hauteur duc à la vîtesse du courant. Donc l'impulsion d'un fluide en mouvement ne doit, suivant cet auteur, s'estimer que d'après la simple hauteur due à la vîtesse.

La méthode employée par Dubudta pe pouvair lui faire connaître que la vitesse du fluide, et non sa force impulsive. En effet, la colonne élevée dans le tuyau vertical, réagissait contre le courant avec la même force qu'elle était poussée: elle était capable

Y /

de produire le même effort que lui , puisqu'elle avait virtuellement la même vitesse. Le courant , et la colonne fluide contenue dans le tube , se contre-balancient mutuellement : c'étaient deux forces en équilibre de la même espèce; et dont l'une ne pouvait servir à faire connaitre l'autre. Use colonne de liqueur exerçant sa pression contre les parois d'ug vase , ou contre un obstacle immobile , est une force morte, et qui s'estime simplement d'après la base et la hauteur : mais la même colonne de liqueur agissant contre un fluide, du contre une surface mobile, et soutenue par un fluide, est une force vive , dans l'estimation de laquelle doit enter la vitesse.

Ces expériences de Dubuat n'étaient donc pas propres à lui faire connaître toute l'internsité du choc de l'eau contre la surface qui lui est opposée; et l'auteur lui-néme l'à bien sent. Il observe en elfet, que si un plan vertical, plongé dans un fluide en rupos, éprouve sur ses deux surfaces des pressions égales, et qui se font mutuellement equilibre, ce n'est plus la même chose lorsque le fluide est en mouvement. Alors la surface, qui se présente directement au courant, supporte une augmentation de pression, tandis que la surface opposée est, au contraire, moius pressée. L'effort que le plan doit soutenir, se compose donc, et d'une pression autérieure, devenue plus grande, et d'une non-pression, dont la surface postérieure se trouve déchargée.

Pour connaître la quantité de cette non-pression, Dubuat tourne son appareil du côbé d'aval, et il trouve que l'eau, dans l'intérieur du tube, se tient d'une certaine quantité au-dessous du niveau. Cet abaissement lui donne la quautité dont la pression est diminuée contre la surface postérieure du plan. En l'ajoutant à l'augmentation de pression qui a lieu contre la surface autérieure, il a la totalité de l'effort supporté par le plan. Cet effort, quand le plan a fort peu d'épaisseur, est trouvé, par ce moyen, égal au poids d'un prisme d'eau, qui aurait pour base le plan choqué, et pour bauteur plus des 9 cinquièmes de la hauteur due à la vitesse du courant. Ainsi, quoique la méthode de l'auteur. soit défectueuse, son dernier résultat, néaumoins, n'est pas fort éloigée de celui qui est donné par la théorie reçue. Passons à d'auttes expériences.

§ 96. On a vu comment M. Bossut mesurait le choc de l'eau. En déterminant la vîtesse du fluide conformément à d'autres expériences, il a trouvé, comme on a dit, que la valeur absolue du choc dépend, à très peu près, du double de la hauteur due à la vitesse du fluide. La méthode employée par cet illustre savant, est plus directe qu'aucune de celles pratiquées par les autres auteurs. C'est un jet de fluide qui vient frapper un obstacle mobile, et qu'on tient en équilibre au moyen d'un contre-poids suffisant. Ce contre-poids donne donc directement la valeur du choc de l'eau, qui n'est ainsi compliqué, ni contrarié par rien. Mais comme ici le jet du fluide est isolé; qu'il est d'un diamètre plus petit que la surface choquée, et qu'il n'y a derrière cette surface aucune portion de fluide qui puisse la soutenir; on pourrait demander, si l'inipulsion d'un courant contre une surface plongée au milieu de ce courant, peut et dôit être évaluée de la même manière.

D'abord, le choc ne dépendant évidemment que de la mase et de la vitese du fluide qui heurte l'obstacle, on voit que le fluide ambiant ne peut pas empécher que le choc ne se compose toujours de ces deux (Clemens, et qu'il ne doive être encore évalué conformément à l'expérience de M. Bossut. Mais si l'ou veut que le fluide du côté d'auf soutienne en partie le corps plongé, le fluide du côté d'amont exercera en sens coutraire une pression équivalente; ce qui les rendra nulles l'une et l'autre, pour l'effert du cloc. D'où il suit qu'un plau plongé au milieu d'un courant, éprouve de la part du fluide une im-

pression égale à celle qu'il éprouverait, si, étant isolé, le fluide venait le frapper avec la même vitesse. Par conséquent, l'impulsion directe de l'eau est, dans toutes les circoustances, équivalente au poids d'un prisme d'eau, dont la base et la hauteur sont telles

qu'on l'a établi plus haut.

S'il pouvait rester quelques doutes à ce sujet, ces doutes seraient bientôt levés, par l'examen des résultats que M. Bossut a obtenus dans ses expériences sur les roues, qui sont mues par l'impulsion de l'eau. Ces expériences ont été faites avec le plus grand soin, et le savant auteur à qui elles sont dues, y a mis toute l'exactitude et toute la précision possibles. Parmi ces expériences, celles qui ont été faites sur un large courant, où l'eau avait toute liberté pour se mouvoir, et où rien ne contrariait son action, sont bien propres à servir de base pour l'évaluation de la force impulsive de l'eau. Or, si l'on calcule cette impulsion d'après la théorie que nous avons adoptée, et que l'on compare les résultats du calcul avec ceux que l'expérience a fournis, on y remarquera l'accord le plus satisfaisant, et l'on ne pourra pas s'empêcher d'en conclure que cette théorie mérite toute confiance. Ainsi donc, dans les fluides en mouvement, dont l'action est parfaitement libre, et n'est gênée en rien, le choc est égal à la surface choquée, multipliée par le double de la hauteur due à la vîtesse du fluide. Il ne paraît donc pas que pour le choc direct, il y ait rien à changer dans la théorie que nous avons exposée.

5 97. Il resterait à examiner! si la résistance, qu'un fluide oppose à un corps en mouvement, doit s'évaluer de la même mahière que l'impulsion de ce fluide coutre un corps en repos. D'abord il est évident que la résistance des fluides doit augmenter avec la densité du fluide, avec l'étendue de la surface antérieure du mobile, et qu'elle ne peut aussi manquer affice proprotionnelle au carré de la vitesse. L'expérience a

également confirmé ces trois règles. Mais quelle est la valeur absolue de cette résistance? Le les résultats effectifs s'éloignent des résultats théoriques, et la valeur de la résistance des fluides a été souvent trouvée différent de celle de leur choc. La manière dont les molécules fluides reçoivent le mouvement que le corps peut leur imprimer, ne paraît pas être la même, que celle dont l'obstacle reçoit ce même mouvement de la part du fluide; et peut-être trouverait-on dans un examen plus approfondi de la constitution des fluides, la cause de cette différence.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un corps mu dans un fluide indéfini et en repos, a toujours paru éprouver une résistance, qui ne dépendait que de la simple hauteur due à la vitesse du mobile. M. Bossut a trouvé, que la résistance de l'eau contre une surface d'un pied carré, et pour une vîtesse d'un pied par seconde, était de 184 onces, lorsque le fluide n'étant gêné par aucun obstacle, avait toute liberté pour se jeter promptement dans le vide, que le corps laissait derrière lui. Mais dans un canal étroit et peu profond, la résistance s'est trouvée double de celle-là, et par conséquent elle est alors dépendante de la double hauteur. L'on peut voir ici une différence remarquable entre la résistance des fluides et leur impulsion : car, d'après des expériences sur les roues d aubes, faites par M. Bossut, dans un canal tel qu'on vient de dire, il s'est trouvé que l'impulsion du fluide a été moindre, que celle qui a eu lieu dans un large canal, où l'eau n'était gênée par rien, tandis que la résistance, au contraire, a été plus grande dans le premier cas que dans le second.

Les expériences de Dubuat confirment cette différence entre la résistance et l'impulsion des fluides. Il a exposé au choc d'un courant, ayant 36 pouces de vitesse par seconde, une surface mince d'un pied carré; et gin employant une balance pour mesuere le choc de l'eau, il a trouvé qu'il fallait un poids de 19 à livres pour la tenir en équilibre contre le courant. Faisant ensuite mouvoir cette même surface dans une eau tranquille, avec la même vitesse de 56 pouces par seconde, il à trouvé pour la résistance de l'eau, 14,9 livres seulement. Ces résultats ne sont peut-être pas tels qu'ils puissent servir de base pour établir des calculs : mais ils suffisent pour prouver que la résistance qu'un fluide oppose au mouvement d'un mobile, n'est pas soutà-fait la même que celle que celui-ci oppose au mouvement du fluide. Au reste, toutes les expériences ont fait voir que la résistance devient moindre, lorsque le corps a plus d'épaisseur, et que le fluide n'est pas forcé de se replier aussi brusquement derrière la surface poskrieure de ce corps.

§ 98. Il résulte de tout ce qu'on vient de voir, 1.º que pour ce qui concerne le choc direct des fluides, au moins lorsque le fluide est indéfini, on doit s'en tenir avec confiance à la théorie ci-dessus, qui est aussi généralement reçue aujourd'hni. 2.º Que pour le choc oblique, et contre les surfaces courbes, on n'a encore rien de mieux que cette même théorie, quoiqu'on puisse, dans quelque cas, la modifier, d'après des expériences particulières. 3.º Enfin, que pour la résistance des fluides, il convient encoré de s'en tenir à cette théorie, rectifiée par les dernières expériences de M. Bossut, dont on a fait connaître les résultats et de M. Bossut, dont on a fait connaître les résultats.

principaux.

On s'est beaucoup étendu sur ce qui regarde la résistance et le choc des fluides, par la raison que cet objet est de la plus graude importance. En effet, il y a un grand nombre de constructions, qui ont à supporter continuellement le choc du fluide au milien duquel elles se trouvent placées. Une foule de machines reçoivent leur mouvement de l'impulsion d'une eau courante, ou d'un air rapidement entraîné. D'autres, en même temps qu'elles sont mues par un fluide, ont encore à vaiucre la résistance qu'un autre fluide leur oppose. Dans tous ces cas, il est nécessaire de

savoir trouver quel est l'effort, qu'un fluide d'une densité connue, et mu avec une vîtesse pareillement donnée, est capable de faire contre nne surface dont les dimensions sont connues. S'il est question, par exemple, de construire un pont sur une rivière, il est évident que les piles des arches doivent avoir une forme, qui donne prise le moins possible à l'impulsion de l'eau : on a vu plus haut, qu'un prisme triangulaire présentant son angle aigu an courant, ou un demi-cylindre vertical qui lui oppose sa convexité, étaient les formes les plus convenables pour cet objet. S'il faut, au contraire, employer l'action du fluide pour donner du mouvement à une machine, on présentera à son action les surfaces qui peuvent la recevoir avec plus d'avantage. Ces surfaces seront donc, ou planes, comme les ailes d'une roue de moulin . ou un peu concaves, comme les voiles d'un navire. On les disposera, en outre, dans un plan perpendiculaire à la direction du courant, pour qu'elles reçoivent toute la vitesse, qu'il est capable de leur communiquer. Cependant nous observerons que cette disposition n'est pas toujours la meilleure, et qu'il pout même se faire, qu'elle ne convienne pas du tout, Ainsi un navire peut marcher plus vîte quand les voiles reçoivent le vent obliquement ; et les ailes d'un moulin à vent ne sauraient être placées perpendiculairement à la direction du vent.

Si un corps est eu mouvement au milieu d'un fluide, pour qu'il éprouve de la part de ce fluide la moindre résistance possible, on donnera une forme anguleuse ou arroude à toutes ses parties antérieures: on diminuera, autant qu'il sera possible, les dimensions perpendiculaires à la direction du mouvement, et l'on aura soin d'alonger aussi, et d'arrondir les parties postérieures. Ainsi, on donne aux navires, aux bateaux, une forme alongée; on aroudit leurs flancs, et on leur donne une prone anguleuse. Pour diriger un navire, et pouvoir lai imprimer divers

mouvemens, on fixe sur l'arrière, et par-dessous, une pièce large et plane, qui, pouvant s'incliner de diverses manières, et éprouvant de la part de l'eau une grande résistance, communique aiusi au navire des mouvemens en sens contraire, et fait varier sa direction, ou la maintient la même, stivaut les circonstauces. C'est ce qu'on appelle le gouvernail, Dans la navigation des rivières, le gouvernail, qui n'est souvent qu'une grande rame, sert aussi à recevoir obliquement l'impulsion de l'eau, et à tenir le bateau dans une direction déterminée.

### CHAPITRE IV.

Des Différentes manières d'employer l'action de l'eau.

Nous ne nous arrêterons pas à examiner lei tontes les circonstances, où l'industrie de l'homme s'applique à acombattre la résistance des fluides, et celles où il sait la faire servit à l'exécution de ses desseins. Nous nous contenterons de rechêrcher quelle est la meilleure mañière d'employer l'action de l'eau pour faire mouvoir une machine.

§ 99. Les corps qui sont mus par un fluide en mouvement, ne peuvent pas prendre, dans le sens dit mouvement du fluide, plus de vitesse que u'en a le fluide lui-même. C'est-là une chose évidente. Ils re peuvent pas même prendre toute cette vitesse : car alors l'impulsion du fluide ceserant de se faire sentir; et comme il n'y a pas de mouvement que divers obstacles ne tendent continuellement à affaiblir, cette vitesse diminuerait bientôt, et le corps serait de nouveau soumis à l'impulsion du fluide. On fait abstraction ici de ces corps légers qui se trouvent entraités

par un courant, et qui en font pour ainsi dire partie, Ceux-là prennent toute la vîtesse du fluide, et peuvent servir, comme on a vu, à mesurer cette vitesse. A l'exception de ce cas particulier, on peut dire en général, que les machines qui sont mues par l'action de quelque fluide, ne prennent jamais qu'une partie de la vîtesse du fluide. Un vaisseau à la voile, qui a le vent en poupe, ne peut donc pas aller aussi vîte que le vent, parce que l'eau lui fait obstacle, et diminue sans cesse la vîtesse que le veut travaille à lui communiquer. Il est néanmoins des cas où uu navire peut aller plus vîte que le vent qui le pousse, mais dans une direction différente de celle du vent : et la chose se concevra aisément, si l'on suppose que le navire ayant d'abord pris, dans le sens du vent, toute la vitesse que cette force pouvait lut imprimer, sa route vienne à s'incliner à celle du vent : il est visible que dans ce cas, le vent aura de nouveau prise sur la ve, et qu'il augmentera la vîtesse du mobile. En continuaut de même, il est facile de sentir que la vîtesse absolue du navire pourra devenir plus grande que celle du fluide, qui est la cause de son mouvement : mais cette vitesse sera le résultat d'un certain nombre d'impulsions successives, et faites dans des sens différens; et en examinant ce cas avec attention, on reconnaîtra aisément qu'ou ne peut pas en conclère, que l'effet soit ici plus grand que la cause à qui il est dû.

Il est évideul qu'aucune disposition particulière, aucune combinaison de moyens, ne peut rendre l'effet supérieur à la cause. Il y a plus : dans toute machine, une partie de la force est constamment absorbée par divers obstacles, et par conséquent perdue pour l'effet désiré. Il suit de-là, que l'intensité de cet, effet est toujours inférieure à la cause agissante; et l'habitée du mécanicien consiste principalement à diminuer cette perte, autant qu'il se peut, sans nuire à la solidité de la machine, et à la certitude du résultat.

## Quatrième section. 379

Outre cette perte nécessaire, inévitable, et qui est plus ou moins grande, suivant les circonstances, il s'en fait souvent d'autres qui sont, pour ainsi dire, volontaires, qui ne servent absolument de rien, et qui sont même nuisibles. Celles-ci viennent ou d'ignorance, ou d'un défaut d'attention : ou la manière d'agir de la puissance n'est pas assez bien connue, on une partie de son action se perd inutilement, ou se nuit à elle-même, parce qu'elle est mal dirigée : ou cette puissance est tellement supérieure à l'effet qu'on veut obtenir, qu'on ne craint pas d'en laisser perdre une partie et de la prodiguer. Mais il y a une foule de circonstances où cette prodigalité est funeste ; et il arrive souvent que les moyens étant bornés, il faut savoir les ménager, et en tirer le plus grand avantage possible. Voyons donc comment on peut faire usage de l'action d'une eau courante.

L'action de l'eau peut s'exercer de trois manières différentes : 1.º par le choc , lorsqu'on présente à une eau courante une surface qu'elle vient heurter ; 2.º par son poids, lorsqu'elle est reçue dans des augets fixés à la circonférence d'une roue; 3.º par sa réaction, lorsqu'elle s'échappe de la circonférence d'un vase suspendu librement, ou mobile autour d'un axe. Cette dernière manière d'agir de l'eau est moins connue que les deux autres, et n'a été mise, à ma connaissance, qu'une fois en usage. On peut encore faire concourir l'action impulsive de l'eau avec son poids; mais de toutes ces diverses manières, chacune est préférable, suivant les circonstances; et la plus avantageuse est celle qui donne le plus grand résultat avec la moindre dépense de force. Ce sera donc aussi celle qu'il faudra préférer, lorsqu'on sera le maître de choisir. Cherchons donc quelle est la mesure de l'effort, que l'eau est capable de faire dans

ses différentes manières d'agir.

# CHAPITRE V.

De l'action impulsive de l'eau. Théorie des roues à aubes.

Les machines qui sont mues par l'impulsion de l'eau, reçoivent d'ordinaire leur mouvement d'une roue, dout la circonférence est gamie d'undes ou alles (fig. 140-7) en appelle ainsi des surfaces planes de peu d'épaisseur, d'une forme rectangulaire, et dont le plan prolongé passe ordinairement par l'axe de la roue, ces surfaces, plus larges que hautes, sont également espacées, et assez écartées de l'arbre de la roue, pour que la puissance agisse par un bras de lévier plus long; et on ne leur donne de hauteur que ce qui doit étre plongé dans l'eau, afin de rendre la roue pour plus légère, et de diminuer la résistance de l'air. (Note 21.5)

Dans une roue telle qu'on vient de la décrire, il faut déterminer, 1.º quel est le nombre d'ailes le plus avantageux; 2.º quelle est la vitesse qu'elle doit prendre pour que l'esset soit le plus grand possible; 3.º quelle est la valeur absolue de ce plus grand effet.

§ 100. Concevons une roue (fig. 141.\*) dont l'arbre est horizontal, placée sur un fluide indéfini, et plongée en partie dans le courant. Considérons d'abord l'aile seule AB, qui est dans le plan vertical, et supposons la roue en repos. D'après la théorie exposée ci-dessus, cette aile recevra une impulsion équivalente au poids d'un prisme d'eau, de même base que la surface frappée, et d'une hauteur double de celle due à la vitesse du courant. La surface de l'aile et la

QUATRIÈME SECTION. 381

vitesse de l'eau étant connues, il sera facile d'avoir le poids qui exprime la valeur absolue de cette impulsion. Cette valeur exprimera aussi l'elfort decessaire pour empécher la roue de tourner, en supposant cet elfort appliqué à la même distance du centre de la roue.

Si la roue a la liberté de se mouvoir, elle obéira à l'impulsion qu'elle reçoit de la part de fluide, et se nettra à tourner sur elle-méme. Mais sitôt que l'aile AB aura quitté la situation verticale, le choc du fluide Bur cette aile se fera dans une direction oblique : la partie plongée deviendra moindre, et par conséquent l'action du fluide diminuera. Il est vrai que le centre d'impression, ou le milieu de la partie frappée, se trouvera plus éloigué de l'axe C, à mesure que l'aile se relèvera; mais cela n'empéchera pas que l'action du fluide ne diminue toujours plus; et elle se réduira évidemment à zéro, l'orsque l'aile aura atteint la surface du fluide.

Pour remédier à l'affaiblissement de la puissance, concevons qu'une autre aile descende dans l'eau au moment où la première quitte le plan vertical; de façon que l'impulsion se fasse à-la-fois sur les deux ailes. Par ce moyen, on regagnera d'abord une partie de ce que l'inclinaison de la première faisait perdre. A la vérité, le choc se fait obliquement sur l'une et sur l'autre, et l'aile antérieure est recouverte en partie par celle qui la suit. Mais c'est la partie de celle-ci, la plus éloignée du centre, qui couvre dans la première la partie qui en est plus près. Il y a donc de l'avantage pour la puissance, au moment où la ecconde aile entre dans le fluide. Mais bientôt celle-ci couvre l'autre entièrement, et la garantit ainsi du choc de l'eau. Cela arrive lorsque l'angle qui mesure l'écartement des deux ailes, est coupé en deux également, par la verticale abaissée du centre de la roue. Alors le choc ne se fait plus que sur l'aile postérieure, et c'est là le moment où la puissance a le

moins d'avantage. Mais cette position ne dure qu'un instant, et la nouvelle aube se présente au couraut dans une position de plus en plus favorable, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à son tour dans la ligne verticale, où l'inpuslision du fluide est à son maximum.

Si le nombre des ailes de la roue était tel. qu'une aile entrat dans le fluide, au moment où l'aile précédente quitte la position verticale, le fluide n'agirait de la manière la plus avautageuse, qu'à des intervalles assez éloignés, et son impulsion moyenne serait de beaucoup au-dessous du maximum. Il est donc nécessaire de multiplier davantage les ailes d'une roue, afin qu'à chaque instant, pour ainsi dire, il s'en trouve une qui soit dans la position la plus avantageuse. En augmentant le nombre des ailes, l'aile verticale se trouve toujours couverte, en grande partie, par celle dont elle est suivie, et celle-ci par les autres : mais il résulte toujours de l'action du fluide contre toutes ces ailes, un effort plus grand que lorsqu'elles sont en moindre nombre : et l'on ne doit s'arrêter ici, que par la crainte de rendre la roue trop pesante.

La théorie conduit donc à conclure qu'une roue doit marcher plus vîte, à mesure que le nombre de ses ailes est plus grand. Les expériences de M. Bossut confirment cette conséquence. En employant une petite roue de trois pieds de diamètre, et dont la circonférence était garnie, tantôt de 48 ailes, tantôt de 24, ou seulement de 12, M. Bossut a trouvé que le nombre des révolutions de la roue, chargée du même poids, était plus grand, lorsqu'elle portait un plus grand nombre d'ailes. Ainsi la roue, chargée d'un poids de 16 livres, faisait 28 ; révolutions en une minute, lorsqu'elle avait ses 48 ailes; elle n'en faisait que 25 1, lorsqu'elle n'avait que 24 ailes, et 10 1 seulement, lorsqu'elle n'en portait que 12. La roue tournait dans un coursier ou canal, dont elle rasait presque les parois et le fond. La vîtesse de l'eau, à

Pendroit où la roue était placée, était de 300 pieds en 33 secondes. Dans une autre expérience faite sur le même coursier, avec la même rone, la vitesse de l'eau étant de 300 pieds en 30 secondes, la roue, chargée du même poidsée le livres, a fait, avec toutes ses ailes, 51 it tours en 48 secondes, 28 i avec 24 ailes, et 23 seulement avec 12 ailes.

§ 102. Voyons maintenant quelle est la vitesse que la roue doit prender pour que l'effet soit le plus grand possible. L'effet de toute machine s'estime par la masse qu'elle est capable de mouvoir, et par la vitesse qu'elle peut lui imprimer. Une grande masse, animed d'une très-petite vitesse, ou une grande vitesse imprimée à une très-petite masse, ne formeraient qu'un faible résultat. La grandeur de l'effet se compose de ces deux élémens, et le plus grand effet a lieu, lorsque le produit de la masse par la vitesse est un maximum, ou le plus grand possible. On peut faire entre dans l'effet, la résistance du frottement, et les autters résistances que la machine doit surmonter; ou bien l'on fait abstraction de ces obstacles, et on le déduit sur la puissance.

Si la roue jouissait d'une mobilité parfaite, et qu'elle n'eût aucun poids à soulever, elle prendrait bientôt toute la vîtesse du fluide, qui vient la choquer. Réciproquement si la roue était chargée d'un fardeau assez grand, elle ne pourrait tourner sur elle-même; et le fardeau pourrait être tel, qu'il y eût équilibre entre son poids, et l'impulsion du courant contre la roue. Dans ces deux cas, l'effet serait aussi petit qu'il est possible; puisqu'on aurait d'un côté une vîtesse, et point de masse, et de l'autre une masse sans vîtesse. Entre ces deux extrêmes, il y a une infinité de cas, où l'impulsion du courant pourra faire mouvoir une certaine masse avec une certaine vitesse : mais il est évident, que cette masse sera toujours moindre, que cellé qui peut arrêter le mouvement de la roue; et que la vitesse communiquée sera également inférieure à la vitesse du courant. Le plus grand effet aura lieu, comme on vient de dire, lorsque le produit de la masse mue, par la vitesse communiquée, sera

le plus grand possible.

La roue étant supposée en mouvement, elle échappe en partie à l'action du fluide; et la force avec laquelle elle est poussée, ou frappée par ce fluide, n'est due qu'à la différence des deux vitesses, du conrant, et de la roue : ou si l'on veut, l'effet du choc est le même, que si la roue était immobile, et que l'eau vint la frapper avec sa vitesse propre, diminuée de toute la vitesse de la roue. L'impulsion des fluides étant proportionnelle au carré de la vitesse, l'effet dépendra donc ici du carré de la différence des deux vitesses. D'nn autre côté, la grandeur de cet effet dépend aussi de la vitesse de la roue, puisque c'est cette vitesse qui fait la vitesse communiquée. Donc l'effet est proportionnel au carré de la différence des deux vitesses, multiplié par La vitesse de la roue. Il faut donc que le produit de cette multiplication soit, comme on dit, un maximum, pour le cas où l'effet de la roue est le plus grand,

Pour trouver la condition de ce maximum, il faut 'avoir recours au calcul. Or, les règles du calcul nous "pprennent, que pour que le carré de la différeuce de deux quantités, multirplié par la plus petite de ces quantités, donne le plus grand produit possible, il faut que cette dernière quantité, soit le tiers de la plus grande (x²). L'on conclut de-la, que pour qu'une roue a aubse placée dans un courant, produise le-plus grand effet, il faut que la roue prenne le tiers de la vitesse du courant:

<sup>(</sup>a') Soit a la plus grande des deux quantités, et à la plus petite : a - b son leux différence. Le carré  $a^* - a - b^* b^*$  multiplie prè . b - b son leux différence de carret  $a^* - a - b^* b^*$  multiplie prè . Baccroissement qu'il pendrait, es us paposant que be agumente d'une tété-petite quantité b, soit nul. Or, cel accroissement, en apprimant les puissances uppériences de b, est,  $b(a^* - a_b - b^* b^*)$ . In l'épalant à 2ero, on en tire :  $b = \frac{1}{2}a$ . La plus petite des deux quantités doit oute être le tire de la plus grande vela le plus grande que l'une de la plus grande que l'une de l'une proposition de l'une de la plus grande que l'une de l'une

ee que l'on peut toujours obtenir, en proportionmant convenablement le fardeau à mouvoir. La roue pourrait par l'action du courant, prendre une vitesse plus grande, et communiquer ainsi plus de vitesse au fardeau; mais dans ce cas, le fardeau serait plus petit, et l'effet serait moiudre dans sa totalité. Pareillement la roue pourrait élever uu fardeau plus considérable : mais la vitesse étant mécessairement plus petite, l'effet absolu se trouverait encore diminué. C'est donc lorsque la vitesse de la roue est telle qu'on vient de

dire, que cet effet est le plus grand.

§ 103. Cherchons enfin quelle doit être la valeur de ce maximum. On vient de voir, que le fluide dans le cas du maximum d'effet, ne frappait la roue qu'avec les deux tiers de sa vîtesse, puisque la roue, qui doit prendre le tiers de la vitesse du fluide. échappe en partie à son action. On aura donc la valeur absolue de l'impulsion du fluide contre les ailes de la rone, en multipliant la somme de toutes les surfaces frappées, par le double de la hauteur due à une vitesse, qui n'est que les deux tiers de la vîtesse réelle du fluide. Mais on sait que les hauteurs sont comme les carrés des vîtesses. Ainsi la hauteur due à une vîtesse exprimée par deux tiers, n'est que les quatre neuvièmes de celle due à une vîtesse représentée par l'unité. Le choc du fluide dans le cas du maximum, est donc équivalent au poids d'un prisme d'eau, ayant pour base la somme des surfaces frappées, et pour hauteur les huit neuvièmes de la hauteur due à la vîtesse du courant. D'où l'on peut conclure, que la masse qui représente l'impulsion dans le choc relatif, et pour le maximum, n'est que les quatre neuvièmes de ce qu'elle est dans le choc absolu.

Mais ce poids agit à la circonférence de la roue, et doit être considéré comme une force appliquée au milieu de la hauteur de l'aile. Ce point ayant une vîtesse égale au tiers de la vîtesse du fluide;

on aura donc l'effort total, en multipliant la masse agissante par cette vîtesse un tiers : ce qui donnera le poids d'un prisme d'eau, ayant toujours la même base qu'on vient de dire, et dont la hauteur serait les huit vingt-septièmes de celle due à la vîtesse du fluide. Or, cet effort est la mesure de l'effet que la roue peut produire. Donc cet effet sera exprimé par les huit vingt-septièmes d'un prisme d'eau, ayant la base supposée, et une hauteur égale à celle qui est due à la vîtesse du fluide. Ce qui veut dire, que la roue pourra communiquer à cette masse d'eau, les huit vingt-septièmes de la vîtesse du courant: ou oe qui revient au même, toute la vîtesse du courant, aux huit vingt-septièmes de cette masse. Ainsi, pour que l'effet produit soit le plus grand possible, il est nécessaire que la roue preune une vitesse, égale au tiers de la vîtesse du fluide; et dans ce cas la force motrice, qui est le courant, peut communiquer les huit vingt-septièmes de sa vîtesse absolue à un prisme d'eau, d'une hauteur égale à celle due à la vîtesse du courant, et dont la base est la même que la somme des surfaces frappées.

§ 104. Ajoutous lei quelques réflexions, nécessairespour éclaireir davantage le sujet qui nous occupe. On a déjà observé combien il était difficile de se faire une idée juste de la manière d'agir des fluides eu mouvement. On compare ordinairement cette action à la pression exercée par un poids : et en effet si l'on appliquait à la circonférence d'une roue à aubes, un pouls calculé d'après les principes établis, le monvement de la roue s'afréterait, et l'impulsion du courant n'aurait d'autre effet, que d'anouller, et de détraire les degrés de vitesse, que la pesanteur travaille à tous momes à faire passer dans le fardeau.

Mais supposons que le poids appliqué à la circonférence de la roue, ne soit pas suffisant pour en arrêter le mouvemeut; alors la roue continuera de tourner; le poids sera élevé, avec une vîtesse d'abord accélérée, mais qui deviendra bientôt uniforme. Dans ce cas, l'action du fluide pourra se partager en deux, l'une destinée à faire continuellement équilibre à la pesanteur du fardeau, et l'autre employée à entretenir le mouvement de la roue. Ainsi dans le cas du maximum, un tiers de la vîtesse du courant peut être considéré comme employé à faire mouvoir la roue et le fardeau, et les deux tiers restans qui constituent véritablement le choc du fluide, servent à détruire l'action continuelle de la pesanteur sur ce fardeau, La grandeur de l'effet produit par l'impulsion des fluides, varie suivant les circonstances, par la raison que les fluides agissant à-la-fois par leur masse et par leur vitesse, le résultat de cette action sera plus grand ou plus petit, selon la manière dont il sera

composé avec ces deux élémens.

Lorsque l'on considère en elle-même la puissance d'un fluide en mouvement, on trouve que cette puissance dépend, 1.º de la portion du fluide, qui agit à chaque instant; 2.º de la vitesse avec laquelle le fluide se meut, ou plutôt de la hauteur due à cette vîtesse; 3.º enfin de la surface contre laquelle s'exerce cette action. C'est ce qui se voit clairement, lorsque le fluide sort d'un vase, par un orifice pratiqué à son fond. Ainsi la puissance d'un fluide pent être exprimée par un prisme du fluide. avant pour base la surface choquée, pour hauteur celle due à la vitesse du fluide, et pour vitesse celle même du fluide : mais alors la résistance vaincue , ou l'effet utile doit aussi être exprimé par un prisme semblable, avant ou une hauteur, ou une vîtesse qui approche plus ou moins de celle-là. La manière d'employer l'action de l'eau, sera d'autant plus avantageuse, que la valeur de la résistance vaincue approchera plus de celle de la puissance, exprimées comme on vient de dire (y').

<sup>(</sup>y') Soit A la surface frappée par le fluide, V la vitesse du fluide, H la hauteur due à cette vitesse : la puissance, on P = A V H.

\$ 105. On vient de ve ir que l'impulsion d'un courant, contre les ailes d'une roue, ne pouvait, dans le cas du maximum d'effet, communiquer à un prisme de ce fluide, qui anrait la base et la bauteur qu'on vient de dire, que les huit vingt-septièmes de sa vîtesse propre. Si l'on compare ce résultat à la valeur de la puissance résidante dans le fluide, et dont on a donné l'expression; on trouvera que l'effet utile, dans lequel on fait entrer les frottemens, et autres résistances inévitables, n'est ici que les huit vingt-septièmes de cette puissance; et par conséquent, qu'il est bien inférieur à cette même puissance (2').

On peut demander, pourquoi dans le choc des fluides, l'effet est toujours inférieur à la puissance? et pour quelle raison, il n'en est que les huit vingt-septièmes, dans le cas même ou il est le plus grand? Comment se fait-il qu'une si grande portion de cette puissance, les dix-neuf vingt-septièmes dans le cas du maximum, soit entièrement perdue pour l'effet? que devient cette partie de la puissancer elle reste dans le fluide, sans pouvoir servir à augmenter l'effet

obtenu.

Entre le choc d'un fluide, et la puissance résidante dans ce fluide, il y a une différence importante; c'est que celle-ci est la cause, et l'autre est l'effet, ou plutôt une partie de l'effet. La puissance renferme une vitesse, qui ne s'épuise jamais en entier coutre l'obstacle, même quand il est immobile. Cette vitesse qui reste dans le fluide, est une partie de la puissance toujours, et nécessairement perdue pour l'effet. Mais si l'obstacle se meut, alors la vitesse qui reste au fluide, est bien plus grande encore, et par conséquent il y a une bieu plus grande partie de la puissance, qui devient nulle pour l'effet

<sup>(</sup>z') Q étant l'effet utile, on la totalité de la résistance vaircue, on a pour le maximum dans les rones à aubes : Q = 17 A V H = 17 P.

# QUATRIÈME SECTION. 389

désiré. Dans le cas du maximum pour les roues à aubes, une fois que la roue à pris le tiers de la vîtesse du fluide, le mouvement se maintient par la seule force d'inertie, et le fluide n'agit plus que par les deux tiers de sa vitesse propre. La grande perte de la puissauce vient donc, de ce que la vîtesse du choc est réduite aux deux tiers de la vîtesse réelle, ce qui en abaisse la valeur aux quatre neuvièmes du choc absolu. Mais quoique il y ait toujours dans le choc des fluides, une partie de la puissance qui est perdue, cela n'empêche pas, que l'action du fluide ne soit, dans le cas du maximum, tout ce qu'elle peut être de cette manière. Une partie est employée à communiquer la vitesse, après quoi elle devient nulle, et l'autre partie fait continuellement équilibre au fardeau, ainsi qu'à toutes les autres résistances.

Dans l'action que l'eau exerce par son impulsiont, il y a dond nécessairement beaucoup à perdre du côté de la puissance. On verra bientôt que ce fluide peut agir d'une mauière beaucoup plus avantageuse, et que l'effet utile peut être une portion plus grande de la puissance, ou bien qu'il peut approcher dayantage de la valeur, qu'on a atribule à cette puissance. Voyons maintenant si ce qu'on a établi concernant les roues à

aubes, est d'accord avec l'expérience.

#### CHAPITRE VI.

Examen des expériences faites par M. Bossut, sur les roues à aubes.

§ 106. M. Bossut a fait sur les roues à aubes, deux suites d'expériences, précieuses par la grande exactitude que l'auteur y a apportée. Il s'est servi pour cela d'une roue, dont la circonférence portait un zombre d'ailes plus ou moins grand à volouté. La largeur des ailes était de 5 ponces juste, et leur hauteur de 6 pouces. Le diamètre extérieur de la roue était de 3 pieds; celui de la bobine sur laquelle s'enveloppait la corde qui portait le fardeau, était de 2 pouces 6 lignes; et celui des tourillons de l'arbre, de 3 lignes. Le diamètre d'une poulie de renvoi, nécessaire pour faire élever le fardeau, était de 3 pouces 8 lignes, celui de ses tourillons de 21 lignes, et enfin celui de la corde était de 2 lignes. La roue garnie de ses 24 ailes, pesait en tout 44 livres. Telles sont les mesures données par M. Bossut, et nous n'avons pas cru nécessaire de les transformer en mesures nouvelles.

Cette roue fut d'abord placée sur le canal, dont il a été parté plus haut, et dont la largeur excédait à peine celle de la roue: la hauteur de l'eau dans le canal étant de 2 pouces, et sa vitesse de 300 pieds en 27 secondes, ou de 444 pieds en 40 secondes; M. Bossut a trouvé, que dans ce temps de 40 secondes ; In coue chargée successivement de différens

QUATRIÈME SECTION. 391 fardeaux, faisait un certain nombre de révolutions, comme il est marqué dans la table suivante.

| Pardesu enlevé , ex- | Nombre des révolu-                                         | Pardeao enlevé, ex- | Nombre des révolu-                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| primé en livres.     | tions de la roue.                                          | primé en livres.    | tions de la roue.                                                    |
| 50 \( \frac{1}{2} \) | 22 41<br>22 41<br>21 41<br>21 41<br>21 42<br>21 42<br>21 3 | 55 ¼                | 20 11<br>20 11<br>20 14<br>20 44<br>19 44<br>19 44<br>19 44<br>18 48 |

Tont étant égal pour les différens fardeaux élevés, et la durée de leur ascension ayant toujours été la même, il est clair que l'on aura le rapport des effets obtenus dans ces diverses expériences, en multipliant le fardeau enlevé dans chaque cas, par le nombre correspondant des révolutions de la roue. Or, si l'on fait ces multiplications, on observera, que les produits vont d'abord en augmentant, et ensuite en diminuant. Le plus grand de ces produits, est celui qui répond à 3,4; livres. C'est donc là le maximum d'éfet obtenu dans ces expériences.

Dans une autre suite d'expériences, la même roue a été placée sur un courant contenu entre deux murs verticaux, et parallèles, distans l'un de l'autre, d'environ 12 à 15 pieds. Le fond de ce caual était un radier assez uni; et la profondeur totale de l'eau était d'environ 7 à 8 pouces. La roue u'avait que 24 ailes, qui plongaient dans l'eau de 4 pouces suivant la verticale. La vitesse moyenne de l'eau était d'environ 2740 pouces en 40 secondes. Voici les faricaux élevés, et le

392 HYDRODYNAMIQUE. '
nombre des tours de la roue dans un temps de
40 secondes pareillement.

| Pardeaux                      | Nombre des                                                     | Pardeaux             | Nombre des                                                                           | Fardeaux       | Nombre des         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| éleves.                       | révol.                                                         | eleves.              | revol.                                                                               | eleves.        | revol.             |
| 30 **<br>35<br>40<br>45<br>50 | . 17 41<br>. 16 11<br>. 15 18<br>. 14 11<br>. 13 11<br>. 12 41 | 57<br>58<br>59<br>60 | . 12 18<br>. 12 19<br>. 12 19<br>. 12 49<br>. 12 47<br>. 12 47<br>. 11 44<br>. 11 44 | 62 ** 65 64 66 | . 10 41<br>. 10 41 |

En faisant ici les mêmes calculs, que sur les expériences précédentes, on trouve pareillement, que les produits du fardeau par le nombre correspondant des révolutions, suivent une marche d'abord croissante, et ensuite décroissante. Le plus grand de ces produits répond au fardeau de 66 fb. C'est donc là le cas, oi l'effet a été le plus grand. Il faut voir à présent, si dans ces deux circonstances, la vitesse de la roue s'est trouvée telle que le veut la théorie, et si la valeur de l'effet a été telle aussi, que nous l'avona trouvée plus haut, d'après la même théorie.

§ 107. On a dit que la roue avait 3 pieds de diamètre extérieur, et que les ailes, dans la première suite d'expériences, plongeaient de 2 pouces dans l'eau. Le centre d'impression était donc à 17 pouces de distance du centre du mouvement, et parcourait une circonférence de 107 pouces environ, pendant que la roue faisait une révolution sur elle-même : sa vitesse était donc pour le cas du maximum, de 2183 pouces en 40 secondes. Mais la vitesse du courant dans le même temps, était de 5333 pouces environ. Donc la vitesse de la roue, ou plutôt du centre d'impression, était à-peu-près les deux cinquièmes de la vitesse de

Peau, c'est-à-dire qu'elle était plus grande, que celle que demandait la théorie. Mais il faut se rappeler que le fluide, dans ces expériences, était contenu dans un canal étort, et que son mouvement était fort géné, parce que la roue remplissait presque toute la largeur du canal. Or, la théorie que nous avous établie, n'est applicable qu'au cas, où le fluide est, comme on dit, indéfini, et où rien ne gêne son mouvement.

Faisons la même récherche pour le cas du maximum, obtenu dans la seconde suite d'expériences. D'abord les ailes de la roue plongeaient ici de 4 pouces dans l'eau : le centre d'impression n'était donc éloigné du centre du mouvement que de 16 pouces, et il parcourait à chaque révolution de la roue, une circonférence d'à-peu-près 100 pouces. Ainsi sa vîtesse dans le maximum s'est trouvée de 1189 pouces dans 40 secondes. Dans le même temps, la vîtesse du courant était, suivant M. Bossut, de 2740 pouces. Or, le premier de ces deux nombres est plus grand encore que le tiers du second : donc la roue avait aussi dans cette expérience, pris plus que le tiers de la vîtesse du courant; et cependant le fluide paraissait ici exercer son impulsion sans aucune gêne. Comme la théorie qui concerne le rapport des vîtesses de la roue et du courant, n'est fondée sur rien d'hypothétique, et que dans le choc des fluides, la loi du carré des vitesses a été confirmée par toutes les expériences : il faut voir s'il ne se serait pas glissé quelque erreur, soit dans l'estimation du maximum, soit dans l'évaluation des vîtesses de la roue et du courant.

§ 108. M. Bossut mesure la vîtesse de l'eau dans le grand canal, où la seconde suite d'expériences a été faite, par le moyen d'un très-petit moulinet, parfaitement mobile sur son axe, et dont les ailes ne trempaient dans l'eau que de 4 lignes. Ce moyen n'a pu évidemment donner que la vitesse à la surface:

## 394 HIDRODYNAMIQUE.

mais à 2 pouces de profondeur, où se faisait le choc moren, la vitesse était nécessairement plus graude, comme il a été expliqué ci-dessus. Ainsi la vitesse attribuée au courant par N. Bossuf, est plus petite que celle qui avait réellement lieu, et la vitesse de la roue, sur laquelle il ne pouvait pas y avoir d'erreur, se trouvait être ainsi une moiudre partie de la vitesse de l'eau. Il paraît qu'elle vieu était guêre que le tiers, comme le vent la théorie. Venons maintenant à la valeur du maximum.

§109. Dans la dernière suite d'expériences, le plus grand effet a eu lieu, lorsque le fardeau élevé était de 60 livres, et que la roue a fait 111 révolutions en 40 secondes. Or, si l'on calcule, d'après les mesures données ci-dessus, la vîtesse ascensionnelle du fardeau dans ce cas, on trouvera qu'il s'élevait de 21 pouces par seconde. Mais ce fardeau qui n'était que de 60 livres, doit être augmenté de tontes les résistances inévitables, telles que le frottement à l'arbre de la roue, le frottement à l'essieu de la poulie de renvoi, la roideur de la corde, et même la résistance de l'air. Tous ces obstacles étant évalués sur le plus petit pied, forment une somme équivalente à un poids de 5 livres au moins, L'on peut supposer nulles toutes ces résistances, mais alors il faut en ajouter la valeur au fardeau élevé, qui se trouvera par conséquent de 65 livres.

Si l'on suppose donc que le fardeau élevé dans cette expérience, était de 65 livres, la vitesse de son ascension ayant été trouvée de 2½ pouces par seconde, on aura en multipliant la masse par la vitesse, le nombre 162½, qui exprimera la valeur de l'effet obtenu, ou la résistance vaincue. Cherchons de même l'expression de la puissance.

Plusieurs ailes de la roue étant toujours en même temps plongées dans l'eau, le choc du fluide se faisait à-la-fois sur deux ou trois surfaces; mais l'on peut sans erreur sensible, réduire la somme des surfaces QUATRIBME SECTION. 395 frappées, à la surface qu'une aile seule, placée dans la ligne verticale, aurait présentée au cluce de l'eau. La surface choquée directement par le fluide, était donc d'après les dimensions données, de 20 pouces

carrés.

La vitesse du courant, qui était à la surface au moius de 68 pouces par escoude, peut être supposée à la profondeur de 2 pouces, d'environ 80 pouces dans le même temps. Mais la hauteur due à cette vitesse, est de 8 pouces et huit neuvièmes. Si l'on multiplie donc la surface frappée, par la hauteur qu'on vient de trouver, on aura le nonbre 178, qui exprimera en pouces cubes, la masse de la puissance. Le poids de cette masse est de 7½ livres; ce qui, multiplié par la vitesse 80, donne pour la valeur totale de la puissance, le nombre 576. Or, il ne s'en faut pas de beaucoup, que les nombres 162½ et 576, ne soient eurit eux comme les nombres 8 et 27. Donc il paraît, que dans cette expérience l'effet utile a été, comme il devait être, les huit vingt-septièmes de la puissance, etlel qu'on l'exprime d'ordinaire.

§ 1 10. Si l'on discute de la même manière le maximum donné par la première suite d'expériences, on trouvera un résultat fort au-dessous de celui qu'exige la théorie, et qui disférera par conséquent beaucoup de celui que nous venons d'obtenir. Il paraît que la raison de cette grande différence, vient de ce que les ailes de la roue, laissant très-peu d'intervalle entre leurs bords, et les parois, ainsi que le fond du canal, l'eau ne pouvait pas s'échapper assez librement, et qu'elle épuisait inutilement contre elle-même une grande partie de sa force. On n'aura aucun doute à cet égard, si l'on compare entr'elles deux expériences, prises dans l'une et dans l'autre suite, où la roue a élevé le même fardeau; et il y eu a une justement où la roue étant chargée d'un poids de 35 livres, a fait en 40 secondes sur le petit canal 1947 ... révolutions, tandis que sur le grand courant, elle en a

Deposit Stary

# 396 Hydrodyn mique.

fait 161 dans le même temps. Or, si l'on compare ici la puissance avec la vitresse communiquée dans les deux cas, on trouvera que cette vitresse sur le petit canal, a été beaucoup moindre qu'il nurrait fallu daprès la grandeur de la puissance; ce qui prouve qu'une partie de la force était perdue, et se consumat inutiement, à cause sans doute de la gêne que l'eau eprouvait dans son mouvement. (Note 22-8)

Il y a des roues qui sont mues par le choc de Peau, et dout l'arbre est vertical : telle est celle de la figure 143.º Le choc de l'eau sur les palettes de ces roues, qu'on appelle roues à turbit, doit, lorsqu'il est direct, s'évaluer de même que sur les roues à aubes : si le choc se fait obliquement, il faudra recourir à ce qui a été dit sur le choc oblique

des fluides.

#### CHAPITRE VIII.

De l'action de l'eau agissant par son poids. Des roues à pots, ou à augets.

Les machines mues par le poids de l'eau, sont des roues (fig. 144.º) qui portent à leur circonférence des pots ou augets, destinés à recevoir l'eau, ameuée par un canal XY. Ces roues tourneut toujours dans le seus vertical, et leurs augets en passant au-dessous de l'extrémité du canal, se remplissent d'eau, et demeurent pleins, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés vers le bas de la roue. Là ils se vident, parce que leur ouverture se trouve alors naturellement tournée en bas, et ils remouteut ensuite du côté opposé, pour se remplir de nouveau, lorsqu'ils ont dépassé le sommet de la roue. C'est donc, comme on voit, le poids de l'eau contenu dans les augets d'une moitié de la roue, tandis que les autres sont vides, qui est la cause du mouvement. Les parties de la roue étant en équilibre entr'elles, la force motrice dépend évidemment de la quantité d'eau, que les augets peuvent admettre, et conserver jusqu'au point le plus bas de leur course. Examinons les différens cas qui peuvent ici se présenter.

§ 111. Supposons d'abord que l'eau est amenée dans les augets, par un canal horizontal, de manière qu'elle n'exerce aucun choc contre la roue; ou bien que la roue, tourne avec la méme vitesse, que peut avoir l'eau en tombant dans les augets, et qu'il ne se fasse par couséquent aucun choc. Supposons encore les augets assez rapprochés, pour qu'on puisse considérer la portion de la circonférence dans la roue; occupée par ceux qui sont pleins, comme couverte d'une couche d'eau continue, et d'une hauteur égale à la hauteur moyenne des augets. Cela posé, cherchons quelle doit être la mesure de l'effet, que doit produire

le poids de cette couche d'eau.

Soit ghbk (fig. 145.°) la couche d'eau en question, couvrant une partie de la circonférence de la roue abde. Si l'on conçoit cette eau partagée en portions extrêmement petites, par des plans dirigés au centre de la roue, toutes ces portions élémentaires, telles que lmno, auront toutes le même poids: mais comme elles répondent de se points différens du rayon horizontal bc, leur pesanteur se fera aussi sentir d'une manière plus ou moins avantageuse, selon qu'elle gira plirs ou moins prês de l'extrémité b. Mais on peut les rapporter toutes à ce point b de la manière suivante.

Le poids de la portion élémentaire l mno, qui répond verticalement au point p du rayon horizontal, peut, en faisant son épaisseur égale à l'uniré, être exprimé par le produit de sa base lm imultipliont la hauteur lo: et l'action de ce poids pour faire tourner la roue, sera donc : lo multipliont lm munilipliont cp. Mais le produit de lm par cp est égal au rayon de la roue, cl multiplié par qr, qui mesure la hauteur verticale de la portion lmno  $(a^n)$ . Donc la puissance motrice de cet élément sera exprimée par lo multipliant cl multipliant qr; c'est-à-dire que son effort sera le même, que s'il était placé à lm fût réduite à sa projection qr sur le diamètre vertical.

<sup>(</sup>o") C'est ce qui se voit facilement, en comparant les deux triangles semblables clp, lmi, qui donnent la proportion: lm: li:: cl: cp; d'où l'on tire: lm.cp=li.cl=qr.cl.

La même chose pouvant se dire de toutes les portions élémentaires de la couche d'eau ghbik, il suit que la force qui agit sur la roue pour la mettre en mouvement, est égale à l'épaisseur de cette couche multipliée par sa hauteur lo, par le rayon bc de la roue, et par la portion ts du diamètre vertical, comprise entre l'entrée de l'eau dans les augets, et sa sortie au point le plus bas. L'épaisseur de la couche d'eau multipliée par sa hauteur, donne l'aire de la section faite par un plan dirigé au centre. Donc dans une roue à pots, la puissance motrice est égale à la section de l'auget multipliée par le rayon de la roue, et par la distance verticale comprise entre l'entrée et la sortie de l'eau.

Le fardeau élevé, multiplié par sa distance à l'axe du mouvement, doit être aussi égal à la même quantité. Si à la place des distances, ou bras de lévier, qui appartiennent à la puissance et à la résistance, on substitue les vitesses qui leur conviennent, on trouvera que le fardeau multiplié par sa vîtesse, est égal à la section de l'auget, multipliée par st, et par la vîtesse de la circonférence de la roue. Telle est la loi de l'équilibre pour les roues à pots, dans les suppositions présentes (b").

§ 112. Supposons pour second cas, que l'eau ait à son entrée dans les augets une certaine vitesse ; qu'elle soit, par exemple, amenée par un tuyau l'x (fig. 146.e); et que sa vîtesse soit due à une hauteur vs : si d'ailleurs on ést le maître de recevoir cette eau à une distance plus ou moins grande du

<sup>(</sup>b") Soit A la section de l'auget, R le rayon de la roue, D la portion ts du diamètre vertical. On aura la puissance P = A RD. Le fardeau élevé étant Q, et sa distance à l'axe du mouvement étant R , Q R' sera la mesure de l'effet obtenu. Si l'on conçoit toutes les résistances accessoires comme réunies au fardeau, on aura entre la puissance et la résistance l'équation QR' = ARD, ou QV' = ADV. V est la vitesse de la roue, et V' celle du fardeau.

niveau qui fait sa vitesse; on demande quelle est la distance qui donnera le plus grand effet, le point de sortie de l'eau étant toujours placé à la même profondeur. Si le point d'entrée est placé plus près du niveau supérieur, la vitesse de l'eau entrante sera plus petite, et comme la roue est supposée avoir la même vitesse, la puissance perdra de son avantage par la diminution de cette vitesse. Si l'entrée est placée plus bas, les vitesses de l'eau et de la roue seront plus grandes; mais la masse du fluide agissant sera plus petite, et la force motrice se trouvera encore diminuée par là. Il y a douc une certaine distance qui doit donner à la puissance le plus grand avantage possible, et pour laquelle l'effet est un maximum.

Soit vx le niveau du réservoir, ou vs la hauteur due à la vîtesse de l'eau en L. La vîtesse de la roue qui est égale à celle-là, dépendra donc de la racine carrée de cette hauteur vs; et la force motrice dont on a ci-dessus trouve l'expression, lorsqu'il n'y a pas de choc, dépendra du produit de la racine de vs par st. Il faudra donc que ce produit soit le plus grand possible. Lorsque le produit de deux quantités est un maximum, celui de leurs carrés est pareillement un maximum. L'on peut donc chercher à la place le maximum du produit de vs par le carré de st. Mais si l'on observe que st est la même chose que vt moins vs, on reconnaîtra que ce cas-ci est le même, que celui qu'on a vu précédemment, où il fallait trouver le plus grand produit qu'on peut former, en multipliant le carré de la différence de deux quantités par la plus petite des deux. On se rappelle que cela a lieu, lorsque la plus petite de ces deux quantités est le tiers de la plus grande. Donc dans le cas présent, le maximum a lieu, lorsque la hauteur vs est le tiers de la hauteur totale vt. On suppose la roue construite, le niveau vx constant, et de plus qu'on a la liberté de faire entrer l'eau dans la roue à telle hauteur qu'on veut,

en donnant au tuyau lx la longueur convenable. Si la roue était à construire, on voit qu'il conviendrait de la faire la plus grande possible, pour que le fluide agît par un lévier plus long; et si le fluide n'était pas assez abondant, il faudrait le prendre le plus haut qu'il se pourrait, pour diminuer la dépense.

et maintenir le niveau.

Puisqu'on peut ici disposer de toute la hauteur vt, on pourrait demander, s'il ne vaudrait pas mieux employer dans cette circonstance une roue à aubes. dont les ailes seraient frappées par l'eau sortant du tuyau prolongé jusqu'en t. En supposant la surface choquée, égale à la section transversale de l'auget, on trouve pour le cas présent que l'effet dans la roue à pots, est d l'effet dans la roue à aubes, comme les ? de vt multiplies par la racine de I vt , est aur 3700 de la même hauteur, multipliés par la ractue de cette hauteur, c'est-à-dire, comme trois fois la racine de 3 est d 4. ou comme 5.19 est d 4. Donc la rone à pots est plus avantageuse que la roue à aubes : ajoutez que la dépense d'eau est diminuée dans le rapport de 173 à 100, ou à-peu-près de 7 à 4 (c").

§ 113. Ordinairement l'eau est amenée par un canal, et la quantité que ce canal fournit, est la même en temps égaux, au moins pendant un certain intervalle de temps. La chute qu'on peut donner à cette eau est limitée par les circonstances du lieu. Il s'agit de déterminer par quel moyen on peut tirer de cette force le plus grand avantage, en se servant

d'une roue à pots.

<sup>(</sup>c") L'effet dans les roues à pots, est égal à ADV; et dans les roues à aubes, il est égal à AVH. Or, dous le cas présent A . A, D== vt, V pour la roue à pots, = V ; et pour la roue à anbes V=Vrt, H=vt. Donc l'effet de la roue à pots, est à celui de la roue a aubes : comme avt Vivt: 4 vt Vvt :: 4 V :: 17 :: 2 V27 : 8::5,19:4-

Puisque la dépense est uniforme, et que la vîtesse de la roue est la même que celle de l'eau entrante, le produit de la section de l'auget par la vitesse, ou par l'espace parcouru dans une seconde, exprimera la dépense, ou la quantité d'eau recue dans le même temps. On pourra donc mettre cette dépense à la place du produit; et la puissance daus cette espèce de roue, sera exprimée par la dépense multipliant la hauteur ts (d"). La dépense étant supposée constante, la grandeur de l'effet dépendra donc de la grandeur de st : ce qui nous apprend, que l'eau doit être recue dans les augets le plus près possible du canal qui l'amène, et qu'elle doit les abandonner le plus bas qu'il se peut. Les augets doivent donc être coustruits de manière à ne perdre l'eau que lorsqu'ils sont arrivés au plus bas de leur révolution, et la roue doit marcher le plus lentement qu'il est possible : car l'eau devant être reçue à la plus petite distance de son niveau, sa vitesse à son entrée dans les augets, sera d'autant plus petite; et celle de la roue, qui doit lui être égale, en sera aussi d'autant moindre. Ces sortes de roues font donc plus d'effet, à mesure qu'elles tournent plus lentement : mais dans ce cas, pour qu'elles puissent recevoir toute la quantité d'eau amenée par le canal, il est indispensable de donner plus de largeur aux augets, et par conséquent à la roue : ce qui met nécessairement des limites à la lenteur de son

§ 114. Dans la roue à pots la puissance à son maximum, et par conséquent l'effet le plus grand est égal à

<sup>(</sup>d") Cette puissance exprimée par A V D, devient alors M D, en désignant par M la quantité d'eau reçue par seconde. Donc la dépense demeurant la même, la force de ceite roue est plus grande, lorsque 1) est plus grand, ou lorsqu'il y a plus de distance verticale, entre l'entrée et la sortie de l'eau.

la masse du fluide reçue dans une seconde de temps. multipliée par la hauteur st, ou par vt moins vs. Une roue à aubes étant placée au point t, et recevant le choc du fluide animé de toute la vîtesse, que la hauteur vt per lui communiquer, le plus grand effet de cette roue serait, comme on a vu, exprimé par les huit vingt-septièmes de la surface choquée, multipliant la vîtesse du fluide, et la hauteur vt due à cette vîtesse. Mais la surface frappée étant encore supposée égale à la section de l'auget, la vîtesse du fluide multipliée par cette surface, sera égale à la dépense. En substituant, on aura le maximum d'effet pour les roues à aubes, égal à la dépense, ou à la masse du fluide écoulée dans une seconde de temps, multipliée par les huit vingt-septièmes de la hauteur totale , t. Ainsi le plus grand effet dans la roue à pots, est au plus grand effet dans la roue à aubes, comme vt moins vs est aux huit vingt-septièmes de vt; et comme vs doit être réduit autant qu'il est possible, et que st est toujours plus grand que le tiers de vt, il suit que la première espèce de roue est beaucoup plus avantageuse que la dernière. Le rapport de leurs avantages serait celui de 27 à 8, s'il était possible de réduire vs à zéro.

§ 115. La vitesse de la roue peut être moindre, que la vitesse de l'eau entrante : alors le fluide agit en outre par son impulsion, et dans ce cas la puissance et l'efict peuvent encore être calculés facilement. Il suffit pour cale d'ajouter à la masse gaultipliant st, l'effet du choc, qui est les huit vingt septièmes de cette masse multi-pliés par la hauteur due à la différeace des deux vitesses. On trouve encore ici, que la roue fait d'autant plus d'effet, qu'elle tourne avec plus de lenteur; et qu'une roue à apots est toujours plus avantageuse qu'une roue à apots. Mais les premières exigent une chute assez considérable, comme de 8 à 10 pieds, et les autres sont les seules qu'on puisse employer sur les rivières.

Cc 2

## 404 HYDRODYNAMIQUE.

§ 116.M. Bossut a aussi fait quelques expériences sur les roues à pois. Il s'est servi pour cel d'une roue ayant 3 pieds de diamètre, et portant sur sa circonférence 48 augest. La largeur des auest était de 5 pouces, et leur hauteur de 3 pouces environ. Le cylindre où s'enreloppait la conde qui soutenait le fardeau, avait 2 pouces 7, lignes de diamètre, et les tourillons de l'arbre 21 lignes. La poulie de renvoi était la même que dans les expériences précédentes. Le canal qui amenait l'eau, était horizontal, ayant 5 ponces de largeur, et l'eau y était comme stagnante. Il fournissait constamment par minute, une quantité d'eau de 1194 pouces cubes. Voici les résultats des expériences, qui ont été faites avec cet appareil. On l'orsque le mouvement paraissait parvenu à l'unifornaté, par le propue le mouvement paraissait parvenu à l'unifornaté, par l'unifornaté, par l'unifornaté, al l'unifornaté, al

| Fardesu élevé. |    |   |  | Nombre de tours<br>en 60 secondes. |   |       | Fardeau élevé. |   |   |  | ľ | Nombre de tour<br>en 60 secondes. |  |      |  |
|----------------|----|---|--|------------------------------------|---|-------|----------------|---|---|--|---|-----------------------------------|--|------|--|
| 11,            | ٠. |   |  |                                    |   | 11 46 | 15             | + |   |  |   |                                   |  | 9 19 |  |
| 12             |    | ٠ |  | ٠                                  |   | 12 1  | 16             |   | ٠ |  |   |                                   |  | 8 1  |  |
| 15             |    |   |  | ٠                                  | ٠ | 10 11 | 17             |   |   |  |   |                                   |  | 8 %  |  |
| 14             |    |   |  |                                    |   | 919   | 18             |   |   |  |   |                                   |  | 7 13 |  |

Avec 19 livres, la roue tournait encore, mais très-lentement. Avec 20 livres, elle s'arrétait, quoiqu'on l'êut d'abord mise en mouvement, pour lui faire prendre l'eau. Le fardeau néanmoins paraissait être encore un peu faible. La roue faisait 40; tours en une minute, lorsqu'elle n'avait iren à élever.

En multipliant claque fardeau par le nombre de tours correspondant, on trouve que les produits vont en augmentant: le plus graud est celui qui répond à 17 livres; ainsi le maximum se rencontre à-preu-près avec le cas, où la roue marche avec plus de lenteur. QUATRIÈME SECTION. 40

Dans le cas du plus grand effet, la roue faisait 8 st<sub>7</sub> tours en une minute : elle en Lisait 40 t dans le même tenps, lorsqu'elle ne portait aucun fardeau. La première vitesse est d la dernière, comme 1 est d 5 à-peu-près. Donc pour le maximum d'effet, la roue doit avoir le cinquième de la vitesse, qu'elle prendrait naturellement, si elle n'avait aucun fardeau à clever.

### CHAPITRE VIII.

De la réaction de l'eau. Des roues à réaction,

§ 117. O urnz les deux espèces de roues, que nous venons de considérer, il en est une troisième espèce, où l'èua agit d'une toute autre manière, et qu'îl faut aussi que nous fassions counaitre. Dans les roues à apts, l'eau agit par son seul poids; dans les roues à aubes, elle vieut frapper extérieurement la roue, et lui communique une partie de sa vitesse. Dans la troisième espèce de roue, l'eau est reque dans l'intérieur de la roue, et c'est en soctant, qu'elle Jui fait prendre plus ou moins de vitesse.

Daniel Bernoulli avait observé le premier, que l'eau qui sort d'un vase, repousse ce vase. Cette expression, et la chose elle-même, ont besoin d'être

expliquées.

§ 118. Concevons un vase plein d'une eau tranquille : il se fait, comme on sait une pression sur les parois, qui est la même sur tous les points qui sout à égale distance du niveau. Que l'on perce une ouverture sur le côté du vase, à un demi-mètre, par exemple, de profondeur : aussitôt l'eau s'échappera par cette ouverture, avec toute la vitesse due à cette hauteur d'un demi-mètre. La pression qui se faisait sur cette

Emilia Gray

partie de la paroi, cesse à l'instant, tandis qu'elle demeure la même sur tous lea autres points, placés à la même profondeur. Le point directement opposé à l'ouverture, est donc pousé de dedans en déclors, tandis qu'à l'ouverture même, toute pression acessé contre le vase. L'équilibre est donc rompu à l'instant, où l'eau a la liberté de s'écouler; et la pression intérieure qui n'est pas contre-balancée par une pression antagonisée, produit sur le champ son effet, en repoussant le vase, s'îl est suspendu librement, dans le sens opposé au mouvement de l'eau qui s'en échappe. La force avec laquelle le vase est repoussé, est justement égale à celle qui chasse l'eau du vase.

Cette répulsion des fluides avait été jusqu'ici confondue avec la résistance de l'air. L'ascension des fusées volantes, le recul des armes à feu, la vîtesse rétrograde de l'éolipyle à vapeur étaient attribués à la résistance que l'air était ceusé opposer à l'expansion des gaz, qui dans tous ces cas font effort pour s'échapper par une ouverture fort étroite. Mais ces effets auraient également lieu dans le vide. Ce n'est donc point à cette cause qu'ils sont dus, mais bien à la réaction des fluides renfermés, qui pressant d'abord tous les points du vase où ils sont contenus, et venant tout-à-coup à trouver une issue, s'échappent par-là avec impétuosité, tandis qu'ils continuent d'exercer leur pression sur tous les autres points. Celle qui se fait sentir sur le point opposé à l'orifice, étant la seule qui puisse produire son effet, le vase se trouve poussé dans ce sens-là, avec la même force qui chasse le fluide par l'orifice.

C'est sur le principe qu'on vient d'établir, qu'est fondée la trissème manière d'employer l'action de l'eau. On trouve dans la physique du docteur Desaguilliers la première idée, et le premier modèle (fig. 147.°) d'une roue hydraulique mue par la force répulsive de l'eau : mais la chose n'y est présentée que comme un objet de curiosité. Un citoyen de

## QUATRIÈME SECTION. 4

Lyon, M. Benoît Leroi, saisissant la même idée, et cherchant à l'utiliser, a présenté il y a quesques années, à l'Académie de cette ville, le plan d'une roue semblable, mais considérablement améliorée. Il en a discuté les avantages dans deux savans mémoires; et il a prouvé par le raisonnement, et par le fait, que cette roue, qu'il appelle roue à réaction, était beaucoup plus avantageuse que les roues à aubes.

§ 119. Pour déterminer l'effort dont l'eau est capable. lorsqu'elle réagit ainsi contre le vase qui la contient, et d'où elle s'échappe, il suffit de connaître la vîtesse qui a lieu au premier instant à l'orifice , par où elle sort. Car c'est la puissance qui produit cette vîtesse, qui est aussi la cause de la réaction, et qui en donne la mesure. Or, la vitesse de sortie est connue, lorsqu'on connaît la hauteur du niveau au-dessus du centre de l'orifice. Cette hauteur étant, par exemple, de deux mètres, l'eau à sa sortie aura une vîtesse de 6,3 mètres à-peu-près par seconde. La roue est donc repoussée avec la même force, qui s'exerce contre la partie opposée à l'orifice, sur une étendue égale à celle de cet orifice. Si la roue est supposée parfaitement mobile, et qu'elle ne supporte aucune charge; au moment où l'eau pourra s'échapper, elle se mettra en mouvement daus le sens contraire. et sa vîtesse s'accélérera de plus en plus, jusqu'à devenir égale à celle que la charge est capable de communiquer.

D'un autre côté la vitesse avec laquelle l'eau sort de la roue, diminue de plus en plus, à mesure que le mouvement de la roue s'accèlère; et eufin lorsque la roue aura pris toute la vitesse due à la hauteur de charge, l'eau ne fera plus que tomber simplement par l'orifice, sans avoir aucune vitesse en avant, pour s'éloigner de la roue. Toute sa vitesse aura passé dans la roue même, qui s'éloignera de l'eau, avec la même vîtesse, que l'eau s'éloignerait Ce de l'eau.

de la roue, si la roue était immobile. Ce cas paraît semblable à celui, où une roue à aubes très-légère, et très-mobile, preud toute la vîtesse du courant,

dans lequel elle plonge,

La détermination du maximum d'effet dans cette sorte de roue, dépend de plusieurs cousidérations, qui n'ont pas lieu pour les roues à aubes. Comme la force qui chasse l'eau par l'orifice, est justement celle qui repousse la roue, et la met en mouvement, il semble d'abord , que l'effet doit être le même , que si une veine fluide de la grandeur de l'orifice, venait frapper une surface égale, avec la vitesse due à la hauteur de la charge. Mais la puissance qui agit dans la roue à réaction, est une pression, et non pas un chọc. D'un autre côté cette puissance est accrue par celle qui vient de la force centrifuge. résultante dans le fluide du mouvement de rotation imprimé à la roue. De ces différences qui sont à l'avantage de la roue à réaction, il suit que le maxumum d'effet doit, comme le prétend M. Leroi, être dans cette espèce de roue, plus grand que dans les roues à aubes.

Cet avantage des roues à réaction sur les roues à aubes, a été prouvé par plusieurs expériences, dont nous ne rapporterons ici qu'une seule. Dans cette expérience, la hauteur de charge étant de 201 pouces, l'eau dépensée s'est trouvée de 124 livres environ, et le poids élevé de 6 livres. En y ajoutant une livre de plus, à cause des frottemens, la résistance vaincue a donc été de 7 livres, et l'espace parcouru s'est trouvé de 3108 lignes. Ces deux dernières quantités, multipliées l'une par l'autre, donnent pour leur produit le nombre 21756 : c'est-là ce qui représente l'effet obtenu. En multipliant de même les 124 liv. d'eau dépensée par 248 lignes, hauteur de la charge, il vient 30752, pour l'expression de la puissance. Or, les deux nombres trouvés sont à-peu-pres entr'eux, comme 19 est à 27. L'effet a donc été dans cette

expérience les dix-neuf vingt-septièmes de la puissance, c'est-à-dire, plus que le double de ce que peuvent

donner les roues à aubes.

On pourrait penser que ce résultat est un peu exagéré : mais on sera détrompé à cet égard, lorsqu'on saura que la roue à réaction exécutée en grand, a présenté les mêmes avantages. Un moulin dont la roue est à réaction, établi à pen de distance de la ville de Lyon, avant été comparé à d'autres moulins, dont les roues sont à aubes, on a trouvé, qu'eu égard à l'eau dépensée, et à la quantité de la mouture, l'effet du premier moulin était plus que le double de celui des derniers. Ajoutez à cela que la première espèce de roue ae demande qu'une cliute d'eau peu considérable, comme de 5 à 6 pieds, par exemple; qu'elle peut tourner immergée dans l'eau, et peut être mise en usage dans des circonstances, où les roues à pots ne pourraient pas être employées, ou dans lesquelles elles n'offriraient pas le même avantage. Elle peut sur-tout être substituée aux roues à aubes placées au bas des chutes d'eau, et qu'on appelle roues à terrain. Celles-ci ne donnent pas même les huit vingt-septièmes de la puissance. (Note 23.º)

### APPENDICE

#### DES MOULINS A VENT.

JE crois à propos, en terminant cet ouvrage, de dire un mot des moulins à vent (fig. 148.º), invention ingénieuse, qui fut apportée d'Asie en Europe, vers la fin du 12.º siècle. Il y avait plus de difficulté à faire servir l'action d'un courant d'air, pour imprimer à une roue un mouvement de rotation, que pour appliquer à cet usage la force d'une eau courante. En effet il suffit pour ceci de faire plonger dans l'eau quelques surfaces planes, fixées à la circonférence d'une roue, taudis que tout le reste de la roue est hors de l'eau, et se meut librement au-dessus de ce fluide. Mais la roue que l'on veut faire mouvoir par le moyen de l'air, est dans toutes ses parties en prise à l'action de ce fluide, et ne peut en recevoir directement que des impulsions, qui se détruisent mutuellement. Il fallait trouver un moyen, pour que l'action du vent ne se nuisit point à elle-même, et l'on a imaginé pour cela, de faire agir ce fluide dans une direction oblique, contre les surfaces qu'on lui présente. ( Note 24.º )

§ 120. Qu'on imagine ún are AB (fig. 149.\*) placó justement dans le sens du vent, et lui opposaut son extrémité B; qu'à cette extrémité soient fixées en croix quatre grandes surfaces rectangulaires, dont on voit une MN FO (même figure), disposée de manière que leurs plaus fassent avec l'axe AB, d'un côté Tangle obtus MBA, et de l'autre l'angle aigu ABN. D'après cette disposition, le vent venaut frapper la surface MNOP, suivant la direction VS oblique à cette surface, son action, comme toutes les actions

## QUATRIÈME SECTION. 41

obliques, se décomposera nécessairement en deux, l'une perpendiculaire à la surface choquée, et l'autre qui lui sera parallèle. Soit ab la vitesse du vent, ou l'espace qu'il parcourt dans une seconde de temps: ac sera la vitesse parallèle, par laquelle le vent n'a aucune prise sur l'aile MNOP, et bc sera celle qui lui reste, pour frapper cette aile. Mais celle-ci

encore ne peut pas avoir son effet entier.

L'aile MNOP est retenue dans le sens bk, et ne saurait obéir directement et complétenent à la force bc. Une partie de celle-ci sera donc détruite par cette résistance; et comme l'aile ne peut se mouvoir que dans un sens perpendiculaire à l'axe AB; il faut pour avoir la force avec laquelle le vent tend à faire mouvoir l'aile, construire sur bc comme diagonale, un parallellogramme, dont les côtés seront pris sur ab, et sur une perpendiculaire à ab. Celle-ci, ou ce sera donc la vitesse par laquelle le vent agit sur l'aile, pour la faire tourner. Quant à la force be, elle tend à renverser le mouiln, et elle doit être par conséquent détruite par la résistance et la stabilité de l'édifice.

Les ailes se présentant toutes les quatre au vent de la même manière, la force du vent agit sur toutes pour les faire tourner dans le même sens, et le mouvement de rotation s'établit par suite de l'obliquité de l'air incident. Mais il y a une certaine inclinaison de l'aile relativement à l'axe, qui est la plus favorable à l'action du vent. D'abord il est évitent que si l'aile se présentait perpendiculairement à la direction du vent, elle ne saurait tourner autour de l'axe, et toute la force du vent tendrait uniquement à la renverser en arrière. Donc la portion ce de la force du vent employée à faire tourner l'aile, dépend de l'obliquité, et augmente jusqu'à un certain point avec cette obliquité. En second lieu, la largeur du courant d'air, qui peut avoir prise sur l'aile, est d'autant plus grande, que cette aile se présente moins obliquement au choc. La grandeur du choc dépend donc aussi de la projection ND de l'aile, sur un plan perpendiculaire à la direction du vent. L'impulsion sera la plus grande, lorsque ce multiplié par ND sera un maximum. Or, on trouve que le maximum a lieu, lorsque l'angle abm que fait la direction du vent, et par conséquent l'augle ABN que fait l'axe avec le plan de l'aile, est de 541 degrés. Telle est la position, que l'on doit donner aux ailes d'un moulin à vent, pour obtenir de l'action du vent le plus grand effet possible. On suppose l'aile en repos au moment du choc : si elle est déjà en mouvement. cet augle doit être plus ouvert (e").

Quaut à la vitesse que doit prendre la roue, pour que l'effet soit le plus graud possible, c'est une chose qui ne pourrait guère se déterminer que

<sup>(</sup>e") Soit v la vîtesse absolue du vent, représentée par la ligne a b, » sa vitesse relative, exprimée par bc, et v' la vitesse ce, par laquelle il agit sur l'aile pour la faire tourner. Appelons A la demi-largeur BN de l'aile, et x l'angle abc, que fait la direction du vent avec la perpendiculaire à la surface de l'aile. On aura d'abord :  $v' = v \cos x$ . Ensuite,  $v' = v' \sin x = v \sin x \cos x$ . D'un autre côté N D que j'appelle A' = A cos. x. Donc le produit A' v" = A v sin. x cos. x. Il faut que l'angle x soit tel , que ce dernier produit soit un maximum. En différenciant, il vient l'équation : dx cos. x - 2 dx sin. x cos. x = 0; en réduisant, on a : cos. 2 x - 2 sin. 2 x = 0, ou 1 - 3 sin. 2 x =0; d'où sin. x=-. L'angle qui donne donc le plus grand produit, a pour sinus VI. Cherchant dans les tables, on trouve que cet angle est de 35° : par conséquent l'angle que doit faire le vent, ou l'axe avec le plan des ailes, pour que le choc soit le plus grand

possible, doit être de 542 degrés. Si l'on compare l'impulsion du vent sur l'aile oblique, à l'impulsion sur l'aile directe, on la trouvera de beaucoup inférieure. C'est pour cette raison qu'on a imaginé les moyens, dont il est fait mention à la note 24.", pour présenter les ailes perpendiculairement au vent, et les faire tourner dans un plan horizontal. Mais ces moyens ont été jusqu'ici plus curieux qu'utiles. Au reste on pourrait encore faire tourner les ailes horizontalement, en imitant le ventilateur de la figure 46.°

# QUATRIÈME SECTION. 413

par des calculs longs et difficiles. On voit en effet, que la roue tournant ici non dans la direction du vent, mais dans un sens perpendiculaire à cette direction, la vitesse acquise ne pent pas la soustraire à l'action du veut; et que par conséquent cette vîtesse doit s'accélérer de plus en plus, jusqu'à ce que la somme des résistances s'oppose à tout accroissement ultérieur. De plus les différentes parries de l'aile tournant avec des vitesses différentes, il doit arriver que la partie inférieure étant frappée par le vent, la partie supérieure frappe au contraire le vent; ce qui ajoute à la difficulté du problème. La détermination du maximum d'effet dépend également d'une théorie fort compliquée. On peut consulter sur ce sujet les recherches d'Euler. ( Nouveaux Mémoires de Pétersbourg, tom. IV.)

# NOTES

## POUR LE TRAITÉ D'HYDRAULIQUE PHYSIQUE.

# Nоте ркеміе́ве.

L'expésieure dont il est ici question, est trop importante, et elle fait trop d'honnour à quelques maneurs de ma connaissance, pour que je ne profite pass de l'occasion qui se présente, de donner quelques détails à ce sujet. Tout ce qu'on en sait dans le public, se réduit à la ce sujet. Tout ce qu'on en sait dans le public, se réduit à la ce sujet. Tout ce qu'on en sait dans le public, se réduit à la ce sujet. Les mémories de l'Académie de Lyon sont le seul recueil, où elle soit consignée : mais comme cette Société savante n'a enege rien fait imprimer, je vais exposer ici tout ce qui s'est passé à ce sujet.

Un ouvrier de St-Etienne, occupé de la fabrication des fusils à vent, ayant par hasard essayé un de ces instrumens dans une obscurité profonde, aperçut au moment du coup, une lumière semblalle à une cioile, qui parut au bout du canon du fusil; il essaya vainement d'obtenir le même effet une seconde fois: mais ayant imaginé de condenser l'air dans la pompe, dont on se sert pour charger le fusil à vent, après l'avoir bien bouchée avec un vieux linge, il fut fort étonné de voir que le linge avait brûlé. Ce fait étaut parvenu à la connaissance de M. Haés, artiste mécanièren, établi à Lyon, il se mit à repéter l'expérience avec deux de ses amis, MM. Exparad, méécein, et Gensoul, négociant. Ces Messieurs réussirent parfaitement, et se firent un plaisir de montrer cet effet houveau et singuleir, à tous plaisir de montrer et effet houveau et singuleir, à tous

les savans, et les amateurs de leur; connaissance. L'expérience se faisait alors de la manière suivante, qui est représentée par la figure 150.º

On prenait une de ces pompes, dont on se sett pour condenser l'air dans un fusil à vent. On la fixait fortement dans un étau, en lui donnant une position un peu inclinée à l'horizon. On introduisait dans le bout de la pompe un petit chiffon, roulé sur lui-même, et qu'on retenait par dehors au moyen d'um morceau de planche, qu'une persoune appliquait fortement avec ses deux mains contre ce bout de la pompe. Cela fait, quelqu'un de vigoureux tirant le piston, le poussait vivement une fois ou deux et celui qui retenait le linge, le retirant aussitôt, on le trouvait souvent embrasé comme un charbon, ou bien il prenait feu subitement avec une petite explosion.

Cependant l'expérience ne réussissait pas toujours de même, quoique le coup eût été donné de la même manière, et avec la même force. En cherchant la cause de ce fréquent défaut de succès, un jour que l'on était plusieurs amateurs réunis pour cet objet, on reconnut qu'une condition essentielle pour la réussite de l'expérience, était que l'ouverture du bout de la pompe fut parfaitement bouchée, et que l'air n'eût absolument aucune issue par-là. En partant de ce principe, on vit de suite, qu'il fallait fermer la pompe extérieurement, et placer en dedans la matière qu'on voulait enflammer. On monta donc sur la vis, qui termine la pompe, un bouchon de métal, où l'on avait ménagé intérieurement une petite cavité, pour y loger la matière combustible. Ce fut l'amadou qu'on choisit pour cela. L'on trouva donc enfin que l'expérience faite de la manière suivante, avait un succès constant.

On prend un bouchon de cuivre, qui puisse se monter sur la vis de la pompe, et quon faitigoindre exactement au moyen d'un cuir gras On met dans le fond du bourhon, un morceau d'amadou, et ayant tiré le piston, on appuie la tête de sa tige contre une table soldie; ensuite saisissant la pompe avec les deux mains, on donne un coup vigoureux de haut en bas (fig. 151.7). Si le coup a été lort et vif, en dévissant promptement le bouchon, on trouve l'amadou allumé. Telle est la manière dont se fait aujourd'hui cette espérience nouvelle, qui, comme on voit, est dou principalement à des amateurs Lyonnais, et que j'appelle pour cela l'expérience de Lyon. Ce sont eux en effet qui lont accueillie, qui l'ont variée, qui l'ont simplifiée; qui ont travué le moyen d'en assurer le aucets. Ils ont fait plus : ils ont imaginé de percer le bouchon à son fond, et d'y mastiquer un verre épais, pour pouvoir décourint au transment où l'air est refoulé. Ils intérieur de les premigrs, que lorsqu'il n'y a point de matière combastible dins le houchon, un coup de piston donné de même avec force et prestesse, fissist briller dans l'intérieur une lumière vive, semblable à une étincelle; de façon que cette compression forte et subite de l'air, produit

tout-à-la-fois de la lumière et de la chaleur.

Voilà pour ce qui concerne l'historique de cette découverte, et la manière de faire l'expérience. Venons à son explication. On a cru d'abord que le frottement du piston contre les parois du corps de pompe, était la cause de la chaleur produite dans cette circonstance. Mais la matière qui s'allume, n'est exposée à aucun frottement; et la chaleur que peut acquérir le corps de pompe par un seul coup de piston, est comme nulle. Quelques-uns ont dit, que c'était l'huile dont on enduit le piston, qui prenait feu par le frottement, et qui allumait ensuite l'amadou. Mais il est évident que l'huile employée n'a d'autre effet, que de diminuer le frottement; et l'expérience réussit d'autant mieux, que le piston se meut avec plus de facilité. M. Eynard, de l'Académie de Lyon. a démontré d'une manière plus convaincante encore, que ce n'est point à l'huile qu'il faut attribuer l'inflammation de l'amadou. Il a construit lui-même une pompe, dont le piston est en métal, et n'a besoin, pour glisser librement, et faire aussi prendre feu à l'amadou, que d'être légèrement humecté avec de l'eau.

On a pensé encore que le frottement de l'air contre la matière combustible, pouvait l'échauffer assez, pour la faire brûler. Cette raison qu'on pouvait apporter, lorsque l'expérience se faisait de la première façon, et qu'on croyait que l'air comprimé s'échappait au travers du linge par l'ouverture de la pompe, n'est plus

présentable

présentable aujourd'hui qu'on sait, que l'air doit être retenu avec soin de toutes parts. Enfin on a avancé. que le contact subit d'un grand nombre de molécules d'oxigene, condensées dans un petit espace, pouvait déterminer la combustion de l'amadou. Mais on a vuqu'il est arrivé quelquefois, que la matière combustible n'avait pris feu, qu'après avoir été retirée de la pompe, et transportée au milieu de l'air extérieur. Aucune de ces raisons ne peut donc servir à expliquer le phénomène, dont il est ici question. Quelle en est donc la véritable cause? La voici.

Les molécules de l'air sont séparées, et éloignées les unes des autres d'une quantité, que les physiciens n'ont pu déterminer. Mais l'intervalle qui les sépare, n'est pas vide : il est occupé par différens fluides plus subtils que l'air, et principalement par la matière de la chaleur, dont les molécules sont unies avec celles de l'air, et leur servent comme d'enveloppe. Lorsque par le moyen d'une force quelconque, on oblige les parties de l'air de se rapprocher, on diminue l'intervalle qui est entr'elles. et une portion de la matière de la chaleur est forcée de se retirer. Si la condensation de l'air se fait avec lenteur , le feu se retire librement, et la température de l'air ne souffre aucun changement sensible. Mais si la compression se fait brusquement, et avec beaucoup de vivacité, alors les parties du feu ne pouvant pas céder assez promptement, elles éprouvent une condensation momentanée, qui produit une élévation de température; et c'est cet accroissement de chalcur qui opère dans notre expérience, l'inflammation de l'amadou, et des autres matières combustibles. Il arrive même, comme on a dit, que cette compression forte et subite de l'air est accompagnée d'une vive lumière. qui peut être due ou à la condensation de la chaleur, ou à celle du fluide lumineux, si la chaleur et la lumière sont produites par deux substances différentes.

L'air atmosphérique n'est sans doute pas le seul fluide élastique, qui jouisse de ces nouvelles propriétés : il est probable que tous les autres gaz présenteraient les mêmes phénomènes. Leur constitution physique paraît être la même; et par conséquent le rapprochement subit de leurs molécules opérerait de même une condensation sensible dans la lumière et la chaleur qui leur sont unies. En

faisant usage de l'appareil que nous avons décrit, on a condensé subitement du gaz oxigène, et du gaz hydrogène, mélangés dans la proportion convenable pour faire de l'eau, et l'on assure que la pompe, ou le bouchon qui la fermait, a été rompu et lancé au loin par l'explosion. Ce fait suppose qu'il s'est effectivement forme de l'eau dans cette expérience; et que cette eau vaporisée par une grande chaleur, a brisé l'obstacle qui s'opposait à son expansion.

L'expérience qu'on vient de faire connaître , ne peut manquer d'intéresser tous les physiciens, et peut-être en fera-t-on par la suite quelque application importante. Pour le présent on a imaginé de donner à l'appareil destiné à la répéter, une forme plus agréable, et qui offre quelque utilité. C'est une canne qui contient le cylindre, et le piston, propre à condenser l'air : l'amadou se loge dans la pomme de la canne, Après avoir tiré le piston, on appuie le bout de la canne contre la terre, et un seul coup poussé avec vivacité, suffit pour allumer cette matière combustible.

On a donné encore d'autres formes à ce nouvel appareil : mais la plus simple et la plus parfaite est celle qui a été imaginée par un Lyonnais, le sieur Dubois, fondeur. Le briquet pneumatique consiste à présent en un cylindre de cuivre de 4 pouces de long, creux et fermé constamment par un bout. Un piston de pareille longueur, porte à son extrémité une petite cavité, où l'on met l'amadou; et en retirant promptement le piston après le coup donné, on ne manque jamais de la trouver enflammée. Un amateur, M Thibaudier, a subtitué à l'amadou des mèches et de petites bougies, qui prennent feu, et s'allument toutes scules, à l'instant où on retire le piston. Ainsi c'est dans le lieu même d'où cette belle expérience est sortie, qu'elle a été amenée au plus haut degré de simplicité et de perfection. Ces ingénieux appareils, dont le prix est extrêmement modique, se trouvent à Lyon, chez le sieur Dubois, rue St-Joseph,

### Nore

Je ne donnerai point ici une connaissance détaillée du nouveau système des poids et mesures : cette connaissance peut se puiser dans un grand nombre d'ouvrages assez répandus. Je me contenterai donc de donner le rapport réciproque des nouvelles mesures aux anciennes, et des



enciennes aux nouvelles, en me bornant à celles dont la connaissance est nécessaire, pour la parfaite intelligence de cet ouvrage.

r.º L'unité fondamentale du nonveau système, est le metre. Le mètre est la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre. La circonférence de la terre est donc de 40 millions de mètres.

Le mètre se divise en 10 décimètres. Le décimètre se divise en 10 centimètres; le centimètre en 10 millimètres.

Toutes les dimensions linéaires se mesurent au mètre. Les surfaces se mesurent en mètres carrés.

Le mêtre carré vaut 100 décimètres carrés. Le décimètre carré vaut 100 centimètres carrés. Le centimètre carré vaut 100 millimètres carrés,

Les solidités ou volumes se mesurent en mêtres cubiques.

Le mètre cube vaut 1000 décimètres cubes. Le décimètre cube vaut 1000 centimètres cubes. Le centimètre cube vaut 1000 millimètres cubes.

2.º L'unité principale pour les poids, c'est le gramme : c'est le poids d'un centimètre cube d'eau distillée.

10 grammes font le décagramme. 10 décagrammes font l'hectogramme. 10 hectogrammes font le kilogramme, ou la livre nouvelle.

Le gramme se divise en 10 décigrammes. Le décigramme se divise en 10 centigrammes. Le centigramme en 10 milligrammes. 3.º L'unité principale pour les mesures de capacité,

et pour les liquides, c'est le kire, qui se compose et se divise comme le gramme. Le litre n'est autre chose que le décimètre cube. Il pèse en eau distillée 1000 grammes, ou 1 kilogramme.

I. Les anciennes mesures linéaires sont : la toise de France qui vaut 6 pieds; le pied, qui se divise en 12 pouces; le pouce qui se divise en 12 lignes.

Les mesures de superficie sont : la toise carrée, qui vaut 36 pieds carrés. Le pied carré, qui vaut 144 pouces carrés; le pouce carré qui vaut 144 lignes carrées.

Les mesures de solidité sont : la toise cube, qui vaut 216 pieds cubes; le pied cube, qui vaut 1728 pouces cubes; le pouce cube, qui vaut 1728 lignes cubes.

Dda

II. Les anciens poids les plus usités sont pour le poids de marc : la *livre*, qui se divise en 16 onces; l'once, qui se divise en 8 gros; le gros, qui se divise

en 3 deniers; et le denier, qui se divise én 24 grains.

III. La mesure la plus connue pour les liquides, c'était la pinte de Paris, qui contenait 46, 9 pouces cubes, et qui pesait en eau distillée, 1 liv. 14 onc. 5 gr. 15 grains, ou 17509 grains.

Valeurs exactes ou approchées des nouvelles mesures en mesures anciennes.

1.º Le mètre vaut 3 pieds o p. 11,296 l. Le décimètre vaut 3 pouces 8,35 l. Le centimètre vaut 4,45 l. Le millimètre vaut 0,44 l.

2.º Le mètre carré vaut 9,47 pieds carrés. Le décimètre carré vaut 156 pouces carrés. Le centimètre carré vaut 20 lignes carrées. Le millimètre carré vaut un cinquiéme de ligne carrée.

5.º Le mètre cube vaut 0, 135 toise cube, ou 29 pieds

cubes. Le décimètre cube vaut 50,4 pouces cubes. Le centimètre cube vaut 87 ligues cubes, Le millimètre cube vaut un douzième de ligne cube.

4.º Le kilogramme vaut 2,04 livres poids de marc.

L'hectogramme vaut 5 onces. Le décagramme vaut 2,6 gros. Le gramme vaut 19 grains. Le décigramme vaut 22 grains. Le centigramme vaut un cinquième de grain. Le milligramme vaut un cinquantième de grain.

5.º Le litre vaut 1,07 pinte de Paris. Le litre contient 50,4 pouces cubes. Il pèse en eau distillée 2,04 liv. poids de marc.

Valeurs approchées des mesures anciennes en mesures nouvelles.

I. La toise de France vaut 1,95 mètre. Le pied vaut 525 millimètres. Le pouce vaut 27 millimètres. La ligne vaut 2½ millimètres.

II. La toise carrée vaut 3,8 mètres carrés. Le pied carré vaut 10 ¼ décimètres carrés. Le pouce carré vaut 735 millimètres carrés. La ligne carrée vaut 5 millimètres sarrés. III. La toise cube vaut 7,4 mètres cubes. Le pied cube vaut 34 \(\frac{1}{2}\) décimètres cubes. Le pouce cube vaut 20 centimètres cubes. La ligne cube vaut 11\(\frac{1}{2}\) millimètres cubes.

IV. La livre poids de marc vaut 0,49 du kilogramme. L'once vaut 50,6 grammes. Le gros vaut 5,8 grammes. Le denier vaut 12 gramme. Le grain vaut 4 décigramme. V. La pinte de Paris vaut 0,95 du litre. Elle pèse

en eau distillée 930 grammes.

VI. La toise cube d'eau distillée pese 15120 \*\* ou 7598 kilogranumes. Le pied cube d'eau distillée pese 70 \*\*, ou 541 kilogrammes. Le pouce cube pese 575 \*; grains, ou 18,7 grammes. La ligne cube pese un cinquième de grain, ou 1 centigramme.

VII. Le centimètre cube d'eau distillée pêse 1 gramme, ou 19 grains. Le décimètre cube pèse 1 kilogramme, ou 2,04°. Le mêtre cube pèse 1 too kilogrammes, ou 2045°. Le nillimètre cube pèse 1 milligramme, ou un conquantième de grain.

## Note III.

La pression que les fluides en repos exercent contre wen surface donnée, est égale au poids d'un prime du fluide, ayant pour base la surface pressée, et pour hauteur la distance du centre de gravité de cette surface à la ligne du niveau. Telle est la valeur de la pression: mais quel est le point du plan pressé, qui est le centre de pression; c'est-à-dire, celui où il faudrait appliquer une forre égale, et opposée à la pression; pour tenir cette dernière force en équilibre? C'est ce que nous allous rechercher, en supposant pour plus de simplicité, que la surface contre laquelle se fait la pression, a la forme d'un rectangle, qu'elle est dans une position verticale, et que son bord est parallèle, et rase la surface du fluido.

D'abord il est évident, que si l'on mêne dans le plan une ligne verticale, qui le partage en deux également, les pressions à droite et à gauche de cette ligne, seront nécessairement égales; et par conséquent le centre de pression devra se trouver quelque part sur cette ligne. D'un autre côté, les pressions contre des surfaces verticales, qui ont des bases, et des hauteurs égales, augmentant D.

Town of Sweet

évidemment comme les abaissemens au-dessous du niveau, si l'on divise la surface donnée par des lignes horizontales, en portions très-petites, et d'égale hauteur, on pourra représenter les pressions, guéprouvent ces differentes portions élémentaires, par la suite des nombres, 1, 2, 5, 4, etc. formant une progression arithmétique. Ces nombres exprimeront les valeurs absolues de ces pressions mais pour avoir leur valeur relativement au centre, il faudra multiplier chacume de ces pressions par la distance du point où elle est appliquée, à ce point central. Or, ce dernier point doit être placé de manifere, que la somme des pressions relatives, qui se font au-dessus, Cest-la me des pressions relatives, qui se font au-dessus. Cest-la me des pressions relatives, qui se font au-dessus. Cest-la des de manifera que la valeur de la contra de dessus, de contra de dessus, de contra de de la contra de de la contra d

Supposons donc la hauteur du rectangle partagée en to parties égales, chatune, par exemple, d'un ceutimétre: les pressions absoluse sur chaque point de division, seront exprimées par les nombres i, 2, 5, etc. jusqu'à 10; et les pressions relatives seront  $1 \times x$ ,  $2 \times x - 1$ , et ainsi de suile jusqu'à 10, x - 0). Jentends par x la distance en centimetres du premier point de division au centre de pression. Les sommes des pressions relatives de part et d'autre de ce centre devant être égales, leur totalité pourre donc s'égaler à zéro. On aura donc 55 et de la control de premier point de division, jusqu'au dermier, il by la premier point de division, jusqu'au dermier, il by la premier point de cette distance, à compter du premier point, ou à sept centimètre san-dessous du niveau.

Au lieu de représenter les pressions par des nombres, on peut les représenter par des lignes, dans Iscayuelles la loi de continuité est bien plus manifeste. Si donc dans le parallélogramme ABCD (fig. 152.\*), qui figure la suràcce pressée, on mêne du milieu E du côté superieur, les deux droites EC, ED, on formera ainsi un triangle isoscèle CED, dans lequel menant une multitude de lignes paralléles à la base CD, ces lignes qui croissent proportionnellement à leurs distances du sommet E, exprimerent les pressions sur les différens petits rectangles élémentaires, lesquelles, comme on a dit, suivent la même loi. Mais chacuue de ces pressions devant s'essimer



relativement au centre de pression; on voit que le cas est ici le même, que si l'on voulait avoir le centre de gravité du triangle CED, considéré comme uniformément pesant. Or, on sait que ce centre de gravité est placé aux deux tiers de la ligne EF. Donc ce sera aux deux tiers de la verticale, qui partage en deux également le rectangle ABCD, qu'est place le centre de pression : c'est autour de ce point, que toutes les pressions se font mutuellement équilibre.

Si le bord supérieur de la surface, toujours supposée rectangulaire, n'atteignait pas le niveau, et qu'il fût plus bas d'une certaine quantité : alors la totalité des pressions ne pourrait plus être représentée par un triangle, puisque la première de ces pressions ne serait plus zéro, mais qu'elle aurait une valeur dépendante de l'abaissement audessous du niveau, du point où elle est appliquée. La somme des pressions serait donc dans ce cas, exprimée par un trapèze (fig. 153.º), dont les côtés opposés et parallèles auraient entr'eux le même rapport, que les pressions extrêmes, qui ont lieu au bord supérieur, et au bord inférieur du plan. Il s'agira donc encore de trouver le centre de gravité de ce trapèze. Il est évident d'abord que ce centre de gravité est sur quelque point de la verticale EF, menée par le milieu des deux côtés parallèles, et qui divise la figure en deux parties égales. Pour avoir le point de cette ligne, autour duquel est en équilibre l'aire du trapèze, dont la pesanteur est supposée uniforme, on mênera la diagonale AC, et l'on cherchera le centre de gravité de chacun des triangles ainsi formés. L'un est en K, aux deux tiers de la ligne AE, et l'autre en L, aux deux tiers de la ligne ČF. On unira les deux points, K et L, par une droite KL. qui coupera EF au point g. Ce sera là le centre de gravité du trapeze. Si EF représente la hauteur de la surface pressée, le point de cette hauteur correspondant au point g, fera le centre de pression.

On peut facilement trouver la position relative du point g sur la hauteur EF du trapèze. Pour cela, abaissons des points L et K, les perpendiculaires Li, Kh sur EF. Les triangles semblables gill, ghK, donneront la proportion : gh : gi :: hK : iL. Donc, gh + gi : gh :: hK + iL : hK. Ou, ih : gh :: hK + iL : hK. Mais à

Dd4

cause des triangles semblables FLI, FEC, on a  $FI = \frac{1}{2}$  EF, et  $LL = \frac{1}{2}$  CE  $LL = \frac{1}{2}$  CD. De même  $EL = \frac{1}{2}$  EF, et  $LL = \frac{1}{2}$  CE  $LL = \frac{1}{2}$  CD. De même  $EL = \frac{1}{2}$  EF. Maintenant si Ton nomme  $LL = \frac{1}{2}$  EF. Maintenant si Ton nomme  $LL = \frac{1}{2}$  EF. Unspize,  $LL = \frac{1}{2}$  La proportion ci-dessus deviendres  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2$ 

### NOTE IV.

Les quantités dont le niveau des eaux s'abaisse audessous de la ligne horizontale, sont entr'elles comme les carrés des distances, tant que ces distances sont petites.

Soit AM (fig. 15½°) une portion d'un grand cercle de la terre; All une horizontale tangente à la surface du globe en A; AC, BC, B'C trois lignes menècs des points A, B, et B' au centre de la terre. Les points D et D', où les deux dernières rencontrent sa surface, es sont au même niveau que le point A, et par conseiquent BD et B'D' sont les quantités dont le niveau s'abaisse naturellement, pour les distances AB, et AB'.

Maintenant si ces distances sont petites, comme de 5 à 4 mille mêtres au plus, il n'y aura pas de différence sensible entre AB et AD, entre AB et AD'; de façon que les distances rectilignes et horizontales pouront, sans crainte d'erreur, se compter sur la surface convexe du globe. De plus les angleis formés au centre de la terre par les verticales BC, B'C avec le rayon AC, c'etant supposée extrêmement petits, ces lignes seront comme parallèles, et BD et B'D' pourront être considérés comme égaux à AC et AC', sinus-verses des ares AD et AD'. Or, on sait que dans un même cercle, les sinus-verse des petits ares sont entr'eux, comme les carrés des longueurs de ces arcs. Douc BD: B'D': : AD': \( \frac{AD}{AD} \). Cest et qu'il fallait prouver.

- Loogi

#### NOTE V.

Ce qui nous reste des aqueducs des Romains, poite comme tous leurs autres ouvrages, un caractièr de grandeur et de magnificence, qu'on trouve ratement dans les constructions des modernes, sur-tout dans celles qui sont destinices à l'utilité publique. Cest dans quelques endroits un seul rang d'arrades, d'une hardiese, d'une hauteur imposantes : ailleurs comme au pont du Gard, ce sont plusieurs range d'arredes, poés les uns sur les autres, et qui semblent s'élever jusqu'aux nues. Par-tout la grandeur, la solidité de ces masses énormes, élevées de main d'hommes, étonnent notre faiblesse, cffrayent notre médiocrité.

Mais à quoi bon ces contructions immenses, qui devaient roâter tant d'argent, et tant de temps ! Pourquoi vouloir franchir les vallées, et passer d'une montagne à l'autre, en traversant les airs ! N'étai-til pas plus simple, de descendre d'abord, pour remouter ensuité de l'autre côté ! Et les Romains ignoraient-ils, que l'eva renfermée dans des tuyaux, avait en elle-même une force soufisante, pour sélever jusqu'às on niveau, quelle que fût.

la profondeur où elle était descendue?

Quelques savans ont pensé, que les Romains n'ont point comu cette proprieté des fluides. On a même pré-tendu, que dans les conduites souterraines, qui paraissent être leur ouvrage, on ne trouve nulle part des tuyaux qui remontent, après être descendus. Quoi qu'il en soit de cette dernière assertion, il est constant que les Ronains n'ont point ignoré cette loi importante de l'équilibre des fluides; et les ponts à siphon, qui fissiaent partie de leurs aqueducs, prouvent suffissamment, qu'ils en savaient autant que nous à cet égard.

Pour se procurer une suffisainte quantité d'eau, les Romains se sont souvent trouves dans la néressité de la tirer de fort loin. L'aqueduc qui amenait à Lyon les eaux de la montagne de Pila, et dont on voit encore de si beaux restes auprés de cette ville, avait environ 12 lieues de longueur en ligne droite, et 2 do u 5 lieues dans tout son développement. Dans un trajet aussi considérable, il y avait nécessairement bien des montagnes à

franchir, bien des vallées à traverser. Pour éviter les premières, l'aqueduc tournait autuur de la montagne, se plongeant néanmoins dans la terre, lorsqu'il le fallait, mais jamais à plus de 5 à 6 mètres de profondeur, et maintenant toujours son même niveau. A la rencontre d'une vallée, si la profondeur en était peu considérable, l'aqueduc la traversait, porté par des arcades plus ou moins élevées. Lorsque la vallée était plus profonde, l'aqueduc se repliait avec elle, jusqu'en un endroit, où le passage put se faire plus facilement, au moyen d'un semblable pont. Enfin si la profondeur était trop grande, et qu'il ne fût pas possible de l'éviter, alors l'aqueduc s'arrêtait tout-à-coup, et se terminait par un grand réservoir, d'où partaient de gros tuyaux de plomb, qui descendaient le long de la montagne, traversaient la vallée sur de grandes arcades, et remontaient du côté opposé jusqu'à la même hauteur, où l'aqueduc recommencait. Ces tuyaux faisaient donc la fonction d'un siphon renverse, et l'usage qu'en ont fait les Romains, démontre suffisamment qu'ils connaissaient fort bien la propriété des fluides, dont il est ici question. Quant aux motifs pour lesquels ils ont préféré de conduire les eaux par des aqueducs, it est bien facile de les apercevoir.

Les aqueducs etant construits pour le service de quelque grande ville, il est évident que ce n'était que par ce noyen, qu'on pouvait y amener à-la-fois toute la quantite d'eau nécessaire. Il eut été trop difficile de faire des tuyaux d'une suffisante grandeur, et trop minutieux de multiplier les conductes; ce qui d'alleurs n'aurait pas été moins roûteux, que la construction des aqueducs. Un aqueduc effirait donc le moyen le plus simple, et le plus convenable, pour conduire à-la-fotu une grande de l'est plus convenable, pour conduire à-la-fotu une grande de l'est plus convenable, pour conduire à-la-fotu une grande de l'est plus convenable, pour conduire à-la-fotu une grande de l'est plus convenable, pour conduire à-la-fotu une privière. L'aqueduc de Pla auprès de Lyon, avait plus de 60 centimètres de largeur, sur environ deux mêtres de lauteur.

D'un autre côté, l'eau amenée par des tuyaux de conduite, rencontre souvent dans son chemin des obstacles, qui ralentissent son cours, qui en diminuent la quantité, qui la font même perdre quelquefois. On ne déconvre qu'avec plus ou moins de peine les défauts d'une conduite. Cest bien pls, si l'eau depose : les tuyaux s'incrubient



peu à peu, et la conduite est enfin obstruée. Dans un aqueduc, au contraire, l'enu coule avec toute la fecilité possible: un millimétre de pente sur une étendue d'un meire, suffit pour écla. Aucun obstacle ne peut y retardre le cours de l'eau. De plus tout y est à découvert, et le moindre défaut ne peut manquer d'être aperçu de suite. Les Romains ne pouvaient donc s'empécher de donner la préférence à un moyen, qui assurait à toute une grande cité la quantité d'eau nécessaire à ses lesoins, et devaient rejeter celui qui ne pouvait offrir ni la même abondance, ni les mêmes suireés.

Concluons de ce qui vient d'être dit, que les superbes aquedinc des Romains, loin de prouver leur ignorance, comme quelques-uns l'ont avancé, altestent au contraire leur sage prévoauce, autant que leur grandeur et leur magnificence. Au reste les peuples modernes ont sussi preiere quelquefois de conduire les caux par des aqueducs. Cest un aqueduc qui, à Montpellier amène les caux à Versailles et Marly requivent une partie de leurs esux. Le Boi Louis XIV en avait fuit construire plusieurs à grands frais. Celui qui avait été commencé auprès de Maintenon, était, comme le pont du Gard, composé de trois raugs d'arches, montés les uns sur les autres.

## NOTE VI.º

Lorsqu'on connaît la capacité du vaisseau, où l'on vent foire le vide, et celle du corps de pompe, il est facile de trouver une foi mule, qui fasse connaître l'état de l'air intérieur, et ce qu'il en reste dans le vase, après chaque coup de piston. Soit a la capacité du vase, b celle du corps de pompe. L'air contenu d'abord dans le recipient, ayant une lorce élastique représentée par p, torsqu'il se répandra dans le corps de pompe par l'abaissement du piston, cette force élastique d'inniurea, et deviendra 25, Tel sera le ressort de l'air au premier coup de piston. Le piston en remontant, chasse l'air, qui a passe dans la pompe, sans produire aucun changement dans l'état de celui qui est resté dans le récipient. La force élastique de celui-ci sera donc toujours 25,

et sa quantité sera - , en considérant la quantité primitive romme égale à l'unité. Au secont comp de piston, cet air qui remplit encore la cloche a se étend de nouveau dans le corps de pompe, et sa force élastique devient 1 Le piston en remontant, en chasse encore une partie au dehors, et la quantité restante dans le vase, est exprimée par la fraction de la continuant à raisonner de la même manière , on voit que le ressort de l'air intérieur, après un nombre n de coups de piston, sera

(a+b) n, et la quantité restante (a+b) n

Cette formule fait voir , que l'évacuation de la cloche sera d'autant plus prompte, que b scra plus grand, et d'autant plus parfaite que n sera plus considérable. Mais en même temps on reconnaît, que le vide ne peut jamais être complet par ce moyen; puisque la fraction  $\frac{e^{i\alpha}}{(a+b)^n}$ ne peut jamais se réduire à zero. Le vide que l'on peut obtenir avec la machine pneumatique, est donc nécessairement imparfait : mais il est encure plus limité par l'imperfection inévitable des instrumens physiques, avec quelque soin qu'ils aient été travaillés. Le vide d'ailleurs se fait toujuurs avec lenteur, et d'autant plus que le vase est plus grand, relativement au corps de pompe. Une machine pnenmatique amène rarement et difficilement le mercure à une ligne de sun niveau. Lorsqu'il reste encore 5 ou 4 lignes de mercure, ce qui est un des cas les plus favurables, il y a encore dans le récipient, ou la 112.°, uu la 84.° partie de l'air qu'il contenuit en premier lieu.

Cependant il est des circonstances, où l'on désirerait d'avoir un vide plus parfait. Le seul moyen qu'on ait pour cela, est celui empluyé par l'académie de Florence, avant l'invention de la machine pneumatique. Si l'on remplit de mercure un tuyau de verre, de 80 centimetres environ de longueur, et terminé par un globe plus uu moins grand, lorsqu'on renversera ce tuyau, à la manière d'un baromètre, dans une jatte cuntenant du mercure, anssitôt le mercure contenu dans le globe, et dans la partie sepérieure du tuyau, descendra dans la cuvette, et il n'en restera dans le tube qu'une colonne de 75 centimètres, environ. Tout l'espace qui est au-dessus,

demeurcra donc absolument vide de mercure et d'air, comme dans un baromètre. Ce vide que l'on appelle le vide de Toricelli, est beaucoup plus parfait, que celui qu'on peut obtenir avec une machine pneumatique mais il est bien rare qu'on puisse en faire usage. Mi. le comte de Rumford a employé ce procéde, jorsqu'il a voulu consultre de quelle manière la chaleur se propagent au travers du vide. Il a trouvé, comme on sair, que sa transmission dans le vide de Toricelli, était une fois plus leute que dans l'air atmosphérique, était une fois plus leute que dans l'air atmosphérique.

### NOTE VIL

Il y a sur le mélange des différens gaz, deux opinions différentes. Les uns considérent les gaz qui nont point entreux d'affinité chimique, comme pesant les uns sur les autres, et s'arrangeant d'après leurs pesanteurs spécifiques, tout de même que différentes liqueurs, contenues dans le même vasc. Les autres pensont, que les aux existent chacun séparément dans un même lieu, sans exercer aucune action l'un sur l'autre, et remplissant concurremment le même espace : comme un suble fin qui remplit un vase , n'empêche pas que ce vase ne puisse admettre encore une certaine quantité de liqueur. Cest ici une question de physique fort importante, et à la solution de laquelle les faits suivaus doivent conduire.

1.º Le gaz appelé hydrogéne, environ 12 à 15 fois plus légre que le gaz origéne, loin de se placer audessus, de ce deruier, comme semblerait l'exiger sa
moindre pesanteur spécifique, se méle au contraire parfaitement et intimément avec lui; et lorsqu'accidentellement il se trouve place au-dessus, il descend en peu de temps
au travers de ce gaz, et se distribue uniformément dans
tonte sa masse. Aussi les parties supérieures de l'atmesphière ne paraissent pas contenir de ce gaz, plus que
les parties basesse. Néaminos le gaz hydrogéne a d'abord,
lorsqu'il est isolé, un mouvement ascensionnel au travers
de l'air; ce qui est prouvé par la promptitude avec
laquelle il se dissipe, lorsque le vase qui le contient,
a son ouverture tournée en haut.

2.º Le gaz appelé acide carbonique, une fois et demie plus pesant que l'uir atmosphérique, es tient dans les lieux bas, lorsqu'il est en masse. Cependant il se disperse peu à peu dans l'atmosphére, et s'y distribute également, comme le prouve la précipitation de l'eau de chaux, qui se fait à toutes les hauteurs. Ce gaz tombe d'abord au travers de l'air, et paroli se relever ensuite, pour se diviser de plus en plus, et se dissiper.

5.º Lorsqu'on mêle ensemble deux gaz dans un même bocal, le volume après le mélange, si les gaz n'ont point d'affinité climique, est égal à la somme des volumes avant le mélange. Dans le cas contraire, le volume diminue phis ou moins selon les circonstances.

4.º M. Deluc a trouvé, qu'il ne s'élevait pas plus de vapeurs aqueuses dans un espace vide, que dans le même

espace rempli d'air.

5.º M. de Saussure a reconnu, que la vapeur, qui se forme jusqu'à saturation, dans un air parfaitement desséché, et de toutes parts renfermé, faisait monter le baromètre de 6 lignes, lorsque la pressiun était de 27 pouces.

Tous ces faits indiquent dans la manière d'être des gaz, des particularités très-remarquables. Il me semble voir, qu'il en est des gaz comme de la fumée. Placez une chandelle allumée sous une grande cloche de verre, qui s'applique exactement sur le plan, où elle est posée. Au bout de quelques instans, la flamme s'éteindre, et il s'élèvera de la mèche un jet de fumée, qui ira frapper la voûte de la cloche. Ce jet se divisera alors, et glissera sur la concavité de cette voûte, pour redescendre vers le bas de la cloche, en suivant l'inclinaison des parois. Bientôt la fumée se mêlera à toute la masse de l'air contenu dans la cloche, se logera entre ses molécules, sans augmenter sensiblement sa force élastique : car la hauteur du baromètre demeurera à-peu-près la même. Au bout de quelque temps, la fumée sera tellement divisée, que l'air de la cloche aura repris sa première transparence. Cependant si on lève alors la cloche tout doucement, en tenant toujours son ouverture tournée en bas, on verra la fumée se manifester de nouveau, descendre au-dessous des bords de la cloche, pour s'élever encore au travers de l'air, et se répandre dans ce fluide. Le mouvement de la fumée dans l'air, lorsqu'elle a été

suffisamment divisée, paraît se faire de la même manière, que celui de l'eau dans une veine de sable ou de gravier. c'est-à-dire sans le déplacer, et en s'insinuant dans les vides, que les parties de l'air laissent entr'elles.

Il doit se passer quelque chose de semblable dans le melange des gaz de pesanteurs spécifiques différentes; c'est-à-dire, que le goz aride carbonique, par exemple, lorsqu'il set en masse, tombe d'abord ut uravers de l'oir: mais qu'à meaure qu'il se divise, il s'insinue entre les molecules de l'air, et se relève pour se dissiper enfin. De même le gaz hydrogène monte d'abord dans l'atmosphere, lorsqu'il forme mosse: mais il est bientoi asseç divisé, pour n'être plus soumis à la pression du fluide atmosphérique, où il se distribue alors dans tous les distribue alors dans tous les

Quant à la vapeur aqueuse, sa manière d'être paraît un peu différente de celle des gaz permanars. La vapeur formée dans un espace limité, ou ne peut exclure aucune partie de l'air, que cet espace renteme; et alors ou conçoit pourquoi elle fait monter le baromètre de quelques lignes: ou elle classe une partie de cet air, et alors on entrevoit pour quelle raison, le même espace vide ou rempil d'air, n'admet toujours que la même quantité de vapeurs. Companie de la memer quantité de vapeurs. Companie de la contraction de la contract

# NOTE VIII.

La différence de l'effet qui résulte de l'application d'une force extérieure contre le fluide contenu dans un vase, sélon que ce fluide est, ou n'est pas compressible, demande une explication un peu détaillée. En effet si l'on prend une bouteille pleine d'eau, et fermée avec un boucion, qui touche exactement à la surface de l'eau, et qu'on frappe sur le bouchon un coup même assez léger, on verra à l'instant la bouteille se brizer, et l'eau se répaudre. Mais si on laisse entre la liqueur et le bouchon;

un certain espace vide, ou plutôt occupé par l'air, on pourra impunément frapper sur le bouchon, un coup beaucoup plus fort, sans craindre que la bouteille se brise. D'où vient cette dissérence? l'élasticité de l'air ne doit-elle pas, comme l'incompressibilité de l'eau, trans-

mettre le choc dans tous les sens?

Oui, sans doute : mais dans le premier cas, chaque filet de liquide, compris entre le bouchon, et un point quelconque de la paroi du vase, doit être regarde comme une verge inflexible, qui transmet à l'instant, et en entier le choc aux parois de la bouteille. L'effet est donc le même, que si le coup était frappé directement, et de dedans en dehors sur le point de la paroi qui a cédé. Dans le second cas au contraire, le choc porte d'abord sur l'air, dont les parties ne cèdent, et ne se compriment que successivement : les plus éloignées sont celles qui en ressentent plus tard les effets; et l'eau qui est en contact avec elles, ne recoit donc d'abord qu'une faible portion de la force du choc. A la vérité lorsque le bouchon a été enfoncé par la percussion, le ressort de l'air se trouve tendu, avec toute la force employée dans le choc, et ce fluide par son élasticité réagit avec une force égale. Mais cette réaction, qui se fait sentir intérieurement aux parois de la bouteille, n'est qu'une simple pression, dont l'esset bien inférieur à celui d'un choc.

D'ailleurs dans la percussion exercée contre le bouchon . la paroi qui enveloppe l'eau, doit céder dans l'endroit le plus faible. Or, l'air qui est au-dessus de l'eau, fait partie de cette paroi, et se trouve être évidemment l'endroit le plus faible. Donc c'est cet air, qui doit céder, et céder seul à la percussion. C'est pour cette raison aussi, que dans le cas où la liqueur contenue dans la bouteille. vient à se dilater par la chaleur, la bouteille se brise, si elle est entièrement pleine; et qu'elle ne se rompt pas, s'il reste un peu d'air au-dessus de la liqueur.

Nore

#### NOTE IX.

Cette pression de l'air atmosphérique qui agit continuellement, et se fait sentir dans tous les sens, se démontre en physique, au moyen de différens appareils,

que nous ferons connaître ici par occasion.

1.º ab (fig 155.") est un tuyau de verre, ou de fer-blanc, renflé vers le milieu, et ouvert à ses deux bouts. L'ouverture inférieure b, doit être fort petite, et l'autre a doit être d'une grandeur telle, qu'on puisse la boucher facilement avec le pouce. On plonge l'instrument dans une liqueur quelconque, et ayant soin de laisser les deux orifices ouverts. Le liquide entre dans le tuyau, et s'élève au niveau de celui qui l'environne. On pose alors le doigt sur l'ouverture a, et l'on retire le tuyau. La colonne de liqueur qu'il a reçue, demeure suspendue au milieu de l'air, et ce n'est qu'en débouchant l'ouverture supérieure, qu'on la voit s'écouler au dehors. On peut à volonté arrêter l'écoulement, en remettant le doigt sur l'ouverture a. Ce petit instrument s'appelle la pompe des celliers, parce qu'on en fait usage dans les celliers, pour goûter le vin-

2.º 1/uirozouir maegique (fig. 196.º) produit son effet de la même manière. C'est un vaisseau cylindrique ab de fer-blanc, percé à son fond d'un três-grand nombre de petits trous, et n'ayant à sa partie superieure, qu'un couverture a, qu'on peut encore boucher avec le doigt. Ce vase plongé dans l'eau, se remplit de même par son fond, lorsque l'ouverture a est ouverte; et le liquide qu'il contient, se trouve aussi soutenu par la pression de l'atmosphère, lorsqu'après avoir bouché avec le doigt Pouverture a, on retire le vase hors de l'eau Enfin on voir de même la liqueur s'écouler, ou s'arrêter, selon que par un petit mouvennett du doigt, on ouvre, ou l'on que par un petit mouvennett du doigt, on ouvre, ou l'on

ferme l'ouverture supérieure.

5.º La construction de l'entonnoir magique (fig. 157.º) est plus recherchée. Cet entonnoir est duouis e et lespace intermédiair e ab b' communique aver l'air e vérieur par deux ouvertures, l'une a pratiquée auprès de l'anne, sur un point de la jonction supérieure des deux entonnoirs, et l'autre b à l'eur jonction inférieure. Pour mettre ce

peit instrument en expérience, on le tient par l'anse d'une main, et l'on bouche avec l'autre l'ouverture c. On fait enauite verser de l'eau dans l'entonnoir, jusqu'à ce qu'il parsisse, entièrement plein: alors d'ant le doigt, qui bouchait l'orifice c, on laisse écouler l'eau. Lorsque l'ecoulement a cessé, on fait voir l'entonoir, qui paraît entièrement vide. Cependant l'instant d'après, l'écoulement recommence, et l'on obitent encore une nouvelle quantité d'eau. Il est facile d'apercevoir la cause de ce phénomène; et de reconnaître cit l'effet de la pression de l'air, qu'on fait encore agir à volonté, au moyen de l'ouverture supérieure a.

4.º L'appareil représenté par la figure 158°, s'appelle la fontaine intermitiente, et produit encore son effet par la pression de l'air. Le globe de verre a b a un goulot, sur lequel est monté le tuyau c d, qui se visse en e, au-dessus de la cuvette GK. Au centre de la cuvette est un trou circulaire o d'une ligne environ de diamètre, par lequel l'eau peut passer dans l'intérieur de la cuvette. Le luyau c de n'outient un autre i à plus menu, et plus long, qui s'élève jusque vers la partie supérieure du globe ab, et dont le bout inférieur arrive jusqu'à une ou deux lignes de distance de l'ouvertore o. Au goulot du globe on a maxiqué me virole FL, percée de plusieurs petits orifices, portant des bouts de tuyaux.

m, n, p, etc.

On remplit d'eau le globe ab jusqu'aux trois quarts environ, et on le monte ensuite sur la cuvette GK, comme le représente la figure 158 e Aussitôt l'eau s'écoule par tous les petits ajutages. Cette eau ne pouvant pas s'échapper assez vite par l'ouverture o, s'amasse vers le centre de la cuvette; et bientôt le bout du tuyau ih s'en trouve recouvert. Alors la communication entre l'air du dehors, et celui contenu dans la partie supérieure du globe, est interceptée; et comme celui-ci se trouve dilaté par la sortie d'une petite quantité d'eau, il en résulte que l'air atmosphérique a l'avantage, et qu'il s'oppose à l'écoulement du fluide. Cette suspension dure, jusqu'à cê que l'eau amassée vers le centre de la cuvette, se soit échappée en quantité suffisante, pour dégager l'ouverture du tuyau ih. Alors l'écoulement recommence, pour être suspendu encore par la même raison; et ainsi de suite, jusqu'à ce que le globe ab se soit vidé,





L'expérience de Leibnitz a occasionné quelques débats parmi les physiciens : les uns l'ont combattue , d'autres l'ont défendue. Voyons de quel côté se trouvait la raison. Le docteur Désagulliers, l'un des opposans, rejetait entièrement l'explication de Leibnitz, et faisait l'expérience de la manière suivante. Il suspendait au bras d'une balance, un long tuyau plein d'eau, et tenant à la main. ou fixant à un support, une balle de plomb, attachée à un fil, il la falsait plonger entièrement dans l'eau du tube, et mettait dans l'autre bassin de la balance les poids, qui étaient nécessaires pour établir l'équilibre: ensuite coupant, ou brûlant le fil, il observalt que le tuyau, loin d'être plus léger, se trouvait au contraire plus pesant que le contrepoids opposé, pendant tout le temps que la balle mettait à tomber au travers de l'eau; la balle étant arrivée au fond du tuyau, l'excès de pesanteur se trouvait encore plus considérable. De cette expérience, le docteur conclusit, que le principe de Leibnitz était démenti par le fait; et que son opinion sur la cause de l'abaissement du barometre, était dépourvue de fondement.

Mais sans vouloir admettre cette opinion de Leibnitz, il est facile de faire voir , que l'expérience contradictoire n'a pas été faite, comme il convensit. Leibnitz n'a pas prétendu. qu'un corps soutenu d'abord dans un fluide par une puissance étrangère, n'exerçat point quelque pression contre le fund, lorsqu'on le laisse tomber au travers de ce fluide, Il savait parfaitement, qu'un corps plongé dans l'eau, perd toujours une partie de son poids égale au poids de l'eau dont il tient la place; et par consequent que le corps soutenu, ou tombant librement, perdait toujours la même partie de son poids, et ajoutait dans les deux cas, la même quantité su poids de l'eau et du tube. Il savait bien aussi, que forcé dans le dernier cas de surmonter la résistance que le fluide opposait à sa chute, la portion de sa force qu'il employait à vaincre cet obstacle. devait se faire sentir au fond du vase, et par suite au bras de la balance. Mais il avait avancé, que la balance. pendant la chute du corps, n'avait point à en soutenir tout le poids; et c'est ce que l'expérience même de Désaguiliers, qui n'est pas celle de Leibnitz, prouve d'une manière incontestable; puisque l'excès de poids se trouve plus grand, lorsque la balle est arrivée au fond

du tuyau.

Leibnitz voulait que l'expérience se fit tout autrement. Il avait dit de prendre deux corps, l'un plus léger, et l'autre plus pesant que l'eau, et tels cependant que les deux ensemble fussent plus légers qu'un pareil volume d'eau; de les attacher l'un à l'autre par le moyen d'un fil, et de les mettre dans un tuyau plein d'eau, comme on l'a expliqué ci-dessus. Alors, ajoutait-il, si l'on vient à couper le fil, le plus pesant des deux corps tombera au travers de l'eau, tandis que l'autre restera à la surface; et le bras de la balance où est suspendu le tube, paraîtra plus léger que le bras opposé, pendant tout le temps que le corps mettra à tomber : l'équilibre sera rétabli, lorsque le corps sera parvenu au fond du tuyau. L'expérience proposée par Leibnitz, et faite comme il le prescrit, a parfaitement reussi à tous ceux qui ont voulu l'essayer; de façon qu'il est hors de doute, qu'un corps qui tombe au travers d'un fluide, ne presse le fond sur lequel ce fluide repose, qu'avec une partie de son poids. Voyons comment Leibnitz fait usage de cela, pour expliquer les mouvemens du baromètre, explication que Désagulliers a pareillement combattue.

Leibnitz paraît n'avoir considéré, comme on le faisait de son temps, la vapeur de l'eau, que comme de l'eau extrêmement divisée, et qui était, quoique plus pesante que l'air, soutenue par ce fluide, à raison de cette extrême division. L'air soutenant donc le poids de la vapeur, sa pression sur le mercure du baromètre était d'autant plus grande, que la quantité de vapeurs soutenue était plus considérable. Cette vapeur logée dans les interstices de l'air, en augmentait le poids sans en augmenter le volume. Maintenant si par une cause quelconque, ces vapeurs venaient à se réunir, et à acquérir un volume sensible, alors l'excès de leur pesanteur les entraînait au travers de l'air : elles cessaient d'être soutenues en totalité. comme elles l'étaient auparavant. L'air déchargé d'une partie de leur poids, n'exerçait plus la même pression, et le mercure du baromètre se tenait par conséquent

plus bas. Telle était la manière dont Leibniz expliquait, les variations du baromètre, et les rapports observaentre ces variations, et les divers états de l'atmosphère. Ce système est certainement fort ingénieux; et s'il ne rend pas complétement raison de tous les mouvemens du baromètre, il a cela de commun avec tous les autres

systèmes imaginés pour cet objet.

Le docteur Désagulliers fait diverses objections contre ce système d'explication, qu'il ne paraît pas avoir saisi. Il s'obstine à considérer un nuage place au milieu d'une colonne d'air atmosphérique; et il prétend que la pression de cette colonne d'air est toujours la même, soit que le nuage soit en repos, soit qu'il ait un mouvement de haut en bas. Il ne fait pas attention, qu'il n'est pas question des nuages dans le système de Leibnitz, mais seulement de la vapeur de l'eau, d'abord très-divisée, et occupant des espaces insensibles, et ensuite réunie en petites masses, et avant un volume appréciable. On peut se faire une idée de ces deux états différens, en considérant la manière d'être de l'air, qui est contenu dans l'eau. Cet air, tant que l'eau est fluide, est logé en molécules invisibles, dans les interstices de l'eau : I'œil le plus fin ne saurait l'y apercevoir, et la transparence de l'eau n'en est point altérée. Mais si cette cau est exposée à un froid suffisant, et qu'elle vienne à se geler, l'air disséminé dans ses pores, s'en sépare : il se rassemble en bulles plus ou moins grosses, qui occupent un certain espace; et le volume de l'eau gelée se trouve augmenté de tout celui de l'air, qui était comme nul, tant que l'eau conservait sa fluidité. Cette seule observation répond à toutes les objections de Désagulliers.

Au reste, on a observé avec raison, que les grandes variations du baromètre dans les pays septentrionaux, lesquelles vont aouvent à un ou deux pouces dans. l'espace de deux à trois jours, ne peuvent être espliquées complétement par l'elévation seule, et la précipitation des vapeurs; puisque la pluie la plus longue, et la plus abonante, fournit à peine assez d'eau, pour soutenir deux ou trois lignes de mercure; et que d'un autre côté, quoique les pluies dans les pays situés entre les deux tropiques, soient autant, et même plus abondantes que dans nos climats, le baromètre y éproure pourtant des

variations beaucoup moins étendues, et qui ne vont guère qu'à cènq ou six lignes. Il reste donc ici quelque chose d'inconnu, et dont la découverte nous donnerait la clef de cette partie de la météorologie.

#### NOTE XI.

La colonne de mercure, qui est contenue dans le baromètre, se divisait en pouces et en lignes : elle se divise maintenant en centimètres et millimètres. La plus grande hauteur du mercure au bord de la mer, ne va guère au-delà de 79 centimètres. La moindre hauteur obserrée à Lyon, a été de 725 millimètres, et la plus grande hauteur, de 766 millimètres. La hauteur moyenne conclue de plusieurs annesé d'observations, faites à onze mètres environ au-dessus des moyennes eaux du fillone, a été trouvée de 749 millimètres.

Si l'on fait pour cette espèce de division, les mêmes raisonnemes qu'on a faits pour la division en lignes; c'est-à-dire, si l'on conçoit une colonne atmosphérique divisée en tranches, capables de soutenir un millimetre de mercure; l'épaisseur de ces tranches ira en augmentant, et leurs densités iront en diminuant de bas en haut, suivant une progression geomérique : et si par quelque moyen, on vient à déterminer l'épaisseur d'une de ces tranches, à une température, et sous une pression données, on pourra déterminer l'épaisseur de toute autre tranche, lorsqu'on combitar la pression, et la température.

Aucune expérience directe n'a donné la hauteur qui répond à un millimètre de mercure : mais on peut la conclure aisément des observations de M. Deluc. Un millimètre peut être considéré comme une fraction de ligne, et par conséquent on trouvera facilement, qu'à une pression de 790 millimètres, et à une température de 12 degrés du thermomètre de Réaumur, un millimètre déabaissement dans le mercure du baromètre, répond à une elévation de 3º toises. Mais la différence entre les logarithmes de 790, et de 799, est juscement de 55 en asparant le dernier chiffre par la virgule, cest 5,5, ou 5º. Donc la différence et logarithmes des hauteurs du baromètre, expiniees en milmètres, donne aussi la différence d'élévation exprimée en toises, que l'on différence d'élévation exprimée en toises, que l'on

peut convertir ensuite en mêtres, et décimales du mêtre, par les règles connues.

Mais ne pourrait-on pas avoir les hauteurs directement exprimées ne mêtres, et parties du mêtre? Oui, et voici de quelle manière. On a trouvé, que la première tranche répondant à une ligne de mercure, avait une épaisseur de 12 toises, mais c'est à une température de 12 degrés: à a une température différente, l'épaisseur de cette tranche ne serait plus la même; et les différences des logarithmes ne serait plus la même; et les différences des logarithmes la l'y a donc qu'à chercher la température, où las différences des logarithmes donnent les différences d'élévation exprimées en mêtres.

On vient de voir, que sous une pression de 700 millimètres, et à une température de 12 degrés, le premier millimètre répondait à 5,5 toises, la différence entre le logarithme de 790, et celui de 789 étant de 55. Si l'on voulait que cette différence exprimat des mêtres, il faudrait avoir recours à une température, beaucoup trop éloignée de celle-là. Les résultats deviendraient par conséquent trop incertains. Mais le mêtre dissérant peu de la demi-toise, il est plus convenable de chercher une température, ou les 55 unités, qu'on a pour la différence des logarithmes, au lieu d'exprimer cinq toises et demie, vaudraient cinq double-metres et demi, ou it metres juste. Par ce moyen, il n'y aurait qu'à doubler la diffé-rence des logarithmes, et l'on aurait la différence d'élévation directement exprimée en décimètres, lorsque les logarithmes n'ont que cinq chistires, ou en centimètres, lorsqu'ils en ont six, ou en millimetres, s'ils en ont

"Cing toises et demie ne valent que 10 mètres et 7 diairemes, et 11 mètres valent 5,64 toises. Cherchons diairemes, et 11 mètres valent 5,64 toises. Cherchons donc d'après les principes exposés dans ce chapitre, quelle est l'augementation de température nécessaire, pour que la tranche de 5 toises, qui répond au premier millimètre d'abaissement, acquière une longueur de 5,64 toises: nous trouverons câre degrés et demi à-peu-près, pour cet accroissement de température. Ajoutant donc cette quantité à 12,000 a 17 degrés pour la température, où les différences des logarithmes donnent, étant doublées, les différences des bauturs exprimées en mêtres.

Lorsque la température sera au-dessus ou au-dessous de ce terme fixe, on fera sur la hauteur trouvée, les

corrections enseignées dans ce chapitre.

Exemple. Le baromètre au pied d'une montagne, est à 740 millimètres, et le thermomètre de Réaumur à 24 degrés. Au sommet de la montagne, le baromètre se tient à 675 millim., et le thermomètre est à 6 degrés. Log. de 749 . . . . 2,87448. Log. de 675 . . . 2,82930, différence . . . 4518. Doublant cette distérence, et séparant le dernier chiffre, il vient 903,6. Telle serait la hauteur de la montagne, exprimée en mètres, si la température moyenne était de 17 degrés et demi. Mais en ajoutant 24, et 6, qui sont les degrés du thermomètre observés aux deux extrémités de la colonne, et prenant la moitié, on trouve que cette température moyenne était de 15 degrés seulement, ou qu'elle était de 21 degrés au-dessous du terme fixe : il faut donc diminuer la hauteur trouvée, d'une certaine quantité. Cette diminution est ici de deux fois et demie la 217.61 partie de cette hauteur. On divisera done 903,6 par 217,5; et multipliant par 21 le quotient de la division, on retranchera le produit 10,38 du nombre 903,60, pour avoir la véritable hauteur de la montagne, qui sera par conséquent de 895, 22 mètres. On suppose qu'en observant les hauteurs du baromètre, ou a fait les corrections relatives à la température, ou plutôt à la pesanteur spécifique du mercure,

# NOTE XII.º

Voici quelques formules concernant les pompes aspirantes, qui pourront intéresser les jeunes etudians. Soit « la hauteur du tuyau d'aspiration, depuis le niveau de l'eau, où la souppe est placée, jusqu'à la jonction avec le corps de pompe; b la hauteur du corps de pompe; de la maiteur du corps de pompe; de la maiteur du corps de pompe, en un autre cylindre de même capacité, et d'un diamètre égal à celui du tuyau d'aspiration. Soit encore à la valeur de la pression atmospherique, exprimée par une colonne d'eau d'environ onze mêtres, et z la hauteur dont l'eau doit s'élever dans le tuyau d'aspiration par le premier coup de piston. Le piston étant au point le premier coup de piston. Le piston étant au point le

plus bas, et l'air qui remplit le tuyau, étant en équilibre avec l'air extérieur, si on lève le piston, la force élastique de cet air deviendra  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots$ ; èt par conséquent l'équilibre nous donnera l'équation :  $\frac{sh}{s+1-s} + x = h$ ; d'où l'on tire par les moyens connus,  $x = \frac{s}{2} (a+b+h) - \frac{1}{2} \sqrt{(a+b+h)^2 - \frac{1}{2} h} C$  resultat nous apprend , que l'eu montera en effet par le premier coup de piston : car la valeur de x ne peut devenir nulle, que dans le seul cas où b serait zéro, c'est-à-dire, où le piston ne ferait aucun mouvement.

L'eau commencera à donc monter : mais à mesure qu'elle s'élève, l'espace primitif a + b diminue de plus en plus. La densité de l'air intérieur change sans cesse par le mouvement alternatif du piston : cependant quand le piston est levé, il y a toujours équilibre entre la pression de l'air atmosphérique d'une part, et le poids du fluide élevé, plus la réaction de l'air intérieur de l'autre part. Pour exprimer de même cet équilibre par une équation, j'appelle h' la hauteur de la colonne d'eau qui est dans le tuyau d'aspiration, a la longueur de la portion de ce tuyau, qui est encore vide, b celle du corps de pompe, réduit comme on a dit, x la quantité dont l'eau doit monter par la levée du piston, et h la pression actuelle de l'atmosphère. La force élastique de l'air intérieur, quand la condition de l'équilibre nous donnera :  $\frac{ah}{a+b-x} + h' + x$ = h : c'est-à-dire que  $x = \frac{1}{2}(a+b+h-h') - \frac{1}{2}$  $V(a+b+h-h')^2+4[ah+b(h-h')]$ . Si l'on désigne par c la somme des hauteurs, a+b, et par d la différence, h-h', cette expression se simplifiera, et deviendra:  $x = \frac{1}{2}(c+d) - \frac{1}{2}\sqrt{(c+d)^2 + 4(ah^2 - bd)}$ 

Telle est l'équation générale concernant les pompes aspirantes. On y voit que x aura toujours une valeur positive, ou que l'eau ne cessera pas de monter, tant que bd sera plus grand que ak; ou en remettant pour d avaleur, tant que b, k-k) sera plus grand que ak+k; ou enfin tant que bh sera plus grand que  $(a+k)k^2$ : ou enfin tant que bh sera plus grand que  $(a+k)k^2$ : oe qui veut diret, tant que la longueur réduite du corps de pompe, multipliée par la longueur d'une colonne d'eau équivlente à la pression de l'atmosphère, surpassera

le produit de la colonne déjà élevée, multipliée par la somme des hauteurs du corps de pompe, et de la partie

vide du tuvau d'aspiration.

Lorsque  $\delta h$  égalera (a+b)h', alors x deviendra égal  $\lambda$  zéro; c'ést-À-dire, que l'eau cessera de monter, et qu'elle ne pourra point par le jeu de la pompe, parvenir  $\lambda$  une hauteur plus grande. Cette supposition donne:  $h'=\frac{1}{2}$ . Telle est donc la hauteur, que doit avoir la colonne élevee, pour que l'eau ne puisse pas monter davantage. Ainsi lorsque l'eau sera parvenue dans le tuyau d'asprittion à une hauteur telle, qu'elle soit égale à la valeur de la pression atnosphérique, mulripliée par le rapport entre la longueur du corps de pompe réduit, et la somme faite de cette longueur et de celle restante du tuyau d'asprintion, on ne doit plus se flatter de pouvoir par le même moyen, l'amener à une hauteur plus grande.

Supposons, par exemple, que b étant égal à a. ou que la hauteur de la partie vide du tuyau d'aspiration, étant égale à la longueur du corps de pompe, ramené au même diamètre que ce tuyau, l'eau soit déjà élevée à une hauteur égale à ih; il est facile de voir que le jeu de la pompe ne pourra pas la faire monter davantage. En effet, le piston étant au plus haut, il y a équilibre entre l'air intérieur, joint à une colonne d'eau égale à h, et la pression de l'atmosphère, qu'on a représentée par h. Donc la force élastique de l'air intérieur équivaut à ih, c'est-à-dire qu'elle est la moitié, de ce qu'elle est dans son état naturel. Maintenant en baissant le piston, on réduit d'après la supposition établie, cet air à un volume moitié moindre, et l'on ne peut ainsi lui donner qu'une densité égale à celle de l'air extérieur. Donc il ne pourra point soulever la soupape du piston, et aucune portion de cet air ne pourra s'échapper au dehors. Par conséquent les coups réitérés du piston ne serviront plus de rien, et l'eau ne pourra pas s'elever plus haut. L'équation  $h' = \frac{h}{d+1}$  nous fait voir, que cette hauteur h',

L'équation  $k' = \frac{\lambda^2}{2\pi}$  nous fait voir, que cette hauteur k', où l'eau doit s'arrêter, est d'autant plus grande,  $\lambda'$  que h est plus grande, d'est-à-dire que la pression atmosphérique est plus grande, dans le lieu où la pompe est établie;  $\lambda''$  que b est aussi plus grand : ce qui veut dire

que cette hauteur augmente à mesure qu'on augmente la capacité du corps de pompe, ou qu'on donne plus d'étendue à la marche du piston, en lui conservant le même diamétre; 5.º enfin que aest plus petit par rapport à b, ou que la longueur du tuyau d'aspiration est moindre: de façon que la longueur de la colonne d'evée ne peut manquer de devenir égale à h, lorsque a est nul. C'est pour ces différentes raisons, qu'on a recommandé, de donner peu de diamétre au tuyau d'aspiration, sans gêner néammoins l'assension de l'eu; de placer le corps de pompe le plus près possible de la surface de l'eau, et de donner le plus qu'il se peut de marche au piston.

Puisque l'eau ne s'arrête que dans le cas, où sa hauteur est égale à (+) il faut donc faire en sorte que cette hauteur soit toujours plus grande, ou plus petite que cette quantité; sur quoi il faut observer, qu'on a désigné par a la hauteur de la partie vide du tuyau d'aspiration, laquelle diminue à chaque coup de piston, à mesure que l'eau monte. Si l'on veut trouver une regle, au moyen de laquelle on puisse reconnaître de suite, si l'eau dans une pompe aspirante pourra s'arrêter, ou si elle continuera nécessairement de monter à chaque coup de piston; on n'a qu'à établir l'équation en y faisant entrer a - h' au lieu de a, a étant la hauteur totale du tuyau d'aspiration depuis le niveau du puits. L'équation sera donc:  $\frac{(a-h')h}{a-h'+b-n}+h'+x=h$ : d'où l'on tirera, en faisant pour abréger, a+b égal à  $c:x=\frac{\pi}{2}(h+c-2h')$ - 1 V (h+c-2h) +4 (ch-h'2-bh)

Cette quantité ne peut devenir nulle, qu'autant que : c'k-h'-bh=0; ou que h'-ck'-bh=0; ou que la valeur de x devienne nulle, ou que l'au cesse de monter, il faut donc que sa hauteur actuelle h' ait l'une ou l'autre des deux valeurs, données par cette d'enrière équation. Mais si l'on fait ensorte que h' ne puisse jamais avoir aucune de ces deux valeurs, alons x ne pourse point se réduire à zéro , et l'eau ne cessera point de monter dans le tuyau d'aspiration. Or, pour empécher que h' ne puisse avoir l'une ou l'autre des valeurs trouvées, il n'y a qu'à faire h toujours plus grand que h' c. Alors l'expression de h' devient, comme on dit , imaginaire. L'équation

ch'—h'²—bh≡o ne peut avoir lieu; et par conséquent x me peut pas être réduit à zèro, ni l'eau demeurer stationnaire. Cette règle est la même que celle donnée par Bézout.

Supposons, pour en donuer un exemple, qu'on a une pompe aspirante, dont le tuyau d'aspiration a 40 millimêtres de grosseur, et 6 mêtres de longueur; que le corps de pompe a intérieurement 80 millimètres de grosseur; et que l'espace parcouru par le piston est de 65 centimètres. Cette longueur réduite au diamètre du tuyau, est donc de 26 décimètres; et l'effet est évidemment le même, que si le corps de pompe étant réduit à 40 millimètres, le jeu du piston était de 260 centimètres. Maintenant la pression atmosphérique étant supposée équivalente à une colonne d'eau de to mêtres, on aura bh égal à 2600, et 1 c2 égal à 1849. Le premier de ces deux nombres étant plus grand que le second , la pompe ne peut pas manquer de produire son effet, et l'eau ne peut point s'arrêter dans son ascension. Ce ne serait pas la même chose, si le tuyau d'aspiration avait 8 mètres de longueur, au lieu de 6 : car dans ce cas [ c \* étant égal à 2809, serait plus grand que bh, et par conséquent l'eau pourrait s'arrêter à deux hauteurs différentes, qui seraient, l'une de 586 centimètres, et l'autre de 674. Dans l'intervalle de l'un de ces deux points à l'autre, la charge intérieure étant plus grande que la pression atmosphérique, comme l'indique l'équation cidessus, où la valeur de x devient négative, quand ch' est plus grand que h' + b h; l'eau si elle avait été élevée par quelque moyen, jusqu'en quelque point de cet intervalle, retomberait aussitôt que la soupape inférieure viendrait à s'ouvrir, et s'arrêterait au point le plus bas. Mais si on pouvait la forcer d'arriver un peu au-dessus du point supérieur, alors elle continuerait de monter par l'action de la pompe, et elle ne s'arrêterait plus, tant que sa hanteur totale serait moindre que h.

Tout ce qu'on a dit dans cette note, suppose que la soupape est placée au bas du tuyau d'aspiration, et au niveau de l'eau du puits : mais cette position est la plus mauvaise, parce qu'ainsi qu'on vient de le voir, l'eau peut s'arrêter dans le tuyau, et que le piston en descendant, est obligé de condenser également tout l'air



content tant dans le tuyau, que dans le corps de pompe, Misi si la soupape est placée au haut du tuyau d'aspiration, à sa jonction avec le corps de pompe, slors le piston n'agit plus que sur l'air qui a passé dans ce corps de pompe, il le comprime avec plus d'avantage, et en chasse une plus grande partie dans l'atrophère. Quant à l'air resté dans le tuyau d'aspiration, il demeure dans l'état de rarélaction, où il a été mis par la levée du piston, et l'eux montée continue d'être sontenue par la manière, et avant soin que le piston en descendant, s'en approche le plus qu'il est possible, la pompe ne peut pas manquer de produire son félet, pourvu que l'air extérieur ne trouve pas moyen de s'introduire par quelque endroit dans le tuyau d'aspiration d'au preleque monterit dans le tuyau d'aspiration d'années de l'accident dans le tuyau d'aspiration d'années de l'aux d'aspiration de l'accident dans le tuyau d'aspiration d'années de l'accident dans le tuyau d'aspiration d'années de l'accident dans le tuyau d'aspiration d'années de l'accident dans le tuyau d'aspiration de l'accident de l'accid

## NOTE XIII.

La machine de M. Montgolfier porte un caractère d'originalité, qui lui assure un rang distingué parmi les inventions mécaniques, qui font le plus d'honneur à l'esprit humain. Ce n'est pas cependant l'idée d'élever l'eau à une hauteur quelconque, par le sacrifice d'une partie de cette eau, qui en fait le mérite, ni la nouveauté. Plusieurs mécaniciens avant M. Montgolfier. avaient eu cette même idée, et quelques-uns l'avaient exécutée avec succès. On peut même dire, que toutes les machines employées à élever l'eau, qui sont mues par cet agent, ne produisent leur effet que de cette manière-là. Ainsi la machine de la Samaritaine n'élève qu'une quantité d'eau infiniment moindre, que celle qui sert à la faire mouvoir. C'est la moitié de la masse de la Seine, qui dans la fameuse machine de Marly, fait monter une médiocre quantité d'eau, jusqu'à une hauteur de 500 pieds au-dessus du niveau de la rivière, Mais sans parler davantage de ces exemples frappans, qui auraient dû disposer les esprits à admettre la possibilité du Bélier hydraulique, je ferai connaître ici deux inventions décrites par Désagulliers et Bélidor, qui avaient aussi pour objet d'élever l'eau à une hauteur plus ou moins grande, en sacrifiant, et laissant perdre une partie de cette eau.

La première de ces inventions est fondée sur les lois de l'équilibre, et sur la propriété des centres de gravité. Aux deux extrémités d'un lèvier A B ( fig. 155, 5), sont deux seaux de forme et de capacité differentes. L'un C est suspendu par deux points placés entre I centre de gravité du seau plein, et K centre de gravité du seau vide : il peut tourner autour des points de auspension: Pautre seau D est fixé à l'autre bout B du lèvier. Le bras AL qui soutient le premier seau, n'est que le quart de B. Le poids du seau B joint à celui du bras de lévier que poids du seau B joint à celui du bras de lévier que sont peins de celui du bras de lévier que se control de l'est de

d'appui L.

Maintenant si la source étant divisée en deux fontaines convenablement proportionnées, verse à-la-fois de l'eau dans les deux seaux A et B, de manière à les remplir tous les deux en même temps; lorsqu'ils seront pleins, le lévier tournera, et prendra la position A'B' : le seau B sera porté en haut, et se videra dans le réservoir XY. Le seau C. à cause de la manière dont il est suspendu, tournera sur lui-même, et se videra entièrement. Alors le seau D devenu plus pesant que l'autre, raménera le lévier dans la position horizontale, et les choses recommenceront dans le même ordre. Si le bras AL a un mêtre de longueur, et BL quatre mêtres, on élèvera par ce moyen à une hauteur de quatre mètres, la 5.º ou la 6.º partie de l'eau, que la source peut fournir : bien entendu que l'on empêchera de quelque manière les fontaines de couler, et l'eau de se perdre inutilement, nendant le temps que les seaux mettent à tourner et à se vider. Désagulliers dit avoir appris, que cette machine avait été exécutée en Irlande, et qu'elle élevait un demi-seau d'eau par minute à une hauteur de 40 pieds.

La deuxième invention dont nous voulons parler ici, est due à un Italien appelé Franciui, et fut exécutée en 1668 par ordre de Colbert, dans le jardin de l'ancienne bibliothèque du Roi. Il y avait dans ce jardin un grand bassin, qui recevait les eaux d'une source voisine, et qui

or aggit by Clore

en versait le surplus dans un puits fort profond, où l'eau se perdait. Franchi imagina de faire usage de ce superflu, pour élever une partie de l'eau du bassin à une certaine hauteur, et faire jouer continuellement un jet-d'eau au milleu du jardin. Voici de quelle manière il exécuta son idée.

AB (fig. 160.°) est une chaîne à chapelet, qui descend jusqu'au fond d'un puits PV, où l'eau du bassin K allait se perdre. CD est une autre chaîne à chapelet, qui passe sur le même tambour MN que la première, et qui descend seulement jusque dans le bassin K. Les seaux, ou augets des deux chaînes sont disposés de manière, que ceux du petit chapelet se remplissent par le fond. en passant dans le bassin K, tandis que ceux de l'autre chapelet reçoivent l'eau du même bassin par le tuyau G. et se remplissent aussi en passant successivement sous ce tuyau. Les seaux étant supposés d'une égale capacité, et la profondeur du puits un peu plus grande que la hauteur où l'on veut porter l'eau; on voit qu'il y aura toujours dans la partie GV du grand chapelet, plus de seaux pleins d'eau, qu'il n'y en a dans la partie montante du petit chapelet; et que par conséquent l'excès du poids fera nécessairement tourner la roue, et élèvera ainsi continuellement une partie de l'eau du bassin. Les seaux du grand chapelet se vident arrivés sous la partie inférieure de la roue, et leur eau est perdue. Ceux du petit chapelet se vident aussi, lorsqu'ils sont parvenus au-dessus du tambour MN, et l'eau qu'ils versent, se rend dans un réservoir L. d'où elle descend à sa destination. Cette eau, au jardin de la bibliothèque, fournissait à l'entretien d'un jet-d'eau, qui jouait sans interruption, et elle se rendait encore dans le bassin K, pour être de nouveau élevée en partie à la même hauteur. L'invention de Francini peut être utile dans bien des circonstances. On voit qu'elle n'est pas bornée à élever l'eau à une hauteur égale seulement à la profondeur du puits : car en faisant les seaux du petit chapelet dans une proportion moindre, on élèverait dans le même temps une plus petite quantité d'eau, mais à une hauteur plus grande.

Le même principe a eté appliqué d'une manière un peu différente, mais peut-être plus simple, et non moins avantageuse. Deux seaux A et B (lig. 161.°) d'inégale capacité, sont attachés aux deux bouts d'une corde, ou d'une chaîne, qui passe sur une poulie C. Le plus petit des deux seaux est le plus pesant, lorsqu'ils sont vides tous les deux, et il est le plus léger, lorsqu'ils sont pleins. Soit done un bassin D, où se rend l'eau d'une source, et ayant au-dessous de lui une profondeur de 8 mètres, par exemple. On veut élever une partie de l'eau du bassin à une hauteur, qui est pareillement de 8 mètres. Si l'on établit la poulie à cette hauteur, de manière que le petit seau puisse descendre dans le bassin, et le grand seau dans le puits : on voit que le premier se remplissant par son fond, tandis que l'autre reçoit l'eau par le tuyau K, lorsque celui-ci sera plein, il l'emportera sur le premier, descendra dans le puits perdu, et élèvera le petit seau à la hauteur demandée. Arrivés-là , si l'on suppose que par un moyen quelconque, 'les deux seaux se renversent, ils se videront l'un et l'autre, et le plus petit devenu plus pesant, l'emportera à son tour, et ils reviendront tous les deux dans leur première position, pour se remplir de nouveau.

La profondeur de la chute, et la hauteur du réservoir étant égales, on élèvera par ce moyen prês de la moitié de l'eau. On suppose qu'on aura soin d'empêcher, que l'eau du basin ne se perde, pendant que les seaux montent et descendent. Si l'élévation à laqueille on veut porter l'eau, était plus grande, que la profondeur du puits où elle peut se perdre, on pourrait encore l'y élever, en employant une pouité à double gorge, et attachant le petit seau à la gorge du plus grand diamètre : mais alors la quantité d'eau elevée serait proportionnellement moindre. La machine extrémement simple, qu'on vient de faire connaître, parist due à un talien, qui la fit exécuter

pour la première fois à Rome en 1616.

L'eau est tellement nécessuire à nos besoins, qu'on a cherché tous les moyens imaginables de l'étere audessus de ses réservoirs naturels. Il easiste donc sur ce sujet une foule d'inventions, qui pewent se ramener à trois ou quatre idées principales, dont elles ne sont que des modifications plus ou moins avantageuses. Une de ces idées qui mérite d'être distinguée, quoiqu'elle ne l'emporte pas sur les autres par sou utilité, est celle du lozange hydraus. Ilque de M. Morel, décrit par Bélidor, et qu'on voit

lans

dans la figure 162.º Le losange en se balançant autour du point A, à la manière d'un pendule, fait élever l'eau du réservoir UV, jusqu'à la hauteur PQ. Ce sont des chevaux, ou des hommes, qui mettent la machine en mouvement, et la font agir.

#### NOTE XIV.

La machine à vapeur étant une des plus belles inventions de l'espit humain, et le résultat le plus signalé des connaissances physiques, on ne sera sans doute pas fâché, de trouver ici quelques détails sur cet objet. Voici ce qu'en ont dit Bélidor et le docteur Désaguliters.

Vers la fin du 17.º siècle, des savans fort éloignés les uns des autres, s'occupaient dans le même temps de soumettre à quelque règle la force que le feu développe dans l'eau, et de se servir de cet agent terrible autant que puissant, pour imprimer et maintenir le mouvement dans les machines. Papin, professeur de mathématiques à Marpurg, protegé, encouragé par le Landgrave de Hesse, faisait différentes expériences sur la force de la vaneur aqueuse; et il imagina même une machine. où l'eau convertie en vapeur par le moyen du feu, exercait sa pression sur le piston d'une pompe, qui faisait monter l'eau en la foulant. Mais cette machine assez compliquée. et qui avait besoin de divers mouvemens, qu'elle ne pouvait pas entretenir d'elle-même, n'a été adoptée nulle part. M. Amontons dans le même temps, proposait à l'académie des sciences de Paris, une roue de moulin qui devait recevoir son mouvement de l'action du feu. L'idée qui en était fort ingénieuse, n'a jamais été exécutée, parce que l'inventeur mourut peu de temps après.

Qurliues aunées avant l'invention de Papéa, et celle d'Anontous, un avait déjà exécuté en Angleterre la première machine à feu qui ait été faite, et dont celles qui sont usitées en Europe depuis plus d'un siète, ne sont que l'imitation et le perfectionnement. La gloire de cette première invention et assez généralement attribuée à Savary. Mais le docteur Désaguillers pense, que la machine de Savary était bien differente des vértables machines à feu qui l'ont suivie; et que ce sont deux ouvriers de Darmoull, appeles Avecomen et Cowley, qui soutles vrais auteurs de la pompe à vapeur, telle qu'elle a été connue en Europe, et dans laquelle on a fait ensuite

plusieurs changemens avantageux.

Mais la première idée d'une machine mue par le moyen du feu, est incontestablement due au marquis de Worcester, qui avait fait imprimer en 1663, un petit ouvrage intitulé, Centuries d'inventions, et dans lequel on lit ce passage remarquable : « Une manière admirable de faire élever p l'eau par le moyen du feu, n'est pas de l'aspirer par » le feu; car cette aspiration est nécessairement bornée, mais par un autre moyen que je propose, et qui ne » connaît point de bornes, si les vaisseaux sont assez » forts. J'ai pris, dit-il, un canon dont le bout avait » éclaté; j'en ai rempli d'eau les trois quarts, et après " l'avoir bien bouche, j'ai fait sous ce canon un feu constant. et dans 24 heures le canon a éclaté avec un grand bruit. » Ayant donc fait mes vaisseaux très-forts, j'en ai vu p jaillir l'eau à 40 pieds, sans interruption. Pour le » service de cette machine, il faut un homme qui tourne alternativement deux robinets, et qui dans l'intervalle, » ait soin d'entretenir le feu. »

La première machine de Savary était celle même du marquis de Worcester. C'était un vase de cuivre A (fig. 163.4), à-peu-près sphérique, aux trois quarts rempli d'eau, et placé sur un fourneau F. Un tuyau G fait passer la vapeur dans un cylindre B, entièrement plein d'eau, et communiquant par le bas avec un puits P. Le tuyau O qui descend du cylindre dans le puits, est garni à son extrémité supérieure d'une soupape K. Au bas du cylindre B est soudé un autre tuyan R, qui doit porter l'eau dans le réservoir C, et qui est aussi muni d'une soupape I. A la partie supérieure du cylindre est un troisième tuyau D, garni d'un robinet E, et qui établit, quand on le veut, une communication entre le cylindre ou corps de pompe B, et le tuyau montant R. C'est, comme le reconnaîtront aisement ceux qui ont lu la physique de l'abbé Nollet, la machine à vapeur décrite par cet auteur.

Il est facile de concevoir le jeu de cette machine La vapeur en passant de l'alambic A dans le cylindre B par le tuyau C, presse la surface de l'eau contenue dans le cylindre, et l'oblige d'entrer dans le tuyau montant R,

Little and Ly Cott

et de se rendre dans le réservoir C. Lorsque le cylindre est à-peu-près vide, et qu'il est presque entièrenent occupé pur la vapeur, on tourne le robinet E, de monière que le passage de la vapeur soit fermé, et que que-lue portion de l'eau montante retombe eu pluie dans le cylindre, A l'instant c'ette eau froite condens la vapeur répandue dans ce cylindre; il se fait un vide, et la pression de l'atmosphère sur l'eau du puits, la lait monter subitement, et remplit de nouveau le corps de pompe. Alors le passage de la vapeur etant ouvert, par le retour du robinet à même manière, et l'eau du puits aspirée et foulée tourktour, parvient ainsi par l'action combinée de l'atmosphère et du feu, jusqu'au réservoir C, qui peut être plus ou moins élevé au-dessus du niveau du puits de

Le docteur Désaguillers dit avoir fuit construire plusieurs de ces machines, une entr'autres pour le Cara Fierer I, laquelle aspirait l'eau d'une hauteur de 28 pieds, et la redualit ensuite à 11 pieds plus haut. Le cylindre contensit un muid d'eau, et se vidait quatre fois dans une minote. Une autre de ces machines prenaît enorce l'eau à une profondeur de 28 pieds, et la portait à une lauteur de 24 pieds. Elle se vidait six lois dans une nature de 24 pieds. Elle se vidait six lois dans une

minut

Les machines à vapeur qu'on vient de décrire, ont présenté si peu d'avantages, en comparaison de celles qui les ont suivies, qu'elles ont été généralement abandonnées. On les a même comme oubliées depuis longtemps, et l'on n'en trouve plus que quelques modèles dans les cabinets de physique. Les machines à feu qui ont subi l'épreuve du temps , lequel met nécessairement chaque invention à sa place, sont les machines de Newcomen, ou si l'on veut, de Savary, qui en fit construire en effet de pareilles par la suite, abandonnant sa première idée, ou plutôt celle du marquis de Worcester. Ces machines dont nous avons donné dans le texte une idée suffisante, étaient déjà entre les mains même de leurs inventeurs, parvenues à une assez grande perfection. L'action de la vapeur, aidée du poids des équipages des pompes, produisait le mouvement ascensionnel du piston dans le grand cylindre, et par conséquent opérait le refoulement dans les pompes. Une injection d'eau froide faite au-dessous du piston dans le cylindre à vapeur, y finisait naître subitement un vide presque absolu, et la pression de l'atmosphère faisant descendre le piston, produisait ainsi l'aspiration dans les pompes. Un régulaceur ouvrait et fermatt alternativement le passage de la vapeur de la chaudière dans le cylindre. L'eau froide nécessire pour les injections, était fournie par une pompe, que la même force faisait joure. Enfin la machine une fois mise en mouvement, ce mouvement persévérait de luimême, et par la seule action de la vapeur même, et par la seule action de la vapeur.

MM. Wat et Bolleton ont cependant trouvé à perfectionner cette machine déià si parfaite. Ils ont renoncé au secours que prétait la pression atmosphérique, et ils ont préféré de faire agir la vapeur dans les deux sens. Ainsi la vapeur ayant poussé le piston de bas en haut, par exemple, le passage se ferme de ce côté; un autre s'ouvre au même instant, et la vapeur vient presser le piston dans le sens contraire. Pour que cette seconde action puisse opérer la descente du piston, il faut que la vapeur qui est au-dessous se retire ; elle se retire en effet dans une capacité, qui s'ouvre à l'instant, et où elle est condensée par l'injection de l'eau froide. Le piston revenu au bas de sa course, le second passage se ferme. le premier s'ouvre de nouveau, et la vapeur supérieure se retire dans la même capacité, où elle est condensée de la même manière.

Cette idée heureuse a ajouté un grand perfectionnement à la machine à vapeur. 1.º On s'est ainsi débarrassé des poids considérables, qu'on ajoutait au balancier du côté des pompes, afin que la vapeur pût avec leur secours, surmonter plus aisément la pression atmosphérique; 2.º la condensation se faisant dans un endroit à part, le cylindre et le piston conservent la chaleur, que la vapeur leur a communiquée, et l'eau de l'injection, de même que celle qui résulte de la condensation de la vapeur, n'embarrasse plus le cylindre; 3.º la force motrice étant la même dans les deux sens, son action est plus égale, et les coups du balancier deviennent plus fréquens; 4.º le cylindre est fermé par ses deux extrémités, et peut être place horizontalement, ou verticalement, comme on veut. Le piston se meut sur des roulettes, et ses deux tiges praversent des collets, garnis de manière que l'air, ni

la vapeur ne peuvent y passer. Enfin cette invention admirable est parvenue à un tel degré de perfection, qu'il semble impossible d'y rien changer, ni d'y rien ajouter.

Je placerai ici une table de la force expansive de la vapeur aqueuse, à différentes températures : elle ast extraite de celle qu'a donnée M. Prony dans son architecture hydraulique, d'après les expériences de M. de Bettancour. La force de la vapeur y est exprimée par la longueur de la colonne de mercure qu'elle peut soutenir.

| Degresd<br>metre d | e R | aun<br>aun | 1 | orc | e expans. de<br>s vapeur. | metro o | du ti<br>le R | erm | 1. | Fore | e expans, d<br>vapeur, |
|--------------------|-----|------------|---|-----|---------------------------|---------|---------------|-----|----|------|------------------------|
| degr               |     |            | _ |     | pouc.                     | degr.   |               |     |    |      | pouc.                  |
| 80 .               |     |            |   |     | 28,00                     | 95      |               |     |    |      | 57,80                  |
| 81 .               |     |            |   |     | 29,60                     | 96      |               |     |    |      | 60,50                  |
| 83 .               |     |            | ٠ |     | 31,30                     | 97      | ٠             |     |    | ٠    | 65,40                  |
| 85 .               |     |            |   | •   | 53,00                     | 98      |               |     |    |      | 66,20                  |
| 84 .               |     |            |   |     | 54,60                     | 99      | ٠             |     |    |      | 69,00                  |
| 85 .               |     |            |   |     | 56,45                     | 100     | ٠             |     |    | ٠    | 71,80                  |
| 86 .               |     |            |   |     | 38,10                     | 101     |               | ٠   |    |      | 75,00                  |
| 87 .               |     |            |   | ٠   | 40,00                     | 102     |               |     | ٠  |      | 78,20                  |
| 88 .               |     |            |   |     | 42,20                     | 103     |               | ٠   |    |      | 81,00                  |
| 89 •               |     |            |   |     | 44,50                     | 104     |               | ٠   | :  |      | 84,00                  |
| 90 .               |     | ٠          |   |     | 46,40                     | 105     |               | ٠   |    | ٠    | 86,80                  |
| 91 •               |     |            |   | ٠   | 48,40                     | 106     |               |     |    |      | 89,00                  |
| 92 •               |     |            |   | ٠   | 50,50                     | 107     |               |     |    |      | 91,50                  |
| 93 •               | ٠   | ٠          |   |     | 53,00                     | 108     |               | ٠   | ٠  | ٠    | 95,50                  |
| 94 •               |     |            |   |     | 55,30                     | 109     | ٠             |     |    |      | 95,60                  |
|                    |     |            |   |     |                           | 110     |               |     |    |      | 98,00                  |

Cette table nous apprend qu'à la température de 80 degrés de Réaumur, la vapur de l'eau peut faire équilibre à une colonne de mercure de 28 pouces; ce qui est évident, puisqu'à ce degré de chaleur, l'eau entre en chullition, et que la vapeur qui se forme alors, soulève le liquide, et aurmonte par conséquent la pression atmosphérique. Suivant la même table, la force de la vapeur est déjà plus que double, à une température de 95 degrés, £ § 18

et cette force est triple, Jossque la chaleur est de 104 degrés. En chargeant plus ou moins la souppae de sûreté, et opposant à l'action de la vapeur une résistance plus on moins grande, on peut lui faire prendre un degré de citaleur plus cleévé que celui de l'eau bouillante, et lui faire déployer une force expansive plus ou moins considérable Mais la prudence exige que cette force soit toujours bien moindre que la résistance, que peuvent opposer les différentes parties de la machites de la medites de la résistance.

## NOTE XV.

La fœure 164,6 est destinée à donner une idée des machines à vapuer, appelées machines à double effet. Celle-ci se voit dans la belle manufacture d'eaux ninérales établie à Lyon, par M. Dittmar de Genève. Le cylindre n'à que 7 poures environ de diamètre, et 5 pieds de longueur; en neamonias cette machine qui n'est en exercice qu'une fois tous les drux, jours, suifit pour élever à une lanteur d'environ 60 pieds, toute l'eau qui est nécessaire à cet utile établissement.

AA est la chaudière; B le fourneau; GGC le tuyau qui amène la vapeur; E la soupape de súreté, qui s'ouvre lorsque la vapeur acquiert une force expansive trop considérable.

DD est un premier cylindre de fonte, qu'on peut appeler le cylindre de distribution, où la vapeur est d'abord recue.

KK le grand cylindre, où se trouve le piston L, fixé à la tige PP, qui va et vient poussé par la vapeur, dens l'intérieur du cylindre.

RR le cylindre de condensation, où se retire la vapeur, après avoir agi, et où elle se condense par le contact de l'eau froide.

a, a', b, b' les quatres soupapes qui souvrent et se ferment deux à deux, pour permettre d'un côté, et empêcher de l'autre le passage de la vapeur du premier rytipidre dans le second, et du second dans le troisieme. Les soupapes marquies de lettres semblables, s'ouvrent et se ferment toutes les deux en même temps. Le jeu de ces soupapes s'exécute par le secours du balancier TU, dont le point fixe est en U, et qui a un wopen de deux

petites saillies, entraîne d'un côté ou de l'autre, les léviers angulaires ce', dd', e, f sont des ressorts destinés à repousser ces léviers, lorsque le balancier cesse d'agir sur eux.

Le cylindre RR est contenu dans une auge YVV, remplie d'eau fivide. Un régulateur r ouvre ou ferme plus ou moins la communication entre l'auge et la chambre de condensation. L'eau qui doit condenser la vapeur, peut se renouveler par un canal GG; et une pompe FF puise continuellement celle qui s'est échauffée, et qui retourne en partie dans la chaudière.

La tige PF du piston, maintenue par deux roulettes IIII, pousse dans som mourement alternatif le lévier oblique IMI, et communique par son moyen un mouvement de haut en bas au halancier NN de la pompe latérale FF. En même temps elle fait aller et venir le lévier horizontal II, qui, au moyen de deux saillies s', donne le mouvement qui, au moyen de deux saillies s', donne le mouvement ressort, pour empécher que le lévier II ne sécarte, et sasurer son action sur le balancier TU.

La tige PP mêne en outre, par le lévier brisé QQ, la manivelle d'une grande roue de fonte SS Celle-ci, comme on le voit facilement par la figure, fait jouer deux pompes, placées dans le puist WW; et l'eau est portée par le tuyau montant ma, jusque dans le réservoir supérieur. Cette figure qui a été dessinée avec assez d'exactitude, et l'explication que l'ou vient d'en donner, une paraissent suffisantes pour donner une juste idée des machines à vaneur à double effet.

# NOTE XVI.º

C'est encore ici une époque mémorable pour l'esprithumain. Le ne sais quel physiciene, ne réflechissant sur l'inégale densité des différentes couches de l'atmosphère, avait avancé, que si l'on pouvait parvenir sur une trèslaute montagne, et que l'on y remplit de l'air du lieu un trés-grand ballon, fait d'un cuivre extrèmement minec, on verrait ce ballon, lorsqu'on sersit descendu au las de la montagne, se soutenir tout seul au milieu de l'air, ou même s'élever de bas en haut, jusqu'à une certaine hauteur. Ce physicien avait donc annonnée de sit, dont il était réservé à M. Montgolfier, quoique par un autre moyen, de nous rendre témoins.

On connaissait depuis quelque temps un fluide semblable à l'air, et beaucoup plus léger que lui. Priestler en nous faisant cunnaître le gaz inflammable ou hydrogène, nous avait ouvert les chemins de l'atmosphère. Cependant personne n'avait encure pensé d'appliquer ce fluide à cet usage, et M. Montgolfier lui-meme ne songea point d'abord à s'en servir , lorsqu'il aperçut la possibilité de faire élever au travers de l'air des corps plus pesans que ce fluide. Il employa pour cet effet la raréfaction, que la chaleur, et la flamme sur-tout opèrent dans le fluide de l'air. Il prit une enveloppe à-peu-près sphérique, non de cuivre, qui évidemment n'aurait pas pu servir à cet usage, mais de toile, ou de papier, d'une grandeur médiocre; et allumant au-dessous des matières combustibles, qui donnaient beaucoup de flamme, il vit cette enveloppe s'élever, entraînée par le mouvement ascensionnel de l'air raréfié. Il insagina aussitot, pour prolonger cette ascension, de suspendre le foyer au-dessous, et tout près de l'ouverture du globe : de cette manière la cause de l'ascension continuant d'agir avec le même avantage, le globe, suspendu comme un météore, monta de plus en plus, jusqu'à ce qu'il fût parvenu dans une régiun, où il pût être en équilibre avec l'air environnant.

Une expérience aussi simple, et qui a l'air d'un ieu d'enfant, parut cependant nouvelle à toute l'Europe, et fit la plus grande sensation. On s'empressa par-tout de la répeter : de tous côtés on vit s'élever des globes à feu. On s'amusa à disputer sur la cause de leur élévatiun. Cependant M. Montgolfier songea bien vite à utiliser sa décuuverte; et il fit voir par une expérience en grand, faite à Lyon en 1785, qu'à l'aide de son globe l'homme pouvait s'élever au milieu des airs; qu'il pourrait aller étudier dans l'atmosphère même, les causes encore inconnues d'un grand nombre de phénomènes ; qu'en un mot ce nouveau moyen pouvait être susceptible de diverses applications, dont il était difficile de prévoir toute l'utilité. Des savans ont commencé à réaliser quelques-unes de ces espérances, en s'élevant au milieu des airs, par le muyen des aérostats à gaz hydrogène, et y faisant plusieurs observations de physique, propres à nous éclairer sur des objets encore peu connus.

columnes and des objeto effecto ped communi

# NOTE XVII.

Dubuat place parmi les causes, qui contribuent à diminuer le produit de l'écoulement, la résistance que l'air oppose au fluide sortant : mais il est évident, que cette résistance est ici de nul effet. D'abord la colonne atmosphérique qui s'oppose à l'écoulement, est en équilibre avec celle qui presse la surface supérieure du fluide. Donc l'écoulement doit avoir lieu dans l'air, comme dans le vide le plus parfait. En second lieu si l'on prétend que le jet du fluide sorti du vase, doit à raison de sa vîtesse, éprouver une certaine résistance de la part de l'air, qu'il est obligé de pousser devant lui ; on conviendra, qu'il se fait sans doute une résistance plus ou moins grande contre la veine fluide, comme coutre tout autre corps en mouvemeut : mais on niera que cette résistance puisse diminuer la vitesse du fluide sortant, ni par consequent la dépense. Il en est de cette résistance, comme de celle que peut opposer tout autre obstacle : elle ralentit la vitesse du fluide sorti, mais non celle qui a lieu à l'orifice même. On ne peut pas se permettre de considérer la veine fluide, comme un corps solide qui serait en partie soutenu, et dont la vîtesse serait également diminuée dans toute la masse. Un filet de fluide peut perdre de sa vitesse à une de ses extrémités, sans que cette perte, au moins s'il est libre, puisse avoir aucune influence sur la vitesse qui a lieu à son autre extrémité. Au reste les expériences faites dans le vide, font voir que la résistance de l'air est de nul effet, tant sur la vitesse de l'écoulement, que sur la quantité de la dépense. Elles apprennent aussi, que la pression de l'air atmosphérique n'est pour rien dans la différence observée entre les quantités de fluides dépensées, soit par un simple orifice, soit par un bout de tuyau, d'un diamètre égal à celui de cet orifice. Il faut donc sur ces deux objets, s'en tenir aux raisons exposées dans le texte de l'ouvrage.

#### NOTE XVIII.

J'ai eu occasion d'observer cette discordance remarquable entre la dépense réelle, et la dépense calculée d'après les règles ordinaires. Chargé avec plusieurs autres personnes de déterminer la quantité d'eau, que dépensaient pour leur service différens moulins, placés sur une petite rivière à peu de distance de Lyon, nous fimes l'expérience suivante. Un de ces moulins nous offrait la facilité de faire passer l'eau, ou par un seul pertuis, ou par deux pertuis à la-fois. On fit donc passer l'eau qui était amenée par un canal destiné au service du moulin, d'abord par un seul pertuis, qui avait 26; pouces de largeur. La vane étant levée de 171 pouces, le niveau de l'eau du canal parut être stationnaire, et n'éprouver aucune variation sensible; de façon qu'une ouverture de 261 ponces de largeur sur 17 de hauteur, dépensait justement autant d'eau, que le canal en amenait. On ouvrit ensuite un autre pertuis placé tout à côté du premier, et qui n'avait que 211 pouces de largeur. La vane de celui-ci fut levée de 6; pouces, et celle de l'autre fut abaissée à 6 pouces. Alors le niveau parut également fixé, et l'on fut encore assuré, que toute l'eau amenée par le canal, passait en même temps par les deux pertuis. Dans le premier cas, le bord supérieur du pertuis se trouvait placé à 81 pouces du niveau; dans le second, ils étaient l'un et l'autre à 19 pouces environ de profondeur.

Maintenant si d'après ces données, on calcule la dépense suivains la méthode comue, on trouvera qu'elle était de 19 pieds cubes à-peu-près par minute, pour le cas d'un seul pertuis, et de moins de 15 pieds cubes dans le même temps, pour le cas des deux pertuis. Ainsi quoiqu'il fit hien certain, que la quantité deau dépensée dans les deux cas, était absolument la même, puisque le niveau n'avait point varié durant l'expérience; la méthode ordinaire donne néamnoins deux dépenses différentes, et dont la différence même est très-considérable. Il ne faut pas croire, que l'erreur vienne, de ce qu'on prend la vitesse qui répondent aux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux différens points de la hauteur du pertuis. J'ai calculé ux d'ains de la mateur d'auteur du pertuis de la mateur d'auteur du pertuis d'auteur d'au

ces vitesses de pouce en poure, et à peine y a-l-il une différence seusible entre la vitesse moyenne calculée de cette manière, et la vitesse qui répond à la hauteur moyenne. L'erreur vient donc d'une autre cause; et cette cause me parait être celle indiquée dans le texte, c'est à-dire, l'influence des vitesses des différentes parties du fluide les unes sur les autres.

En effet, considérons le pertuis unique, qui dans le premier cas donnait passage à l'eau, et qui avait près de 18 pouces de hauteur, comme composé de trois pertuis, placés l'un au-dessus de l'autre, et ayant chacun 6 pouces de hauteur; et voyons de quelle manière ces trois orifices doivent influer l'un sur l'autre. Supposons donc que l'orifice le plus bas fit naître dans l'intérieur du fluide, une vitesse d'abaissement due à un pouce de hauteur; l'orifice placé au-dessus de celui-ci, et qui avec la même largeur et la même hauteur, dépensait moins, parce qu'il était moins abaissé au-dessous du niveau, ne produisait qu'une vitesse due à une moindre hauteur, ou de 0,85 pouc.; et la vitesse intérieure engendrée par le troisième orifice, ne pouvait être due qu'à une hauteur de 0,70 pouc. Mais les trois orifices ouverts à la-fois, devaient dans cette supposition faire naître une vîtesse dépendante d'une hauteur d'au moins 7 pouces. Il fallait donc retrancher cette quantité de la hauteur du fluide répondant à chacun de ces orifices; ainsi les hauteurs de charge au lien d'être de 25 pouces pour le premier, de 17 pour le seconde, et de 11 pour le troisième, n'étaient donc véritablement que de 16, 10 et 4. Mais si l'on calcule d'abord les vitesses produites par ces trois charges différentes, et ensuite la dépense totale résultante de ces vitesses, on trouvera que cette dépense était de 14 pieds cubes à-peuprès; ce qui s'éloigne peu de ce qu'on a trouvé pour le cas, où l'eau s'écoulait par les deux pertuis à-la-fois, et qui s'en rapprocherait encore davantage, si l'on appliquait la même correction à celui-ci,

C'est le fait dont il est ici question, qui m'a mis dans le cas de chercher, quelle pouvait être l'influence de plusieurs orifices ouverts à la-fois, sur la vitesse du fluide, et la quantité de la dépense. J'ai trouvé par un grand nombre d'expériences, variées de toutelsels manières, que cette influence devait être mesuree comme il est dit dans ce chaoître.

i Carriera Grande

descendre.

#### **Моте XIX.**<sup>e</sup>

Lorsque l'eau s'échappe par un orifice, dont le plan est incliné à Ihorizon, elle s'élance au travers de l'air, et forme un jet, qui s'élève d'abord, et retembe ensuite vers la terre, en décrivant une ligne courbe. On peut donc demander lici, 1.º quelle sera l'amplitude horizontale de cette courbe; 2.º quelle est la hauteur verticale, où le jet parviendra, etant donnes, la hauteur de charge, qui produit la vitesse du fluide à l'orifice, et l'angle que fait avec l'horizon la direction initiale du jettique l'entre de l'angle.

En nommant p la vîtesse qu'acquiert un corps dans la première seconde de sa chute, H la hauteur de charge, V la vîtesse du fluide à l'orifice, on a d'après les règles connues : V = V 2pH. Cette vitesse étant uniforme, l'espace E que le fluide parcourrait sur la ligne de son mouvement, pendant le nombre T de secondes, serait E=TV2pH. Si l'on désigne par A l'angle de la direction du jet avec l'horizon, et par H' la hauteur verticale, où le fluide parviendrait pendant le même temps T, on aura : H' =T sin, A V2pH. Mais dans le temps T, un corps tombant librement, descendrait d'une quantité h=1 p T3. Si l'on égale ces deux dernières quantités, on trouvera quel est le temps, qu'il faut à la pesanteur pour détruire tout le mouvement ascensionnel du fluide, et pour le famener sur le plan horizontal, qui passe par l'orifice. On aura donc l'équation : T sin. À V 2p II = [p T]; et enfin T=1 sin. A VarH = 2 sin. A VaH. Telle est l'expression du temps, que le jet mettra à monter, et à

Pour avoir la hauteur h', où le jet parviendra, il faut prendre la moité de ce temps, et calculer la hauteur, d'où descend un corps, qui obbit librement à la pesanteur, pendant cette moité du temps : cette hauteur sera aussi celle où le jet parviendra. Or, si dans l'expression générale :  $A=\frac{1}{2}p^{T}$ , on met à la place de T la moité de la valeur, qu'on vient de trouver, on aura :  $K=\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{16} \frac{1}{16} \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \frac{1}{16} \frac{1}{16}$  doit parvenir. On aurait trouvé le même résultat, si doit parvenir. On aurait trouvé le même résultat, si

dans l'équation  $H' = T \sin A \sqrt{2pH}$ , on avait substitué la valeur de T, et qu'on eut pris le quart du produit.

Quant à l'amplitude horizontale, on l'aura en cherchant la projection sur le plan horizontal, de l'espace que le jet parcourrait dans le sens de son mouvement primitif pendant le temps T. Cet espace devient, en mettant pour T sa valeur, E= 2 sinc A.F.p.P. Vap.II = 4H sin. A: sa projection horizontale B, ou l'amplitude de la courbe sur le plan horizontal, qui passe par l'orifice, est donc B= 4H sin. A cos. A. Voilà donc determinés l'amplitude de la courbe, et son point le plus élevé, ou son somment, qui répond verticalement à la demi-amplitude : il sera par conséquent facile de la décrire, d'après cette propriété connue, que les abscisses à partir du sommet, sont comme les carrés des ordonnées.

Dounous un exemple. L'orifice par où l'eau s'échappe, est supposé placé à 4 piets au-dessous du niveur  $|\mathbf{c}|$  et supposé placé à 4 piets au-dessous du niveur  $|\mathbf{c}|$  et l'augle que fait avec l'horizon la direction initiale du jet, est supposé de 50 degrés. Donc  $\mathbf{H} = 4, \sin \mathbf{A} = \frac{1}{5}, \cos \mathbf{A} = \frac{1}{4} \sqrt{5};$  et  $\mathbf{p} = \frac{5}{50}$  piets, comme on sait. Maintenant la vitesse à l'orifice , ou  $\mathbf{V} = 15, 48$  pi. Le temps nécessaire pour rantener le jet su plan horizontal de l'orifice, ou  $\mathbf{T} = \frac{15, 7}{3} = 0^4, 515$ . La hauteur où le jet doit parvenir, ou  $k' = 4 \times \frac{1}{4} = 1$  piet. Enfin l'amplitude doit parvenir, ou  $k' = 4 \times \frac{1}{4} = 1$  piet. Enfin l'amplitude

horizontale B = 4 V 5 = 6.92 pieds.

Les formules qu'on a trouvées, nous apprennent, 1º que la hauteur H', où le jet peut arriver, est d'autaur plus grande, que sin. A est plus grand ; sans qu'elle puisse junais surpasser la fausteur II du réservoir, puisque sin. A ne peut jamais être plus grand que l'unité. Le jet ne jeut donc atteinnée son mazimme, qu'autaut que l'angle A est droit, ou que le jet s'élance dans une direction verticale 2.2° que la plus grande amplitude de la parabole a lieu, l'oraque le produit sin. A cos. A est le plus grand possible, ce qui arrive l'oraque l'angle A cit emp destine que cette loi n'ait son outeit et un obstacle, cut caus, que la plus grande amplitude a lieu cous un sagle moindre, et dont la grandeur dépend de la force que moindre, et dont la grandeur dépend de la force que peut avoir le let, pour surmonter et obstacle let, pour surmonter et obstacle la force que

Si le jet au lieu de s'élever au-dessus du plan horizontal, se dirigeait au contraire au-dessous de ce plan, on pourrait encore trouver facilement le temps qu'il lui faudrait, pour descendre d'une hauteur verticale donnée H', et la distance B où il serait alors arrivé, de la perpendiculaire à l'horizon qui passe par l'orifice. En effet H étant toujours la hauteur de charge, et A l'angle que fait avec l'horizon la direction initiale du jet, on aura de même : V = V 2 pH, et E = T V 2 pH. Cet espace que le fluide aurait parcouru dans le sens de son mouvement primitif pendant le temps T, rapporté sur le plan vertical, donnera E' = T'sin A V 2pl1, pour la quantité dont le fluide serait descendu verticalement pendant le temps T, en vertu de la senle force qui le ponsse hors du vase. Mais la pesanteur qui agit en ontre sur les molécules fluides, les fait descendre dans le même temps d'une quantité égale à 1 p'T2. Donc la hauteur totale H' dont le jet sera descendu en T secondes, sera H'= 1p T' + T sin. A V 2p H. On aura done T' +  ${}_{2}$  T  $\frac{\sin A \frac{V \times pH}{p}}{p} = \frac{\circ H'}{p}$ ; d'où l'on tire : T  $= \frac{-\sin A \frac{V \times pH}{p}}{p} + \frac{\sin A \frac{V \times pH}{p}}{p}$ V2H+2Hsio. A. Telle est l'expression du temps qu'il

faut au fluide, pour descendre de la hauteur H'.

Si l'ou veut connaître l'amplitude du jet à cet abaissement, on cherchera quelle serait la quantité dont le fluide aurait avancé pendant le temps T, suivant sa direction primitive, par la seule action de la charge; et la projection de cet espace sur le plan horizontal sera l'amplitude demandée. Or a  $n = E = T V \neq pH$ , so en mettant pour T sa valedT: E = -2 H sin.  $A = 2 V H(H + H \sin^2 A)$ . Cest-là l'espace que le fluide par-courrait sur la lique de son mouvement primitif pendant le temps T, qui est le temps qu'il met à descendre de la lauteur H. Oct espace repporté au plan horizontal, donne pour l'écratement du jet à la profondeur H', ou l'amplitude B = -2 H sin.  $A \cos A + 2 \cos A V H(H + H \sin^2 A)$ 

Gette formule peut se vérifier aisément de la manière suivante. Supposons que la direction intiale du jet fasse un angle droit avec l'horizon , ou que le fluide sorte verticalement par le fond du vase : alors sin A = 1, et cos.  $A = \infty$ . Par conséquent B devient zéro , c'est-k-dire que l'amplitude est nulle; ce qui est d'ailleurs évident.

NOTES. Concevons au contraire, que le fluide sort parallèlement à l'horizon : dans ce cas, sin. A = o, et cos. A = 1; et l'on trouve que l'amplitude B = 2 V HH', ce qui est conforme à ce qui a été établi à la fin de ce chapitre. Quant au temps T, il est alors, comme il doit être, égal à VaH.

#### NOTE XX.

Soit un demi-cercle abc (fig. 165.\*), exposé au choc d'un fluide, qui se meut dans le sens bd : on demande quelle est l'impulsion qu'il reçoit dans le sens du courant, comparée à celle que recevrait son diamètre ac. Il est visible, que quoique le nombre des filets fluides qui heurtent la courbe abc, soit le même que pour le diamètre ac, leur choc contre cette courbe sera bien inférieur à celui qui se fernit sur ac; puisqu'ils en rencontrent les différentes parties avec plus ou moins d'obliquité. Mais quel rapport y a-t-il entre ces deux impulsions?

Concevons que la demi-circonférence abc soit divisée en portions extrêmement petites, et qui puissent être considérées comme des lignes droites. Soit e k une de ces portions. D'après les principes établis dans ce chapitre, on aura l'impulsion qui se fait sur ek dans le sens bd, en multipliant le choc direct sur la projection Bei, par le carré du sinus de l'angle d'incidence. Ainsi en appelant F' cette impulsion, et représentant par et même le choc direct qui se ferait sur ei, on aura : F'  $=ei \times \frac{\epsilon_i}{\epsilon_i}$  Mais ei:ek::eg:ed. Donc  $F'=ei \times \frac{\epsilon_i}{\epsilon_i}$ 

 $= gf \times \frac{1}{2}$  C'et-à-dire que l'impulsion sur ek est égale

à la projection de ek sur le diamètre ac multipliée par le rapport entre le carre de la distance eg, et le carré du rayon. Or, comme la même chose doit avoir lieu pour toutes les portions infiniment petites de la demicirconférence abc, il faut pour avoir l'impulsion totale qu'elle recoit du fluide dans le sens bd, trouver la somme de tous ces efforts partiels. Voici comment on peut y parvenir.

Imaginons que le demi-cercle abe tourne autour de son diamètre ac, il est facile de voir que dans ce mouvement de rotation, il s'engendrerait une sphère; et que chaque espace egfk produirait une tranche de cette sphère. qui pourrait en être considérée comme une portion élémentaire. Mais la géométrie enseigne, que le volume de cet élément sphérique est égal à  $gf \times eg^1 \times \Pi$ .  $\Pi$  est le rapport de la circonférence au diamètre. Si l'on compare donc l'expression du choc sur ek, qui est  $ef \times \frac{e^{-1}}{e}$ avec l'expression qu'on vient de trouver pour le volume de la tranche sphérique, décrite par egfk, on reconnaîtra facilement que la valeur du choc peut être exprimée par le volume de la tranche divisé par le carré du rayon multipliant le rapport de la circonférence au diamètre : ou en appelant e' le volume de la tranche élémentaire. et r le rayon, on aura  $F' = \frac{r'}{\pi r^2}$ . Cette même relation existant sur toute l'étendue du demi-cercle abc, on peut donc dire, que le choc du fluide sur abc, dans le sens ab, est égal à la somme de toutes les franches sphériques . ou au volume de la sphère, engendrée par la révolution du demi-cercle abc, divisé par le produit πr3. Ainsi appelant F le choc total sur abc, et v le volume de la sphère, on a F = 7. Mais l'on sait par la géométrie, que le volume de la sphère, ou v= d × r × x: d est le diamètre de la sphère. Substituant, il vient : F = 1 d. Donc l'impulsion du fluide sur le demi-cercle abc, est égule aux deux tiers du diamètre ac, ou plutôt aux deux tiers de l'impulsion, que recevrait directement le diamètre ac.

Passons aux surfaces courbes. Supposons que le quart de cercle ab (fig. 165 ° 5). tourne autour du rayon bd, il engendrera une demi-sphère dans ce mouvement; et il s'agit de trouver, quelle sera l'impulsion de l'eau contre cette demi-sphère dans le sens bd. Or, si l'on considère le petit ar c-k, qui dans la révolution supposée, decrit une zoine sphérique, on verra facilement que l'impulsion reque par cette zone, est toujours à celle que recevvail la zone circulaire décrite par gf, comme  $eg^*$  est a c  $d^*$ .

Maintenant

Maintenant si sur la comme paramètre, en décrit ame parabole, ayant son sommet en d, et qu'on prolonge eg jusqu'en m, on trouvera que, eg' : ed' :: om: gm = bd. Un semblable rapport ayant lieu pour tous les points de la demi-sphère opposée au courant : il suit que la somme de toutes les impulsions, que reçoit cette demi-sphère dans le sens bd, est à l'impulsion que recevrait le grand cercle qui lui sert de base, comme la somme de toutes les lignes om, qui composent le solide engendré par la révolution de l'alre parabolique blod autour de bd, est à la somme des lignes em. qui forment le cylindre, résultant du rectangle albd. tournant de même autour de bd: Or, le volume du paraboloide est la moitié de celui du cylindre : donc l'impulsion du fluide sur la demi-sphère dans le sens d, n'est que la moitié de celle que recevrait dans le meme sens le grand cercle de la sphère opposé directement au courant.

III reste à faire voir de quelle manière on est arrivé à la proportion, sur laquelle est faulte la conséquence qu'on vient de tirer. D'abord on a dit, que le chue sur la zone sphérique décrite par eh, et au choe sur la zone shérique décrite par eh comme  $\bar{e}_{g}^{-}$  est à  $d\bar{e}^{-}$ . Mais  $\bar{e}_{g}^{-}$  =  $eg \times eg = (ed+dg)(ed-dg) = (de+oh)(ed-oh)(ed-oh)(onc <math>e_{g}^{+} = de^{-}oh^{+}$ . Donc en désignant les choes sur ces deux zones par P et P, on aura P:  $P^{+}: d\bar{e}^{+} - oh^{+}: d\bar{e}^{+}$ , oh  $\bar{e}^{+}$  is  $\bar{e}^{+}$  in  $\bar{e$ 

# Note XXI.

Lorsqu'une roue qui doit recevoir son mouvement de l'inspirent de l'autheur d'un fluide, est entièrement plongée dans ce fluide, il est clair que le plan de ses ailes ne peut pas être perpendiculaire au courant; car l'effort du fluide pour faire tourner la roue, catant alors le même des deux côtés de l'axe, il ne peut évidemment en résulter aucun

mouvement. Cependant on est parvenu à faire tourner une roue entièrement plongée dans une eau courante, par un artifice fort ingénieux. L'arbre de la roue étant supposé horizontal, les ailes arrivées au-dessous de cet arbre, présentent leur plan perpendiculairement au choc de l'eau; et en remontant du côté opposé, elles se replient sur elles-mêmes, de manière à n'opposer au courant que leur épaisseur. On peut employer un semblable atifice pour faire tourner la roue horizontalenment. On a fait aussi des moulins à vent , dont les ailes tournent dans le sens horizontal, en présentant alternativement au vent leur largeur et leur épaisseur. Bélidor décrit encore une autre espèce de moulin à vent , dont les ailes reçoivent aussi perpendiculairement le vent : mais le choc ne se fait que sur les alles, qui sont placées d'un même côté de l'arbre; les autres sont garanties par une cage en bois, arrondie en forme de tambour, et ouverte sur la moitié de sa largeur, (fig. 167.0).

#### NOTE XXII.

Les expériences de M. Bossut sur les roues à aubes, au moins celles qui ont été faites sur un large canal, où rien ne pouvait gêner l'action de l'eau, m'ont paru dignes d'être discutées avec soin. Ce respectable savant y a mis tant d'attention et d'exactitude, que cet examen doit nécessairement nous donner des lumières certaines sur les différens points de la théorie du choc des fluides. Voici dans deux lableaux les résultats de cette discussion, oi jai tâché de ne rien négliger, et dont les détails sont contenus dans un mémoire lu à l'Académie de Lyon, en 1866.

Drawer Grayde

- I. TABLEAU des effets obtenus avec une roue à aubes, et de leurs rapports avec la puissance.
- La puissance estimée à l'ordinaire, ou AVH était de 44<sup>++</sup>,44

## Dans la première expérience;

| 1   | ef | et. | ol | btei | nu | ou |  | Q=10", 15 = 617 AVH                   |
|-----|----|-----|----|------|----|----|--|---------------------------------------|
| 2.* |    |     |    |      |    |    |  | Q=11", 16= 4 AVH                      |
| 3.  |    |     |    |      |    |    |  | Q=11*,99=32 AVH                       |
| 4.0 |    |     |    |      |    |    |  | Q=12",66=4" AVH                       |
| 5.° |    |     |    |      | ٠  |    |  | Q=15", 17 = # AVH                     |
| 6.  |    |     |    |      |    |    |  | Q=15",52=# AVH                        |
| 7.* |    |     |    |      |    |    |  | $Q = 13^{+}, 63 = 14^{+} \text{ AVH}$ |
|     |    |     |    |      |    |    |  | 0=15#.15=92 AVH                       |

En examinant ce tableau, on remarque d'abord, que l'effet est allé en augmentant depuis la première expérience jusqu'à la septième, et qu'il a diminué ensuite de la septième à la huitième. Entre ces deux dernières expériences, il en a été fait quelques-unes, que j'ai omises. et dans lesquelles on peut voir le progrès de cette diminution. C'est donc dans la septième expérience, que la masse du fardeau élevé, et la vitesse communiquée se sont trouvées combinées, de manière à donner le plus grand produit; et l'on reconnaît en même temps, que ce plus grand effet n'a pas excédé de beaucoup le maximum fixé par la théorie. Cependant comme l'effet a surpassé de quelque chose la valeur prescrite, qui ne devait être que les huit vingt-septièmes de la puissance, il convient de rechercher ici la cause, pour laquelle le résultat s'est trouvé plus grand qu'il ne devait être.

Deux facteurs concourent également à donner la valeur de l'effet, la somme des résistances vainueuses, et la vitesse communiquée. Les révolutions de la roue ont été dicterninées par M. Bosuar avec tant d'exactitude, et toutes les mesures ont été prises avec tant de soin, qu'il ne peut y avoir aucune erreur sur la vitesse. Quant aux résistances, on pourrait soupçonner qu'on a donné à quelqu'une d'elles jibus d'influence qu'il ne convensit: expendant comme on ne les a appréciées, que d'après les expériences les plus sières, et le plus genéralement admises, il paraît qu'il n'y a à-peu-près rien non plus à changer à cet égard. Donc il faut thercher ailleurs la cause de cette pesite différence entre la théorie et l'expérience.

L'effet du choc des fluides, dans le cas du maximum, est bien réellement les huit vingt-septièmes de la puissance. Mais si quelqu'autre force agit concurremment avec l'impulsion, alors un ne doit pas s'étonner, sl l'effet obtenu surpasse cette limite. Or , lorsqu'il s'agit d'une roue à aubes, qui tourne dans le sens vertical, et qui est mue par l'action d'un courant, non-seulement l'aile est frappée par le fluide en mouvement, mais encore une petite portion de ce fluide s'élève contre l'aile, au moment où elle entre dans l'eau, et la charge ainsi de son poids. C'est la pesanteur de cette petite quantité d'eau, qui à raison de sa vitesse, s'avance ainsi sur les ailes de la roue, qui augmente l'effet du choc, et le rend supérieur au maximum théorique. Pour produire l'excédant observé, il ne fallait qu'une masse d'eau d'environ un cinquième de livre, ou à-peu-près trois onces, ce qui ne s'écarte pas des probabilités. Voilà donc une partie de la théorie assez exactement confirmée par l'expérience. Passons à l'évaluation du choc,

## II. Tableau des valeurs théoriques du choc, comparées à la somme des résistances vaincues

|      |         | E   | lési | sta | ce | vaincue. | V | ale | ar d | lu e | hoc == 2 A H |
|------|---------|-----|------|-----|----|----------|---|-----|------|------|--------------|
| 7.70 | expérie | enc | е.   |     |    | 35*,59   |   |     |      |      | 31**,74      |
| 2.0  | expér.  |     |      |     |    | 38**, 76 |   |     |      |      | 36*, 78      |
| 3.e  | expér.  |     |      |     |    | 44*, 18  |   |     |      |      | 41", 67      |
| 4.0  | expér.  |     |      |     |    | 49*,64   |   |     |      |      | 46*,85       |
|      |         |     |      |     |    | 55#, 12  |   |     |      |      |              |
| 6.°  | expér.  | 16  |      |     |    | 604,63   |   |     |      |      | 57**,97      |
| 7.0  | expér.  |     |      |     |    | 66#, 17  |   |     |      |      | 65*, 92      |
| 8.0  | expér.  |     |      |     |    | 71*,69   |   |     |      |      | 72, 99       |
| ٠.   | caperi  | ٠   | •    | •   | •  | 7. 109   | • | •   | •    | •    | 1-, 199      |

La seule inspection du tableau nous apprend, que la valeur du choc calculée d'après le principe de la double hauteur, s'est trouvée dans toutes les expériences, excepté la dernière, constamment inférieure à la somme des résistances vaincues. Donc on se tromperait grossierement, si l'on prétendait n'évaluer le choc des fluides que d'après la simple hauteur due à la vîtesse. Il paraît même, qu'il n'y a aucune réduction à faire sur cette double hauteur, qui doit être employée suivant la théorie, quoique M. Bossut ait pense, qu'il convenait de la diminuer de quelque chose.

On voit en second lieu, que le choc de l'eau contre un obstacle mobile, placé au milieu du courant, se fait de la même manière, et parvient au même degré d'intensité, que si l'obstacle était isolé, et placé au milieu de l'air. Le fluide qui est derrière l'obstacle, fuyant avec la même vîtesse que cet obstacle, ne peut ni nuire à l'impulsion, ni la favoriser; de sorte que l'obstacle regoit en entier, et sans perte, toute l'action du courant.

Quant à l'excès de la résistance vaincue sur la valeur absolue du choc, on a dit quelle était la cause à laquelle il paraissait qu'on devait l'attribuer. Il est remarquable, que dans la septième expérience, où l'effet a cié un maximum, cet excédent se trouve à très-peu près

égal, à ce qu'on a jugé précédemment venir du poids de l'eau, qui s'élevait contre les ailes de la roue.

Reste la dernière espérience, dont le résultat ne s'accorde point avec celui des autres, et qui a donné la valeur du choc plus grande que la somme des résistances vaincues. Cette différence, comme il est évident, ne peut avoir pour cause, qu'une estimation trop faible de la résistance. Cependant on a tenu compte ici des mêmes résistances accessoires, que dans les autres expériences. Il faut donc que dans celle-ci, et lorsque le fardeau a été porté à 65 livres, il se soit développé tout-à-coup un obstacle nouveau, qui n'existait pas dans les expériences précédentes. Et ceci ne doit pas être regardé comme une conjecture gratuite, imaginée pour le besoin : car si l'on compare les vitesses de la roue dans les diverses expériences; on reconnaîtra, que ces vitesses ont diminué uniformément, et de la même quantité dans les sept premières expériences, où le fardeau augmentait de 5 livres à chaque fois; et que de la septième à la huitième, où l'augmentation du fardeau a été la même, il y a subitement une diminution plus considérable dans la vîtesse. Il faut donc que la résistance ait augmenté tout-à-coup. Il a pu se faire par exemple, que le fardeau ait fait fléchir l'axe de la roue, ou que la grandeur du choc ait occasionné quelque secousse, ou quelque ébranlement dans l'appareil, qui en contrariat le mouvement. La grande diminution survenue alors dans la vîtesse de la roue, ne peut laisser aucun doute sur l'accroissement présumé dans la somme des résistances.

Voilà donc encore confirmée par l'expérience, l'article de la théorie qui veut, que le choc direct d'un fluide, soit égal au poids d'un prisme du fluide, ayant pour base la surface choquée, et pour hauteur le stouble de celle due à la vitesse du fluide. Pour ce qui regarde la vitesse, qui convient au maximum d'effet, je trouve que la vitesse da la roue ana la espélienc expérience était est peu considérable; et d'alleurs, s'il faut dans la dernière expérience, augmenter la somme des résistances, on peut croire que l'effet absolu y a été plus grand que dans la septième, quoique l'effet uffle ait été supérieur dans celle-ci. Or, dans cette huitème expérience, la

vitesse de la roue était assez exactement le tiers de la vitesse moyenne du courant. Observez que par vitesse moyenne, il faut entendre, non la vitesse prise à la suirace, mais celle qui avait lieu à deux pouces de profondeur, c'est-d-ire à la hantigur moyenne de l'âle, calculée d'après les principes établis dans le chapitre 2.º de la 5.º section de la 5.º section de la 5.º section de l'âle, calculée d'après les principes établis dans le chapitre 2.º de la 5.º section de l'âle, calculée d'après les principes établis dans le chapitre 2.º de la 5.º section de l'âle, calculée d'après les principes établis dans le chapitre 2.º de la 5.º section de l'après les principes établis dans le chapitre 2.º de la 5.º section de l'après les principes de l'après l'

Il résulte de l'examen dans lequel nous venons d'entrer: que toutes les parties de la théorie, qui concerne le choe direct des fluides, telle qu'on l'a exposée dans cet ouvrage, sont pleinement d'accord avec l'expérience, et qu'il n'y a rien à y changer, non plus que dans la manière dout on évalue le choc de l'éau contre les ailes d'une roue à subes.

#### NOTE XXIII.

On peut employer l'action de l'eau pour élever ce fluide lui-même, et l'on obtiendra un résultat plus ou moins avantageux a selon la manière dont l'eau exercera son action. Si l'eau agit par impulsion, le maximum d'effet est alors réduit aux huit vingt-septièmes de la puissance = 3 A V H. A Y exprimant la masse du fluide dépensé dans une seconde de temps, si l'on représente cette masse par M, le plus qu'on puisse obtenir d'une roue à aubes . c'est les huit vinot-septièmes de MH : c'est-à-dire , que cette espèce de roue ne peut élever au plus que les huit vingt-septièmes de l'eau employée, à la hauteur H due à la vîtesse du courant, ou qu'elle élèvera toute cette eau aux huit vingt-septièmes de la hauteur H. C'est là tout ce qu'on peut attendre de cette espèce de roue, et ce qu'il n'est pas même possible d'obtenir, à cause de toutes les résistances accessoires. Aussi les machines hydrauliques placées sur des rivières, et destinées à fournir de l'eau à une ville, à un parc, à un château, ne donnent jamais qu'un produit extrêmement inférieur à la puissance qu'elles consonment.

M. Mongolfer allirme que la machine de Marly, au commencement de son établissement, ne rendait que la 24.º partie de la force qu'elle dépensait, et qu'ensuite l'effet s'est trouvé réduit à un parantième, ou à un cinquantième, et même à un centième. En voici le calcul, La partie de la Seine qui agit sur la machine de Marly, est estimée de Soocoo pouces de fontainier, (le pouce de fontainier vaut 6/a0 pouces cubes), et elle tombe d'une Jauteur d'eavino 4/3 juées. La force depensée en uñe minute, est donc de Soocoo X 4 [= 155e000. La quantité deau élevée était par mênute de 120 pouces de fontainier, et la hauteur où elle était portée, était d'environ 4/5 piels. L'effet utile était donc de 120 x 4/75 = 57000, c'est-à-dire à-peu-près un vingt-quaririme de la puissance. Ainsi il y avait près des sept huitiense de l'effet, aquel la théorje donne fort de prétendre, qui étaient absorbés par les résistances de tous les genres, que présentait cette superbe et immense machine, à l'époque même où elle sortit, pour ainsi dire, des mains de son auteur.

L'effet que l'eau produit, lorsqu'elle agit par son poids, est fort supérieur, comme no a vu, à celui qu'elle produit par son impulsion. Mais fon ne peut la faire élever de cette 'maniére, qu'en- en perdant une partie; et cette petie est d'autant plus grande, qu'on veut l'élever plus haut. Neamonis dans cette manière diggir de l'eau, l'éléte av uc-i-dessus par quel moyen ingénieux, on était parvenu à porter à une assez grande hauteugume partie de l'eau, dont on pouvait disposer, en sacrifiant l'autre partie de cette eau, qui servait de force motrice, et agissait par son poids. Mais ce moyen n'est pas toujours praticiable.

La roue à réaction de M. Leroi, qui peut donner jusqu'ux dix-med vingt-septimere de la puisance, ou même plus, suivent son auteur, ne peut goère être employée pour faire élever l'eau, parce qu'elle tourne dans un sens horizontal, et qu'il faudrait y ajouter, pour cet objet, quelque mécanisme particulier, qui en compliquerait la construction, et lui déraberait ainsi une partie de son avantage. Il n'en est pas de même du belier hydraulique. Cette ingenieuse machine est spécialement destinée à faire élever l'eau et l'on peut dire, que le pruduit qu'elle donne, est supérieur à celui de toutes les machines connues, employees à cet usage. Un belier hydraulique établi auprès de Sentis, ayant 7 § pouces de diamètre, sous une chute de 3 § piets, depense dans 100 coups, battus en 3 minutes, 1967 litres d'eau; et porte daus le maême temps à une hauteur de 14 § piets,

260 litres d'eau. La puissance employée est donc 1987 × 5 ½ = 6295; et l'esset utile est de 269 × 14½ = 3811.

Donc l'esset est ici les soizante centièmes environ de la

puissance.

Le belier que M. Montgolfier a établi dans le jardin de la maison qu'il habite à Paris, depense en 4 minutes 356 litres, dont la chute est de 75 pieds, et il clève dins le smême temps 50 litres à 50 pieds de lauteur.

La puissance est donc de 515 x 75 = 250 st et l'élée utile est de 50 x 60 = 1500 minutes de 100 minutes de

FIN.



# TABLE

Des pesanteurs spécifiques et des poids absolus d'un grand nombre de différentes substances.

| NOMS  des  SUBSTANCES. **                         | Poins<br>du<br>ponce<br>cube.   |                     | NOMS  def  SUBSTANCES.                                   | PESAN-<br>TEUR<br>spécifi-<br>que. | Poids<br>du<br>pouce<br>cube<br>en<br>grains |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Gaz à 28 pouces de                             |                                 |                     | PLATINE.                                                 |                                    |                                              |
| pression, et à 90 degrés<br>du therm, de Réaumur. | grains.                         |                     | - brut en grenailles                                     | 156017                             | 5825                                         |
| GAZ.                                              |                                 |                     | meriat                                                   | 67521                              |                                              |
| Atmosphérique                                     | 046005                          |                     | - le m. forgé                                            | 203166                             | 7592                                         |
| - azotc                                           | 094444                          |                     | — le m. passé à la fillère.<br>— le m. passé au laminuir | 210417<br>220690                   |                                              |
| - bydrogčne                                       | 068015                          |                     | CUIVRE.                                                  |                                    |                                              |
| - nitreux                                         | 054690                          |                     | -rouge, non fargé.                                       | 77880                              | 2908                                         |
| - acide sulfureux                                 | 103820                          |                     | - le m. passé à la filière.                              | 88785<br>8-1958                    |                                              |
| II. Substances métalliques.                       | -                               | poids               | - le m. passé à la filière.                              | 85441                              | 3190                                         |
| O R.                                              | pesan-<br>teur spé-<br>citique. | du<br>pouc.<br>cube | FER.                                                     |                                    |                                              |
| - à 24 carats, fondu.                             |                                 |                     | - fnndu                                                  | 72070                              |                                              |
| non forgé                                         | 192581                          | 7190                | - torgo en barro                                         | 7,000                              | 2900                                         |
| - à 22 carats, non forgé.                         | 174863                          | 6528                | ACIER.                                                   | 000                                |                                              |
| — le m. forgé                                     | 175894                          |                     | - ni trempć, ni ecroui.<br>- ccroui nna trempé.          | 78331<br>78404                     | 2927                                         |
| de France, nou farge.                             | 176474                          | 6588                | - ccrnui et trempé trempé nnn écroui                     | 7818n<br>78163                     |                                              |
| - des bijnux, à 20 carats.<br>non forgé.          | 157090                          | 5865                | ETAIN.                                                   |                                    |                                              |
| - le m. forgé                                     | 157746                          | 5889                | -de Cornouailles non éc.                                 | 72914                              | 2701                                         |
| ARGENT.                                           |                                 |                     | - le m. écroui                                           | 72994<br>72963                     | 2725                                         |
| - à 12 deniers, non fargé                         |                                 |                     | - le m. ĉeroui                                           | 73005                              | 2728                                         |
| - le m. forgé                                     |                                 |                     | - plomb fondu                                            | 71908                              | 2685                                         |
| titre de Paris, non for.  — le m. forge           | 101752                          | 3799                | - cnbalt fondu                                           | 78119<br>67021                     | 2502                                         |
| - de la monnaie de Fr.                            |                                 |                     | - bismuth fondu arsenic fondu                            | 98a27<br>57633                     |                                              |
| -le m. monnovė                                    | 104077                          | 3886                | - uickel fandu                                           | 78070                              |                                              |

|                                                                            |          |             |                            | -        | 1      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|
| NOMS                                                                       | PESAN-   | Poids<br>dn | NOMS a                     | PESAN-   | Po     |
| des                                                                        | TEUR     | pouc.       | des                        | TEUR     | poi    |
|                                                                            | spécifi- | cube        |                            | spécifi- | CB     |
| SUBSTANCES.                                                                | que.     | grain.      | SUBSTANCES.                | que.     | gri    |
| - molybdène                                                                | 47385    | 1760        |                            |          | Г      |
| -tungstene                                                                 | 60665    | 3265        | sh salasias                | 37161    | l      |
| - mercure                                                                  | 135681   | 5065        | - spath calcaire,          | 27151    |        |
|                                                                            |          | 1           | - all atre oriental        | 27302    |        |
| III. Pierres précieuses et                                                 |          | 1 1         | - marbre campan vert .     | 27417    | li o   |
| autres.                                                                    | 1        |             | - marbre blanc de Carrare  |          |        |
|                                                                            |          |             | - marbre blanc de Paros    | 28376    |        |
| - diamant oriental blanc.                                                  | 35212    |             | - pierre à hàtir           | 26777    |        |
| - rubis oriental                                                           | 44833    |             | - granite de Pierre-scise. | 26317    |        |
| rubis du Brésil                                                            | 40106    |             | - pierre de Couzon         | 25274    | 9      |
|                                                                            | 35365    |             | -pierrescoquill. de S-Cyr  | 26680    | 5      |
| stopaze du Bresil                                                          | 39941    |             |                            |          | 1      |
| - saphir du Brésil                                                         | 31307    |             |                            |          | Ι.     |
| - Hiacinthe commune .                                                      | 36873    | 30          | - spath pesant blanc       | 44300    |        |
| grenat de Bohême                                                           | 41888    |             | - spath fluor rouge        | 31911    |        |
| - éméraude du Pérou .                                                      | 27755    |             | - pierre de poix noire .   | 20499    |        |
|                                                                            | 1        |             | - id. noiràtre             | 27933    |        |
|                                                                            |          |             | - porph. rouge du Dauph    | 29339    |        |
| - cristal de roche d'Eur.                                                  | 26548    |             | - serpentiue noire de id.  | 27609    |        |
| - quartz cristalisé                                                        | 26546    | 991         | granite rouge              | 9145     |        |
| - quartz en masse                                                          | 26471    |             | - pierre-pouce             | 24153    | 1      |
| grès des remouleurs.                                                       | 21425    |             | - basalte prism. d'Auv     | 24215    |        |
| - agathe orientale . ".                                                    | 25901    |             |                            |          | Ι.     |
| - agathe onix . :                                                          | 26640    | 985         |                            | ŀ        | ļ.     |
| - calcédoine                                                               | 26137    |             |                            |          | 1      |
| - pierre à fusil blonde .                                                  | 25941    |             |                            | 27325    | J.,    |
| - idem noiratre                                                            | 25817    |             | verre des vitres           | 2642     |        |
| - caillour only                                                            | 2664     |             |                            | 28922    | h      |
| - cailloux de Rennes .                                                     | 26538    |             | - cristal de St-Gobin .    | 24682    | 1      |
| - pierre meulière                                                          | 24835    |             | - flint glafs              | 33293    | 1      |
| - jade blanc                                                               |          | 1101        |                            | 21456    |        |
| - jade vert                                                                |          | 1107        |                            | 23847    | 1      |
| - jaspe rouge                                                              | 26612    |             |                            | 1        | Ł      |
| - jaspe onix                                                               | 33636    |             |                            | ł        | 1      |
| <ul> <li>schorl noir prismatique</li> <li>schurl noir spathique</li> </ul> | 33852    |             |                            | 1        | ŧ.     |
| - schuri non spatnique.                                                    | 3303     | 1204        |                            | 1        | Ł      |
|                                                                            | 1        | 1           | - soufre natif             | 20332    | 1      |
| - serpentine d'Italie                                                      | 1 0/201  | 780         | - soufre fondu             | 19907    | 7] -   |
| - craie de Briancon                                                        | 2929     | 1018        | -charb deterrecompacte     | 1329     | 2      |
| - craie d'Espagne                                                          | 2790     | 1042        | - ambre gris               | 920.     |        |
| - pierre ollaire du Dauph.                                                 |          | 1034        | - ambre jaune ou succin-   | 10780    | 1      |
| - tale de Moscovie                                                         |          | 7 10/12     | H                          |          | 1      |
| - mica nois                                                                |          | 1083        | VI. Eaux.                  |          | j      |
| - schiste commun                                                           | 26711    | 997         |                            | 1        | 1      |
| - ardoise neuve                                                            | 2853     | 1005        | - efu distillée            | 10000    | 1      |
| <ul> <li>pierre à rasoir blanche,</li> </ul>                               | 2876     | 3 107/1     | eau de pluie               | 10000    |        |
| - id, noir et blanche                                                      |          |             | eau de mer                 | 10263    | र्यो । |

| NOMS des SUBSTANCES.        | PESAN-<br>TEUR<br>spécifi-<br>que, | du<br>nouc. | 101110                        | PESAN-<br>TEUR<br>spécifi-<br>que | Poid<br>du<br>pouc<br>cube<br>en<br>grain |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| VII. Liqueurs spiritueuses. |                                    |             | d'amandes douces              | 9170                              | 34                                        |
| VII. Liqueurs spiritueuses. |                                    |             | -de lin                       | 9403                              | 35                                        |
| Vin de Bourgogne            | 9915                               | 370         | de pavots                     | 9288                              | 34                                        |
| de Bordeaux                 | 9939                               | 371         | de faine                      | 9176                              |                                           |
| Bierre rouge                | 10538                              | 386         | - de baleine                  | 9233                              | 34                                        |
| - blanche                   | 10231                              | 382         | de navette                    | 9193                              | 34                                        |
| Afchool du commerce .       | 8371                               | 313         |                               |                                   |                                           |
| très-rectifié               | 8293                               | 310         | X. Liqueurs animales.         |                                   |                                           |
| Alchool méié d'eau.         |                                    |             |                               |                                   |                                           |
| alchool eau                 |                                    |             | Lait de femme                 | 10203                             | 38                                        |
| tá part 1                   | 8527                               | 318         | - de jument                   | 10346                             | 38                                        |
| 14 2                        | 8674                               | 324         | d'apesse                      | 10355                             | 38                                        |
| 13 3                        | 8815                               | 329         | d'apesse                      | 103/1                             | 38                                        |
| 12 4                        | 8947                               | 33,         | de brebis                     | 10324                             |                                           |
| 11 5                        | 9075                               |             | Petit lait de vache clarifié. | 10193                             | 38                                        |
| 10 6                        | 9199                               |             | Urine humsine                 | 10105                             | 37                                        |
| 9 7                         | 9317                               |             | Orige numerie                 | 10100                             | 37                                        |
| 8 8                         | 9427                               |             | XI. Substances végétales      |                                   |                                           |
| 7 9                         | 9519                               |             |                               |                                   |                                           |
| 6 10                        | 9598                               |             | et animales.                  |                                   |                                           |
| 6 11 4 12                   | 96-4                               | 463         | Résine du pin                 |                                   |                                           |
| 3                           | 9733                               | 366         | Gomme copale opaque .         | 10727                             |                                           |
| 2 14                        | 9791                               | 368         | id. transparente              | 10402                             |                                           |
|                             | 9032                               | 370         | Sang-dragon                   | 12045                             | 39                                        |
| Ether sulfurique            | 7396                               |             | Gomme lacque.                 | 11390                             | 43                                        |
| - nitrique                  | 9088                               | 339         | Gomme élastique               | 9335                              | 34                                        |
| muriatique                  | 7296                               | 272         | Camphre                       | 9887                              | 36                                        |
| acetique                    | 8664                               | 323         | Gomme commune.                | 14817                             | 55                                        |
|                             | 0004                               |             | Suc de réglisse               | 17228                             | 64                                        |
| VIII. Liqueurs acides et    |                                    | 1           | Opium                         | 13366                             | 49                                        |
| alcalines.                  |                                    |             | Indigo                        | 7790                              |                                           |
| uncumium @                  |                                    |             | Rocou,                        | 5956                              | 22                                        |
| Acide sulfurique            | 18409                              | 687         | lyoin                         | 18466                             |                                           |
| nitrique                    | 13715                              | 475         | Cire jaune                    | 9648                              | 36                                        |
| muriatique '                | 11940                              | 440         | Cire blanche                  | 9686                              |                                           |
| aceteux rouge               | 10251                              | 383         |                               | 9433                              |                                           |
| blanc                       | 10135                              | 378         | Graisse de bœuf               | 9232                              |                                           |
| distillė                    | 10095                              | 377         | de veau                       | 9341                              | 34                                        |
| acétique                    | 10626                              | 2 15        | as mouton                     | 9:35                              | 34                                        |
| Ammoniaque ou alo, voi.     | 8970                               | 1000        | buir                          | 9419                              | 35                                        |
| IX. Huiles.                 |                                    |             | Graisse de cochon             | 9368                              | 35                                        |
| IA. Huites.                 |                                    | 1           | Lard                          | 9478                              | 35                                        |
| Hulie essent, de thérébent  | 8697                               | 325         | Bourre                        | 9;23                              | 35                                        |
| Therebentine liquide.       | 9910                               |             |                               | -                                 | 1                                         |
| Huile essent. de lavande.   | 8038                               |             |                               | 1                                 |                                           |
| de gérofle.                 | 10363                              |             | Chêne de 60 ans, le cœur.     | 11700                             | 43                                        |
| de canelle.                 | 10439                              | 390         | Hiege.                        | 2,00                              | 0                                         |
| Huile d'ollves              | 9153                               | 342         | Orme, le tronc ".             | 6710                              | 25                                        |
| -de noix                    | 9133                               |             | Frêne, le tropc               | 8450                              |                                           |

| Ñ O M S<br>dos<br>Substances.                                                                                                                                     | PESAN-<br>TEUR<br>spécifi-<br>que.                                                                                   | du<br>poue.                                                                                    | des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PESAN-<br>TEUR<br>spécifi-<br>que,                                                                                        | Poids<br>du<br>pouc.<br>cube<br>en<br>grain                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hêtre Aune Frable, Nuyer de Frince Saule Tilleui Sapin male Sapin melle Eeuplier, Eeuplier dans d'Espague. Commaler Commaler Cornassier Neffier Paudie d'Espague. | 8420<br>8000<br>7750<br>6710<br>5850<br>6040<br>5500<br>4980<br>3830<br>5294<br>7930<br>6610<br>7050<br>9440<br>7850 | 299<br>282<br>251<br>218<br>225<br>205<br>186<br>143<br>198<br>296<br>247<br>263<br>352<br>293 | Cedre. Olivier Conditier ou onbetter. Buis de Franco. Buis de Hollande. Fypris d'Espagna Grenadler Morier d'Epagna Grandler Morier de Brésil Bois de Campreche. | 5960<br>9273<br>7150<br>6009<br>13280<br>6440<br>13540<br>8970<br>13230<br>7368<br>13270<br>6950<br>7368<br>10310<br>9130 | 346<br>267<br>224<br>350<br>496<br>240<br>505<br>335<br>498<br>263<br>496<br>250<br>272 |

# FIN.

# T A B L E DES CHAPITRES.

| HYDRAULIQUE physique.                                                                                       | age 1        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Première partie. Hydrostatique. Première se                                                                 | ction.       |
| De l'équilibre dans un seul et même fluide                                                                  | ÷.           |
| CHAPITRE I. Principe général d'équilibre dans un en repos.                                                  | fluide<br>2  |
| CHAPITRE II. Equilibre des fluides incompress<br>soumis à l'action d'une ou de plusieurs forces<br>rieures. |              |
| CHAPITRE III. Equilibre des fluides soumis à la<br>action de la pesanteur.                                  | seule<br>16  |
| CHAPITRE IV. De la pression que la pesanteur p<br>dans les fluides.                                         | roduit<br>18 |
| CHARITRE V. Equilibre d'un même fluide dans le<br>qui communiquent entr'eux.                                | s wases      |
| CHAPITRE VI. Du nivellement.                                                                                | 25           |
| CHAPITRE VII. Loi fondamentale de la pression.                                                              | on des       |
| CHAPITRE VIII. Statique des fluides compressil                                                              |              |
| élastiques. Propriétés physiques de l'air.<br>Chapitre IX. Equilibre des fluides élastiques.                | 49           |

Deuxième section. Equilibre des fluides de densités différentes.

| CHAPITRE I. Equilibre de divers fluides contenus da                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le même vase.                                                                                       |
| CHAPITRE II. Equilibre de deux fluides différens sectenus dans des vases qui communiquent entr'eux. |
|                                                                                                     |
| CHAPITRE III. Quelques applications du principe étal                                                |
| dans le chapitre précédent.                                                                         |
| CHAPITRE IV. Du baromètre.                                                                          |
| CHAPTERE V. De la mesure des hauteurs par le moy                                                    |

CHAPITER V. De la mesure des hauteurs par le moyen
du baromètre.
76

CHAPITRE VI. Des altérations qu'éprouve l'équilibre de l'air par l'inégale température de ses différentes parties.

CHAPITRE VII. Des pompes les plus usitées.

GIAPITRE VIII. De quelques autres espèces de pompes.

188

CHAPITRE IX. Autres machines à élever l'eau. 113 CHAPITRE X. Des sifons. 126

Troisième section. Equilibre des solides plongés dans les fluides.

CHAPITRE I. Des diverses pressions que supporte un corps plongé dans un fluide. 131
CHAPITRE II. De la pression que l'air exerce sur nos

CILAPITRE IV. De la poussée verticale des fluidés. 142 CILAPITRE IV. De l'équilibre des corps plongés. 147 CILAPITRE V. De la diminution qu'éprouve le poids d'un

corps plongé dans un fluide, 151

CHAPITRE VI. De l'équilibre des corps flottans. 159 CHAPITRE VII. Des globes aérostatiques. 162 CHAPITRE VIII, De la stabilité des corps flottans. 167 CHAPITRE IX. De la manière de trouver par l'hydros-

tatique le volume d'un corps. 172 CHAPITRE X. Déterminer ce qui est nécessaire pour

faire plonger dans un fluide, un corps plus léger que ce fluide. CHAPITRE XI. Déterminer ce qu'il faut pour faire

flotter sur un fluide, un corps plus pesant que ce fluide. 181

CHAPITRE XII. De la manière de trouver la pesanteur spécifique d'un solide.

CHAPITRE XIII. De la comparaison des masses, des volumes, et des pesanteurs spécifiques des corps solides. 189 CHAPITRE XIV. De la manière de déterminer par l'hy-

drostatique la nature d'un corps, ou la matière dont il est composé. 199

CHAPITRE XV. de la manière de trouver la pesanteur spécifique des fluides. 208 CHAPITRE XVI. De l'aréomètre ou pèse-liqueur. 212

Hydraulique physique. Deuxième partie. Hydrodynamique.

Première section. Des eaux fluentes.

CHAPITRE I. De la manière dont les fluides s'écoulent hors des vases ou réservoirs qui les contiennent. 220 CHAPITRE II. De la contraction de la veine fluide. CHAPITRE III. Cause de l'écoulement des fluides. Vîtesse à l'orifice. CHAPITRE

| DES CHAPITRES. 481                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPITRE IV. De la vîtesse de l'écoulement dans les                          |
| vases entretenus constamment pleins. 246                                     |
| CHAPITRE V. De la dépense théorique pour un vase                             |
| entretenu constamment plein. 252                                             |
| CHAPITRE VI. De la dépense effective, le vase étant                          |
| toujours entretenu plein. 255                                                |
| CHAPTERE VII. De la dépense effective par un tuyan additionnel.              |
| CHAPITRE VIII. De l'écoulement des fluides par plusieurs orifices à la-fois. |
| CHAPITRE IX. De l'écoulement des fluides lorsque le vase se vide. 272        |
| CHAPITRE X. Des vaisseaux qui se remplissent par le fond.                    |
| CHAPITRE XI. Du mouvement d'oscillation dans les                             |
| fluides. 293                                                                 |
| Deuxième section. Des eaux jaillissantes.                                    |
| Chapitre L Des jets verticaux. 297                                           |
| CHAPITRE II. De l'établissement d'un jet-d'eau. 309                          |
| CHAPITRE III. Des jets obliques. 313                                         |

# Troisième section. Des eaux courantes.

| CHAPITRE L. Des eaux qui coulent dans de   | e tuyaux. 318 |
|--------------------------------------------|---------------|
| CHAPITRE II. De la conduite des eaux.      | . 325         |
| CHAPITRE III. Des caux qui coulent dans de | s canaux. 328 |
| CHAPITRE IV. De la vîtesse des eaux com    |               |
| CHAPITRE V. Divers moyens de mesurer la    | vîtesse d'une |
| eau contrante.                             | 336           |
| CHAPITRE VI. Des rivières.                 | 339           |
| `                                          | Нh            |

# 482 TABLE DES CHAPITRES

Quatrième section. De la résistance et du choc des sluides.

| •                                                   |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| CHAPITRE I. Théorie du chec des fluides.            | 34          |
| CHAPITRE II. Du choc oblique des fluides.           | 352         |
| CHAPTERE III. Examen de la théorie du choc          | des fluides |
| comparée avec l'expérience.                         | 358         |
| CHAPITRE IV. Des différentes manières               | d'employe   |
| l'action de l'eau.                                  | 37          |
| CHAPITRE V. De l'action de l'eau agissant par       |             |
| Théorie des roues à aubes.                          | 38          |
| CHAPITRE VI. Examen des expériences                 | faites pa   |
| M. Bossut sur les roues à aubes.                    | 39          |
| CHAPITRE VII. De l'action de l'eau agissa           | nt par so   |
| poids. Théorie des roues à pots ou augets.          | 39          |
| CHAPITRE VIII. De la réaction de l'eat<br>réaction. | a. Roue     |
| APPENDICE des moulins à vent.                       | 41          |
| Nous nour le Traité d'hydraulique physiqu           |             |
|                                                     |             |

rusing